

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





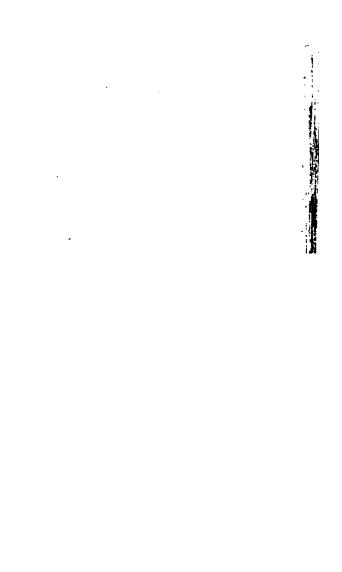

.

.

.

4

.

bys. E



# ENCYCLOPÉDIE-RORET

# L'INGENIEUR CIVIL.



## AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopédie-Roret leur valu les honneurs de la traduction, de l'imitati de contrefaçon. Pour distinguer ce volume, il portera, a la signature de l'Editeur.

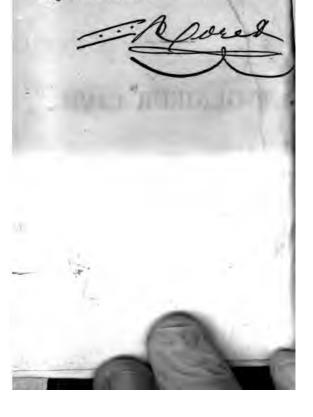

# MANU LS-RORET.

## **NGUVEAU MANUEL COMPLET**

DE

# INGÉNIEUR CIVIL,

oυ

# SUR L'APPLICATION DIRECTE DES SCIENCES AUX ARTS ET MANUFACTURES,

----

DES NOTIONS PRATIQUES TRÈS-ÉTENDUES
LES SCIENCES MATHÉMATIQUES, LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE
INDUSTRIELLES,

LES MACHINES A VAPEUR, L'ARCHITECTURE CIVILE ET INDUSTRIELLE,

CONSTRUCTION DES PONTS, ROUTES, CANAUX, CHEMINS DE FER,

LES MINES ET LA MÉTALLURGIE.

Par MM.

E. SCHMITZ,

ller de la Légion-d'Honneur, ancien Directeur de la Mine du Creusot, Ingénieur des exploitations métallurgiques de la Maison Lavoissière frères;

### C. E. JULLIEN,

Ex-lagénieur de l'Atelier de Construction du Creusot, Garde-Mines du département de la Seine;

Et E. LOBENTZ, Ingénieur Civil.

TOME PREMIER. .

huruge orné d'un bel Athas renfermant 28 Planches gravées ser acter.

## PARIS.

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOFEDIQUE DE RCKET,

1845.



ASTOR. LENCE AND THE DEN FOUNDATIONS

## PRÉFACE.

L'art de l'Ingénieur Civil consiste dans l'application intelligente des principes de la science aux opérations industrielles.

Cette application ne peut être faite avec fruit qu'autant que celui qui en est chargé connaît parfaitement et la science et l'industrie, du moins en ce qu'ont de commun entre elles ces deux vastes branches de la civilisation.

Le but des auteurs, en publiant un Manuel de l'Ingénieur Civil, a été, non de traiter chaque science dans toutes ses particularités, non de décrire chaque industrie avec ses tours de main, mais uniquement de résoudre toutes les questions qui se présentent dans le contact de ces deux spécialités.

Si ce but a été atteint, ils ont rendu service, nonseulement aux ingénieurs, sous les yeux desquels ils exposent aussi clairement que possible les principes de leur profession, mais encore aux savants et aux inlustriels, en les mettant à même, les premiers, d'utilser leur instruction autrement que par l'enseignement, les seconds, de faire usage des découvertes des premiers.

Ct ouvrage se compose de quatre parties, savoir:

dremière partie, Sciences industrielles.

Leuxième partie, Mécanique.

Ingaieur Civil. tome 1.

Troisième partie, Construction. Quatrième partie, Métallurgie.

La première partie est l'exposé des principes de la science qui ont leur application directe dans l'industrie.

Les trois autres parties sont l'application de ces principes à la construction des machines, à celle des édifices, des ponts, des routes, des canaux et des conduites d'eau, ainsi qu'à l'exploitation des mines et au traitement des minerais pour les convertir en métaux.

Outre des considérations nouvelles sur les engrenages, ainsi que sur la physique et la chimie industrielles, on trouvera de grands développements sur la construction des machines en général et sur la métallurgie, notamment en ce qui concerne l'exploitation des mines.

Un livre du genre de celui-ci pouvait facilement donner matière à deux fois autant de texte qu'il en possède; mais le grand mérite des ouvrages composant l'Encyclopédie-Roret étant de contenir le plus de renseignements possible, dans un cadre assez restreint pour que le prix en soit accessible au plus grand nombre, il a fallu, de toute nécessité, n'aborder que les parties de la science industrielle les plus indispensables, et, partant, exclure toutes les dissertations, la plupart du temps oiseuses, dont abondent les trop longs ouvrages.

Il résulte de là que ce Manuel, bien qu'en deux volumes, est un véritable Vade-Mecum à l'usage les

Ingénieurs.

### NOUVEAU MANUEL COMPLET

DE

ıs

# L'INGÉNIEUR CIVIL.

## PREMIÈRE PARTIE.

#### SCIENCES INDUSTRIELLES.

Nous comprenons sous la dénomination générale de sciences industrielles, la série des connaissances théoriques nécessaires à l'étude des différentes branches de l'art de l'ingénieur, considérées seulement sous le point de vue de leur application à cet art, et non dans tous les détails qu'elles comportent, comme cela a lieu dans les livres qui sont spéciaux à chacune d'elles.

Les connaissances théoriques que nous regardons comme propres à l'art de l'ingénieur sont, abstraction faite de l'arithmétique, la géométrie et l'algèbre qui composent le cours de mathématiques élémentaires, les suivantes, savoir:

- 1° L'usage de la règle à calculs;
- 2º La géométrie descriptive;
- 3º La théorie des ombres et de la perspective;
- 4º La coupe des pierres;

Ingénieur Civil.

#### PREMIÈRE PARTIE.

- 5º Les engrenages;
- 6º La statique;
- 7º La dynamique;
- 8º La physique industrielle;
- 9º La chimie industrielle.

Il y aurait bien encore la géologie, mais cette partie été due et moins indispensable, a été traitée d'une manière si co plète par M. Huot, dans ses deux Manuels faisant partie l'Encyclopédie-Roret, que nous croirions faire des répétitio oiseuses et nuisibles même à cette collection, si nous en pa lions ici; nous renvoyons donc le lecteur aux ouvrages M. Huot pour la Géologie et la Géographie physique.

## LIVRE PŘEMÍEŘ.

#### RÈGLE A CALCULS.

#### INTRODUCTION.

La règle à calculs (Pl. XVI, fig. 41, 42, 43 et 44) se compose de deux parties, savoir :

La règle et la coulisse.

La règle possède deux espèces de divisions : l'une supérieure A, l'antre inférieure B; la coulisse en possède une seule répétée deux fois B et C.

Les divisions supérieures de la règle sont les mêmes que celles de la coulisse, et diffèrent des divisions inférieures.

La coulisse étant placée dans la règle de manière que sa première ligne à gauche coïncide avec la première ligne à gauche de la règle, toutes les divisions de la partie supérieure de la règle doivent coïncider avec celles de la coulisse, sans quoi l'appareil complet est défectueux et tout-à-fait impropre au calculs.

#### THÉORIE DE LA RÈGLE À CALCULS.

La règle à calculs est une table de logarithmes dans laquelle les chiffres sont remplacés par des lignes.

l'resulte de là que toutes les opérations qui se font au moyen

logarithmes, se font aussi au moyen de la règle.

De même que, dans les tables de logarithmes, les logarithmes d'un nombre multiplié par 1, 10, 100, 1000, etc., sont les mêmes, à la caractéristique près, de même aussi, dans la règle, ces logarithmes sont représentés par les mêmes lon-weurs, ce qui indique qu'il y a le même travail à faire, pour vaver la position de la virgule, dans les calculs avec la règle t dans les calculs effectués au moyen des tables.

e logarithme de i étant o, il suffit de se donner une lonr quelconque pour le logarithme d'un nombre plus grand 1, pour avoir les longueurs correspondantes aux logales de tous les autres nombres, en remarquant que l'on uation générale

10 = y

quelle: it la base de notre système de numération; y est un nombre quelconque;

x est le logarithme de y.

Si nous faisons  $\gamma = n$ , il vient:

$$\begin{array}{c}
x \\
10 = n
\end{array}$$

Pour une autre valeur n' de u on a :

$$x'$$

$$10 = n'$$

de la première, on tire :  $10 = \sqrt[x]{n}$ 

de la deuxième, on tire :  $10 = \sqrt[x]{n'}$ 

n et n' sont deux nombres quelconques; donc, pour une w leur donnée à x, il en résulte une autre pour x'.

Pour déterminer cette valeur de x' résultant de x, il n'est pas nécessaire de résoudre l'équation :

$$x' = x'$$

Cette équation a été résolue, lors de la confection des tables de logarithmes, et connaissant la longueur l correspondante x, on obtient la longueur l' correspondante à x' en posant proportion:

$$x:x'::l:l'=\frac{l\,x'}{x}$$

Car les longueurs qui représentent le logarithmes doiv être entre elles comme ces logarithmes eux-mêmes.

Soit pour exemple n = 2

on a: 
$$x = 0.30103$$

et 
$$0.50103 : x' :: l : \frac{l x'}{0.50103}$$

Donc, pour obtenir la lonqueur correspondante au logarith d'un nombre quelconque, connaissant celle correspondante loyarithme d'un nombre donné, il suffit de multiplier la lor gueur donnée par le logarithme du nombre quelconque, et de

diviser ce produit par le logarithme du nombre donné.

Connaissant les longueurs correspondantes aux logarithmes de tous les nombres, il n'est pas nécessaire, comme pour Ces derniers, de les posséder chacune séparément, pour les venir prendre l'une après l'autre et les ajouter ou les retraucher, suivant l'opération à effectuer. Remarquant que les opérations ne se font jamais que successivement et sur deux nombres à la fois, et qu'il suffit pour cela d'svoir les deux nombres sur lesquels on opère indépendants l'un de l'autre, on arrive au résultat demandé en composant deux tables parfaitement égales et dans chacune desquelles les longueurs correspondantes à tous les logarithmes partent toutes du même point : de là l'origine de la coulisse.

Connaissant l'usage des tables de logarithmes, nous voyons de suite que pour faire une multiplication, il suffit de prendre sur la règle la longueur correspondante au logarithme du multiplicande, et sur sa coulisse celle correspondante au logarithme du multiplicateur; d'ajouter ces longueurs et de regarder au logarithme de quel nombre correspond la longueur égale à la

somme des deux longueurs données.

La première observation que suscite cette explication, c'est que, à l'examen de la règle, il paraît difficile que, dans les ou les que, contiennent les longueurs correspondantes aux logarithmes de tous les nombres, il y ait autant de divisions qu'il y a de logarithmes dans les tables de Callet, par exemple.

Cela, en effet, n'a pas lieu; aussi la règle à calculs n'estelle pas destinée à donner des résultats aussi exacts que ces tables, mais seulement des résultats d'autant plus exacts qu'elle contient plus de divisions, ou, ce qui revient au même, qu'elle est plus longue, car le nombre des divisions est proportionné

as longueur.

Pour nous faire une idée de l'exactitude approximative que donne la règle à calculs ordinaires, nous allons rechercher sa lougueur minima qui serait convenable pour que les calculs

fussent aussi exacts qu'avec les tables de Callet.

Les tables de Callet vont de o à 108000, soit 100000.

Les logarithmes vont donc de o jusqu'à 5. Il y a 8 chiffres décimaux; donc, pour passer d'un chiffre entier au chiffre imdédiatement supérieur, il faut avoir passé par 100,000,000 le cent millionuièmes.

De o à 5 il y a :

0, 1, 2, 3, 4, 5.

c'est-à-dire 5 fois 100,000,000 de cent millionnièm 500,000,000 de divisions, si on veut être sûr de trou logarithmes de tous les nombres compris entre 1 et 1

L'épaisseur la plus petite que l'on puisse donner à i vision est 1/4 de millimètre, d'où 500,000,000 de d = 500,000,000 X 0.<sup>m</sup>00025 = 125000 mètres = 31<sup>1</sup>

La règle à calculs ordinaire a o. 26 de long. Sur ce gueur, o. 25 seulement portent des divisions dont unest la répétition de l'autre moitié. Les 31 lieues 174 q venons de trouver sont donc représentées par une le de o. 25.

Il résulte de là que la règle à calculs n'est point un insi propre à donner des résultats exacts, mais seulement sultats approximatifs tels que ceux dont on a le plus besoin dans les arts, où elle rend les plus grands servi

#### DIVISION DE LA REGLE.

Nous avons dit que, connaissant la longueur correspo au logarithme d'un nombre, on obtenuit celle correspo à un autre nombre en posunt :

$$v = \frac{tx'}{x}$$

Soit 10 le nombre, on a, d'après ce que nous avons haut :

$$l = 0^{m}.125$$

Le logarithme de 10 est 1, donc x=1; d'où : l'=0.125 x'

Prenant les logarithmes des nombres compris entre suivis d'autant de décimales que l'on voudra, on obvaleurs de l'correspondantes à tous ces nombres. Dieu d'avoir un nombreconsidérable de divisions égales dans la méthode que nous avons exposée précédemme a autant de divisions que l'on a considéré de nombres.

Comme, en ajoutant deux logarithmes, ce n'est somme de ces deux logarithmes que l'on tient à cor mais le nombre auquel cette somme correspond, ar donner aux l'Ingueurs les noms des logarithmes que présentent, on les désigne par les noms des nombr



arithmes représenteut eux-mêmes. Ainsi, on voit sur la le (Pl. XVI, fig. 41, 42 et 44) les chiffres

mi veulent dire :

| Longu   | ıeu | rc | orr | esp | onc | lan | te a | u lo | ogai | rith | me | de | I |            |
|---------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----|----|---|------------|
| ldem.   |     |    |     |     |     |     |      |      | ٠.   |      |    | de | 2 |            |
| . Idem. |     |    |     |     |     |     |      |      |      |      |    | de | 3 |            |
| Idem.   |     |    |     |     |     |     |      |      |      |      |    | de | 4 | etc., etc. |

bujours à partir de la première ligne à gauche.

La caractéristique étant supprimée, les logarithmes de 1, 2, 3, etc., sont aussi ceux de 10, 20, 30, 40, 50, etc.; alors les logarithmes des nombres compris entre 10 et 20, 20 et 30, 30 et 40, etc., sont indiqués par les grandes divisions qui existent entre 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, etc.; ceux de 15, 25, 35, etc., sont plus grands que les autres afin que la lecture soit plus facile.

Par la même raisou, les logarithmes des nombres 10, 11, 12, etc., 21, 22, 23, etc., 91, 92, 93, etc., sont les mêmes que ceux des nombres 100, 110, 120, etc., 900, 910, 920, etc. Alors les logarithmes des nombres compris entre 100 et 110, 110 et 120, etc., sont indiqués par les petites divisions comprises entre celles indiquant les seconds chiffres.

Entre 1 et 2 chacune des subdivisions est divisée en cinq parties; or, comme entre 100 et 110, 110 et 120, etc., il y a meuf unités, il en résulte que chaque petite division représente dan unités; ainsi, on a entre 120 et 130:

D'où suit que les nombres impairs 121, 123, 125, 127, 129, tombent au milieu de ces petites divisions, un peu à droite, comme l'indiquent les différences décroissantes, entre les Jombres successifs, au fur et à mesure que l'on avance vers la droite.

Entre 2 et 5 chacune des subdivisions est divisée en deux parties. Chaque partie contient donc 5 nombres. Ainsi, entre 200 et 210, on lit seulement 205, les autres nombres devant être déterminés approximativement.

Entre 5 et 10, auçune des subdivisions n'est divisée; elles comptent donc alors chacune pour 10 dans les centaines. Ainsi, entre 500 et 510, on a 501, 502, 503, 504, etc., qu'il aut lire approximativement, ce à quoi on arrive assez exactement avec l'habitude.

#### PREMIÈRE PARTIE. LIVRE PREMIER.

Il est donc possible, avec la règle, d'obtenir deux chiffres parfaitement exacts, et le troisième

exact entre 1 et 2, assez exact entre 2 et 5, douteux entre 5 et 10,

Il resulte de là que le quatrième chiffre s'obtient presque entre 1 et 2.

Ainsi, en résumé :

Les chiffres 1, 2, 3, 4, etc., affectés aux grandes divisions, indiquent le premier chiffre à gauche du nombre considéré. Les subdivisions intermédiaires indiquent le deuxième chiffre. Les petites divisions indiquent le troisième chiffre.

Exemple.

Trouver 457.
Nous prenons 4, grandes divisions,

5, subdivisions entre 4 et 5,

1, 4 petites divisions entre la 5° et la 6° subdivision.

Trouver 1257.
Nous prenons 1, grandes divisions;

2, subdivisions;

2, 5 petites divisions entre la 2, et la 3, subdivision.

Pour le 7 on se dit: 57 est près de 60, c'est donc un peu plus que 1/2 division.

### OPÉRATIONS D'ARITHMÉTIQUE.

1º MULTIPLICATION.

Soit proposé de multiplier 529 par 438.

Nous posons le 1 de la coulisse sous 529 pris sur la règle, et nous regardons au-dessus de 438, pris sur la coulisse, ce qui nous donne sur la règle 232. Le produit véritable est 231702. Le nombre 232000 approche donc assez de 231702, si, au lieu du produit de 438 par 529, on veut celui de 4,38 par 5,29; car on a alors 23,2 au lieu de 23,17.

Pour avoir le nombre de chiffres en tiers du produit, on procède ainsi:

438 est compris entre 400 et 500,

529 est compris entre 500 et 600,

438 × 529 est donc plus grand que 400 × 500 = 200000.

## Principe.

ur faire la multiplication, on place le 1 de la coulisse auus du multiplicande, pris sur la règle, et on a le produit, sur ¡le, au-dessus du multiplicateur pris sur la coulisse.

#### 2º DIVISION.

sit proposé de diviser 2317 par 438.

opération est l'inverse de la précédente : nous placons, pris sur la coulisse, au-dessous de 2317 pris sur la regle, ons obtenons 529 sur la règle, au-dessus de 1, pris sur la liese.

lais il n'est pas facile de placer 438 au-dessons de 2317, lest une méthode qui n'a pas l'avantage, il est vrai, d'être tement l'inverse de l'opération précédente, mais qui rend ravail infiniment plus facile.

our cela, remarquons que

$$\frac{2317}{438} = \frac{1}{438} \times 2517$$

rs l'opération devient la suivante :

Mettre 438 au-dessous de 1, ce qui est facile, et donne sur ègle le quotient, dont nous nous inquiétons peu, de 1 par 3, pais regarder au-dessus de 2317, pris sur la coulisse, inuant que ce quotient doit être multiplié par 2317.

linsi, on obtient d'abord  $\frac{1}{438}$  = 228, qui, multiplié

2317, donne 529; telle est la méthode la plus convenable r exécuter la division.

## Principe.

'our faire la division, on place le diviseur, pris sur la cou-?, au-dessous de 1, pris sur la règle, puis on regarde auus du dividende, pris sur la coulisse, et on obtient le quotient la règle.

30 PROPORTIONS.

oit proposé de résoudre

$$15 : 25 :: 19 : x$$

$$\frac{15}{25} = \frac{19}{x}$$

quotient de 15 par 23 est le même que celui de 19 par x.

on obtient x, y, z, etc., en posant simplement de 15, et en regardant successivement au-dess 72, etc.

Principe.

Pour trouver tant de nombres que l'on voudr tant de nombres donnés dans le rapport de n à placer n, pris sur la coulisse, au-dessous de m, p puis regarder, sur la coulisse, les nombres au-desse donnés, pris sur la règle.

4º QUARRÉS ET RACINES QUARRÉES

Le quarré d'un nombre est le produit de c lui-meme; le logarithme d'un quarré est le do rithme de la racine.

De là, si nons divisons la partie inférieure d vant les principes qui ont servi de base à la rieure, mais de manière que chaque division i le double de la division supérieure corresponda sulte que chacun des nombres de la division in racine quarrée du nombre immédiatement supproquement.

Ainsi, pour avoir le quarré de 2, on place le lisse sous le 2 de la règle, et on regarde au-des coulisse, ce qui donne 4. Le 2 de la partie infe une longueur double de celle du 2 de la partie trouve par conséquent au-dessous du 2 de la c l'opération que nous venons d'indiquer, c'est-à-d mabre compris entre 1 et 10 a sa racine quarree mentre 1 et 3 passé;

sombre compris entre 10 et 100 a sa racine quarrée

entre 3 passé et 10.

Les racines quarrées des nombres d'un seul chiffre desons de la série de gauche de la partie supérieure

mines quarrées des nombres de deux chiffres sont aude la serie de droite de la partie superieure de la règle. Le, d'une part, les racines des nombres ayant un de chiffres impair, ont le premier chiffre à gauche eque celles des nombres d'un seul chiffre;

me, d'autre part, les racines des nombres ayant un le de chiffres pair, ont le premier chiffre à gauche, le le que celles des nombres de deux chiffres;

en déduisons :

## Deuxième principe.

remoir la racine quarrée d'un nombre dont les chiffres les nombre impair, on prend ce nombre dans la sèrie de la la partie supérieure; 2° en nombre pair, on prend ce la dans la sèrie de droite de la partie supérieure, puis on le a la ligne inférieure le nombre placé immédiatement au-

5° CUBES ET RACINES CURIQUES.

Lache d'un nombre est le produit de ce nombre par son Parsi. De la :

## Premier principe.

Poir obtenir le cube d'un nombre, on place le 1 de la coulisse desso: du nombre pris sur la ligne inférieure, et on regarde alt o s de ce même nombre pris sur la coulisse.

Le cube de 3 est 27, car 3 du bas, plus 3 de la coulisse,

respond à 27 de la ligne supérieure.

léciproquement, 3 est la racine cubique de 27; mais, contisat, 27, il faut, pour pouvoir dire que 3 est la racine de que le 1 de la coulisse se trouve au-dessus du 3 de la ligne 110 rre, pendant que le 3 de la coulisse tombe au-dessous 17 de la ligne supérieure.

nous est facile d'éviter ce double examen par la méthode

ante :

Soit la longueur totale de la coulisse = Rayon = io; on a alors:

Longueur correspondante au sinus de 90° == 10;

Longueur correspondante à la tangente de 90° = 10; ce qui est indiqué derrière la coulisse, immédiatement en regard du 10 de la coulisse, et ce qu'on lit facilement en mettant le 10 de la coulisse au-dessous du 10 de la règle, à droite, et regardant derrière à la ligne de l'échancrure de la règle qui est précisément la même que celle du 10.

Supposant maintenant les sinus et les tangentes des différents degrès du quadran indiqués derrière la coulisse en regard des longueurs correspondantes proportionnelles à la longueur du

rayon, on trouve ainsi, le rayon étant 10 :

Sinus 30° = 5,00 Tangente 35° = 7,00 Sinus 12° = 2,07 Tangente 5° = 0,879 Sinus 2° = 0,350

et ainsi de suite.

## Principe.

Pour trouver la valeur du sinus ou de la tangente d'un angle en fonction du rayon, on retourne la règle et place la division qui représente l'angle considéré en coïncidence avec l'échancrure, puis on retourne et regarde sur la coulisse au-dessous de 10 à droite de la série supérieure.

### 8º RÉDUCTEURS.

On donne ce nom à la série de nombres qui garnissent le dos de la règle (fig. 43) et sont destinés à abréger considérablement tous les calculs qui se font au moyen de formules dans lesquelles entrent divers nombres qui sont toujours les mêmes.

Les réducteurs figurés sur la règle de Collardeau, servent à trois genres de calculs différents, savoir :

10 Les volumes;

20 Les poids;

3º Les surfaces, etc.

#### 1º Calculs des volumes.

Tous les volumes s'expriment en mètres cubes.

On distingue trois solides principaux auxquels on ramèue le plus généralement les cubages des volumes en général, ce

Le prisme;

2º Le cylindre;

3º La sphère.

7

Le volume du prisme est le produit de ses trois dimensions. Le volume du cylindre est la surface de la base multipliée par la hanteur, et quand cette base est un cercle, on a :

$$V = 0.785 D^2 h$$

Le volume de la sphère est égal à

$$\frac{1}{6}$$
 3.1416 D<sup>3</sup> = 0.5256 D<sup>3</sup>

Toutes les fois que l'on a à cuber un cylindre, il faut mettre le 1 de la coulisse au-dessus du diamètre pris sur la ligne inférieure, puis multiplier successivement par 0,785 et par h, ce qui fait trois opérations; de même pour une sphère.

Il est un moyen de convertir ces trois opérations en deux; pour cela il suffit de mettre les formules sous les formes suivantes :

0.785 
$$D^3 h = \frac{D^3 h}{\frac{1}{0.785}} = \frac{D^3 h}{1273}$$
  
0.5256  $D^5 = \frac{D^5}{\frac{1}{0.5256}} = \frac{D^3}{191}$ 

abstraction faite de la virgule, comme complètement inutile. Par ce moyen, pour avoir le volume du cylindre, il suffit de mettre 1273 de la coulisse au-dessus de D pris sur la ligne inférieure, puis de regarder au-dessus de h pris sur la coulisse. Car en plaçant 1273 au-dessus de D pris en bas, on divise le quarré de D pris au-dessus par 1273; reste donc à multiplier par h, ce que l'on fait en regardant au-dessus de h pris sur la coulisse.

Pour la sphère, on place 191 au-dessus de D pris en bas; il reste à multiplier par D, ce que l'on fait en regardant au-de sus de D pris sur la coulisse.

La première ligne indique donc les réducteurs pour les bages métriques, savoir :

Cela compris, le reste va tout seul.

Pour convertir les anciens volumes en nouveaux,

Tout volume donné en toises cubes devra être multiplié par 74 pour être exprimé en mètres cubes.

Si au contraire le volume est donné en mètres cubes, il devra être divisé par 74 pour exprimer des toises cubes, donc :

Voulons-nous avoir en toises cubes un cylindre dont les dimeusions sont données en mètres, nous avons :

et 
$$V' = \frac{0.785 D^2 h}{74} = \frac{D^2 h}{945}$$
 en toises cubes ;

on a done :

Si on voulait un réducteur pour exprimer en mètres cubes un cylindre dont les dimensions sont données en toises, on aurait :

$$V' = 0.785 \times 7.4 \text{ D}^2 h = \frac{D^2 h}{10.785 \times 74} = \frac{D^2 h}{472} \text{ en mê}$$

tres cubes.

La règle ne porte pas ce réducteur qui nons paraît plus utile quele précédent, mais dont, du reste, on peut se passer en cu-

bant le cylindre par la méthode ordinaire  $\frac{D^2 h}{1273}$  (D et h expri-

més en toises) et multipliant le résultat par 74.

De même pour la sphère ; nous avons :

$$V' = \frac{0.5256 \text{ D}^3}{74} = \frac{D^5}{74} = \frac{D^5}{1414} \text{ en toises cubes;}$$

donc :

Tout volume donné en pieds cubes devra être multiplié par 0,0343 pour exprimer des mêtres cubes; si au contraire le volume est donné en mêtres cubes, il devra être divisé par 0,0343 pour exprimer des pieds cubes; donc:

Prisme = 343.



ilons-nous avoir en pieds cubes un cylindre dont les dions sont données en mètres, nous avons:

$$V' = \frac{0.785 D^2 h}{343} = \frac{D^2 h}{436}$$
 en pieds cubes,

in veut un réducteur pour exprimer en mêtres cubes un lre dont les dimensions sont données en pieds, on a:

$$V = 0.785 D^2 h$$
 en pieds cubes;

$$= 0.785 D^2 h \times 343 = \frac{D^2 h}{4} = \frac{D^2 h}{372} \text{ en}$$

s cubes.

même pour la sphère, nous avons :

$$= \frac{0.5256 \text{ D}^3}{543} = \frac{\text{D}^3}{543} = \frac{\text{D}^3}{655} \text{ en pieds cubes};$$

ur pieds cubes en mètres cubes :

$$V = 0.5236 D^3$$
 en pieds cubes;

= 0.5236 
$$\times$$
 343  $\times$  D<sup>3</sup> =  $\frac{D^3}{1}$  =  $\frac{D^5}{358}$  where subsection  $\frac{0.5236 \times 345}{358}$ 

iètres cubes.

a obtient de même pour convertir en pouces cubes, veltes intes un prisme, un cylindre ou une sphère dont les disions sont données en mètres :

20 Calculs des poids.

Les réducteurs pour ces calculs s'obtiennent de la m suivante:

Soit proposé de déterminer le poids d'un cylindre pour diamètre D.

hauteur h, densité δ.

on a :

$$= \frac{\frac{D^2 h}{1}}{\frac{0.785 \delta}{0.785 \delta}} = \frac{\frac{D^2 h}{1273}}{\frac{\delta}{\delta}}$$

Le réducteur est donc 1273 divisé par la densité du que l'on considère; or 1273 est le réducteur pour le v cylindrique en mètres cubes. On a de même pour le j

$$\frac{1}{\delta}$$
, et pour la sphère  $\frac{191}{\delta}$ , ce qui donne pour le férents corps :

|           |   |    |     | DENSITE | RÉDUCTEURS. |           |      |  |  |
|-----------|---|----|-----|---------|-------------|-----------|------|--|--|
| Eau       |   |    |     | 1000.   | prisme.     | cylindre. | sp   |  |  |
| Platine   |   |    |     | 20980   | 49          | 63        | 9-11 |  |  |
| Or        |   |    |     | 19258   | ) 52        | 66        |      |  |  |
| Ivoire    |   |    |     | 1925    | )           | 00        |      |  |  |
| Mercure.  |   | 24 |     | 15590   | 755         | 956       | 4    |  |  |
| Plomb     |   |    |     | 11552   | 88          | 112       |      |  |  |
| Argent.   |   | 1  |     | 10474   | 95          | 122       |      |  |  |
| Cuivre    | - |    |     | 8895    | 114         | 145       |      |  |  |
| Laiton    |   |    |     | 8400    | 119         | 152       |      |  |  |
| Fer       | - |    | -   | 7800    | 128         | 163       | 10.7 |  |  |
| Fonte     | 4 |    |     | 7600    | 131         | 167       |      |  |  |
| Etain     |   |    |     | 7291    | 137         | 175       | 1    |  |  |
| Zinc      |   | -  | 113 | 6861    | 146         | 186       |      |  |  |
| Antimoine |   |    | 2   | 6702    | 149         | 19        |      |  |  |

|                                                                | DENSITÉ                                              | RÉDUCTEURS.                         |                                              |                                          |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| Eau                                                            | 1000.                                                | prisme.                             | cylindre.                                    | sphère.                                  |  |  |
| Verre. Grès. Porcelaine. Pierre. Brique. Chène. Ebène. Acajou. | 2500<br>2530<br>2135<br>2080<br>2000<br>1668<br>1535 | 4<br>43<br>47<br>48<br>5<br>6<br>75 | 51<br>55<br>59<br>61<br>64<br>76<br>95<br>12 | 76<br>83<br>89<br>92<br>96<br>115<br>143 |  |  |
| Hêtre Orme                                                     | 849<br>800<br>550<br>92                              | 118<br>125<br>182<br>109            | 15<br>159<br>231<br>139                      | 225<br>239<br>347<br>209                 |  |  |

3º Calculs des surfaces et autres.

La règle se trouve terminée par une série de renseignements, savoir:

| m.q.                           |                |            |
|--------------------------------|----------------|------------|
|                                | donc           | 38         |
| Le pied quarre = 0.1055        | donc           | 1055       |
| Le pouce quarré = 0.000733     | donc           | 753        |
| La ligne quarrée = 0.00000509  | donc           | 509        |
| La toise = 1.m95 donc          | . <b></b>      | 195        |
| Le pied = 0. 325 donc          |                | <b>325</b> |
| Lepouce = 0. 027 donc          |                | 27         |
| La ligne = 0. 00225 donc       |                | 225        |
| La circonférence=3,1415926 ×   | diamètre, donc | 314        |
| Le côté du quarré = 0.707 × di | agonale, donc. | 707        |
| L'once vaut 0.k0306 donc       | • • • • • •    | 506(1)     |
| Le gros vaut 0. 0038 donc      |                | <b>58</b>  |
| Legrain vaut 0. 000053 donc    |                | 53         |
| La livre vaut 0. 4895 donc     |                | 49         |
|                                |                |            |

Moyen pour vérifier l'exactitude d'une règle à calculs.

On place le 1 de la coulisse au-dessous du 1 de la règle; alors toutes les divisions de la coulisse indiquant le second chiffre doivent se trouver au-dessous des divisions de la règle.

<sup>(1)</sup> L'unce nouvelle, le gros nouveau et le grain nouveau sont de mautaises indica-

## LIVRE II.

### GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.

#### DÉFINITIONS.

La géomètrie descriptive a pour but la représentation graphique des corps situés dans l'espace. Cette représentation

s'effectue au moyen des projections.

On nomme projection d'un point sur un plan le pied de la perpendiculaire abaissée de ce point sur ce plan. On nomme projection d'une droite sur un plan la droite d'intersection, avec ce plan, d'un autre plan conduit suivant cette droite perpendiculairement au premier.

En général on nomme projection d'un corps sur un plan, le lieu géométrique des pieds des perpendiculaires abaissées de tous les points des arêtes ou du contour de ce corps sur ce plan-

En géométrie descriptive, tout plan sur lequel on projette,

porte le nom de plan de projection.

On distingue deux plans de projection, le plan horizontal et

le plan vertical.

Toute projection située sur le plan horizontal se nomme projection horizontale; et toute projection située sur le plan vertical se nomme projection verticale.

Lorsqu'un objet, ligne, surface ou solide rencontre l'un des plans de projection, le lieu géométrique des points de rencontre porte le nom de trace. Il y a trace horizontale et trace

verticale.

Un point n'a pas de trace; lorsqu'il est situé dans l'un des plans de projection, il est lui-même sa projection dans ce plan-La trace d'une droite est un point.

La trace d'un plan est une ligne droite.

En général la trace d'un corps est la figure plane représentée par l'intersection de ce corps par un plan.

Les surfaces illimitées n'ont pas de projection, mais elles ont des traces. Les plans sont donc représentés par leurs traces.

La ligne de rencontre des plans de projection entre eux, est-à-dire la trace de chacun d'eux sur l'autre, se nomme ne de terre.

#### PROPRIÉTÉS DES PROJECTIONS ET DES TRACES.

1º Les projections d'un même point sont situees sur une même roendiculaire à la lique de terre.

En effet, soient  $m^i$ ,  $m^k$  (Pl. I, fig. 1) les projections vertile et horizontale d'un point m situé dans l'espace ; L T la

gne de terre.

La droite m m, située dans l'espace, étant perpendiculaire u plan vertical, tout plan conduit suivant cette droite sera expendiculaire au plan vertical de projection (Géométric elé-tentaire de LEGENDRE, livre V).

La droite m m<sup>k</sup>, située aussi dans l'espace, étant perpendilaire au plan horizontal, tout plan conduit suivant cette loite sera perpendiculaire au plan horizontal de projection.

Tout plan conduit suivant m  $m^p$  et m  $m^h$ , qui se coupent a point m, sera à la fois perpendiculaire au plan vertical et a plan horizontal de projection; donc il sera perpendiculaire leur intersection ( $G\acute{e}om\acute{e}trie$   $\acute{e}\acute{e}mentaire$ , livre V), c'est-à-lie à ligne de terre, et les intersections avec chacun des lax plans de projection seront perpendiculaires à cette ligne m un même point. Or, le point  $m^p$  étant situe sur m  $m^p$ , est that dans ce plan; il est aussi situé sur le plan vertical de Projection, donc il est situé (G. E., liv. V) à leur intersection. Par des raisons analogues le point  $m^h$  est situé à l'intersection l ec plan avec le plan horizontal.

Les deux points m, m etant situés sur deux perpendicusires élevées d'un même point, de part et d'autre de la ligne e terre, si de chacun de ces points on abaisse une perpeniculaire sur la ligne de terre, ces deux perpendiculaires se

encontrent en un même point sur cette ligne.

### 26 Alphabet du point.

On donne ce nom aux différentes positions que peut occu-

er un point par rapport aux plans de projection.

Les plans de projection étant deux plans perpendiculaires atre eux, si ou coupe leur intersection, c'est-à-dire la ligne de rre, par un troisième plan perpendiculaire à cette ligne, ce visième plan sera perpendiculaire aux deux premiers (G. E., v. V), et mesurera leur angle, d'où résulte que comme cet agle est droit, ses intersections avec les deux plans de proction seront deux droites perpendiculaires entre elles.

Soient m, m', m'', m''' (fig. 8), quatre points situés dans

espace.

On obtient les projections de ces points en abaissant de perpendiculaires de chacun d'eux sur les plans de projection et on a :

|               |     |   |   | Projections |         |     |  |  |    |           |
|---------------|-----|---|---|-------------|---------|-----|--|--|----|-----------|
|               |     |   |   | b           | orizont | ale |  |  |    | verticalo |
| Pour le point | m   | 9 |   |             | mh      | 4   |  |  | 10 | m"        |
| - 1           | m'  |   |   |             | mith    |     |  |  |    | me        |
| -             | 111 |   | 0 |             | mille   |     |  |  |    | m         |
|               |     |   |   |             | ***     | 12  |  |  |    | 1480      |

Admettant que A O et O C sont les intersections des deux faces des plans de projection les plus usités, on appelle

| AOC | 10 |  | angle | antérieur  | supérieur; |
|-----|----|--|-------|------------|------------|
| COB |    |  | angle | postérieur | supérieur; |
| AOD |    |  | angle | antérieur  | inférieur; |
| BOD |    |  | angle | postérieur | inférieur. |

Supposant maintenant que le plan horizontal A B fait un quart de tour autour de la ligue de terre, les points m<sup>6</sup>, m<sup>1</sup>, m<sup>11</sup>, m<sup>11</sup> font un quart de tour autour du point o, ce qui donne en projection ordinaire la fig. 9 dans laquelle on voit que:

Tout point situé dans l'angle ANTÉRIEUR SUPÉRIEUR à sa projection verticale au-dessus, et sa projection horizontale au-dessoude la ligne de terre, m<sup>s</sup>, m<sup>h</sup>.

Tout point situé dans l'angle posteneun supénieun a ses deux projections situées au-dessus de la ligne de terre, m'v, m'h.

Tout point situé dans l'angle anténieur inférieur a set deux projections situées au-dessous de la ligne de terre, m<sup>"e</sup>, m<sup>"h</sup>.

Tout point situé dans l'angle POSTÉRIEUR INFÉRIEUR a se projection horizontale au-dessus et sa projection verticale au-dessous de la ligne de terre, m''v, m''h.

Ce que nous disons ici pour le point s'applique également à la ligne droite et au plan.

3° Les projections de deux droites parallèles sont parallèles en tre elles.

Soient deux droites D et D' parallèles entre elles. Pour avoi leurs projections sur un plan, nous menons, suivant chacune d ces droites, un plan auxiliaire perpendiculaire au plan donné Ces deux plans sont parallèles, car étant tous deux perpendiculaires à un même plan s'ils se rencontraient, leur inter section serait perpendiculaire à ce plan (G. E., liv. V). côté, l'intersection de deux plans conduits suiallèles est parallèle à ces droites (G. E., liv. V). que les deux plans se rencontrent, il faut que les s soient perpendiculaires au plan donné. Or, leonques, donc les deux plans sont parallèles, ns de deux plans parallèles par un troisième sont e elles. (G. E., liv. V), donc les projections des qui sont ces intersections, sont parallèles entre nème raison, les traces de deux plans parallèles entre elles.

ne droite est perpendiculaire à un plan, ses proependiculaires aux traces du plan.

qu'une droite Dest perpendiculaire à un plan VH in conduitsuivant cette droite est perpendiculaire (i. liv. V). Les plans projetants de la droite sont culaires au plan V H. Mais ils sont aussi perhacun à un des plans de projection. Etant perla fois au plan V II et au plan de projection, ils ulaires à leur intersection (G. E., liv. V), c'este V ou II du plan V II sur le plan de projection, et les intersections du plan projetant avec les se coupent sont perpendiculaires à leur interdire à cette trace. Or, l'intersection du plan le plan de projection est la projection de la droite D, perpendiculaire au erpendiculaire à la trace du plan V H, soit dans l, soit dans le plan horizontal de projection.

: d'un plan se rencontrent en un même point sur

ent V, II (f.g. 2) les traces d'un plan situé dans à-dire les droites de rencontre de ce plan avec ns de projection.

etant située dans le plan vertical, ne peut renhorizontal qu'en un point de LT (G. E., liv. V), ces deux plans, mais elle est aussi située dans le ne peut donc rencontrer le plan horizontal de l'intersection H du plan VH avec le plan pouvant rencontrer le plan horizontal qu'en un un point de H, elle le rencontre à leur inter-

, perpendiculaire à l'un des plans de projection .

a sa trace, dans l'autre plan, perpendiculaire à la ligne de terre.

Soit V (fig. 3) la trace verticale d'un plan perpendiculaire au plan vertical de projection. Le plan horizontal de projection étant aussi perpendiculaire au plan vertical de projection, maintersection H avec le plan VH sera perpendiculaire au plan vertical de projection (G. E., liv. V). Elle est donc perpendiculaire à toute droite passant par son pied dans le plan (G. E., liv. V), et par conséquent à LT qu'elle rencontre au point a dans ce plan.

#### GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE PROPREMENT DITE.

La représentation graphique des objets situés dans l'espec n'est autre que la détermination des projections des points de rencontre de lignes, surfaces et solides entre eux. Or, cette détermination donne lieu à trois séries de problèmes, dont solutions différent, et peuvent, par cette raison, se classe ainsi qu'il suit:

Première série.

Problèmes sur la ligne droite et le plan.

Deuxième série.

Problèmes sur les plans tangents.

Troisième série.

Problèmes sur les intersections de surfaces.

PREMIÈRE SÉRIE.

PROBLÈMES SUR LA LIGNE DROITE ET LE PLAN.

Premier problème.

Etant données les projections d'une droite, trouver ses traces. Soient D', Dh (fig. 4) les projections d'une droite D située

dans l'espace.

La droite D est tout entière située dans le plan qui la projette sur le plan horizontal de projection, elle ne peut donc rescontrer ce plan qu'en un point de son intersection avec le plan projetant qui la contient (G. E., liv. V), c'est-à-dire, est un point de D h.

La droite D est tout entière située aussi dans le plan qui la projette sur le plan vertical de projection, elle ne peut donc rencontrer le plan horizontal qu'en un point de l'intersection de co plan, avec le plan projetant qui la contient, c'est-à-dires

a point de la perpendiculaire a\*a à la ligne de terre, trace ontale de ce plan.

pouvant rencontrer le plan horizontal qu'en un point et un point de ava, elle le rencontre à l'intersection

s deux lignes en a.

1 démontre de même que la droite D rencontre le plan cal de projection au point b d'intersection de la projection cale D de D avec la perpendiculaire élevée au point b 4,

ı ligne de terre.

nic, pour trouver les traces d'une droite, il faut déterr les points de rencontre a°, b<sup>k</sup> de chaque projection la ligne de terre, et élever par chacun de ces points une endiculaire à la ligne de terre que l'on prolonge jusqu'à ncontre de l'autre projection. Les points ainsi déterminés les traces demandées.

s figures 4, 5, 6 et 7 offrent des exemples de cette opé-

n pour les cas où la droite se trouve : dans l'angle antérieur supérieur; dans l'angle postérieur supérieur; dans l'angle antérieur inférieur; dans l'angle postérieur inférieur. Réciproque :

ant données les traces d'une droite, trouver ses projections.

s projections d'une droite sont des droites. Pour déterr la position d'une droite, il suffit d'avoir deux de ses
ts (G. E., liv. I). Or, chacune des traces de la droite dont
cherchons les projections représente deux points: l'un

le plan où elle est située, l'autre, sur la ligne de terre, est sa projection dans l'autre plan.

suffit donc, pour obtenir les projections d'une droite dont onnaît les traces, de joindre la trace horizontale à la pron horizontale de la trace verticale, et la trace verticale à la ction verticale de la trace horizontale.

## Deuxième problème.

ant données les traces de deux plans, trouver les projections ur intersection.

ient VH, V'H' (fig. 10) les traces de deux plans.

intersection de ces deux plans étant située dans le plan ne peut rencontrer le plan vertical de projection qu'en oint de V (G. E., liv. V).

ette droite étant aussi située dans le plan V'H', ne peut

rencontrer le plan vertical de projection qu'en un J V'. Ne pouvant rencontrer le plan vertical qu'en un V et un point de V', elle le rencontre à leur interse

On démontre de même qu'elle rencontre le plan he au point a d'intersection des traces horizontales H et deux plans donnés.

Connaissant les traces a et b de la droite cherchée termine ses projections d'après les règles du p precédent.

Troisième problème.

Trouver les projections du point de rencontre d'une d'un plan.

Soient V, II (fig. 11) les traces d'un plan; D',

projections d'une droite D.

La droite est tout entière dans le plan qui la projet plan horizontal de projection. Elle ne peut donc rence plan VII qu'en un point de l'intersection de ces det (G. E., liv. V).

Or, les traces du plan projetant sont  $D^h$  et  $b^hh$ , a alors les traces de l'intersection des deux plans. Déte les projections d'après les règles du problème précéder trouvons  $J^v$  et  $J^h$  sur  $D^h$ . La droite D est située ave le même plan  $ab^hh$ , donc elles se rencontrent, et  $m^p$  d'intersection de leurs projections verticales est jection verticale de leur point de rencontre ; abaissan une perpendiculaire sur la ligne de terre, et la prol jusqu'à la rencontre de  $D^h$ , les deux points  $m^p$  et  $m^h$  points cherchés.

Comme vérification de l'épure de ce problème, déterminer la projection horizontale de la droite d'ir tion du plan VH avec le plan qui projette D sur vertical.

# Quatrième problème.

Trouver les projections du point d'intersection de tre donnés.

La solution de ce problème est tout entière renferm

celle des deux problèmes précédents.

Elle consiste à déterminer 1º les projections de l' d'intersection de deux des trois plans donnés; 2º les tions du point d'intersection de cette droite avec le ti Man.

## Cinquième problème.

er la distance de deux points dont on connaît les pro-

sant un plan conduit suivant les deux perpendicuissées de chacun de ces points pour déterminer leurs ns horizontales, la distance entre ces points est suse du triangle rectangle construit sur la distance entre tions horizontales de ces points et la différence entre les des projections verticales au-dessus de la ligne de terre.

## Sixième problème.

donnée la projection horizontale d'une droite, située vlan, trouver sa projection verticale.

1 plan VH et une droite D.

pite D, étant située dans le plan V H, a ses traces de ce plan. De même, cette droite étant située dans ui la projette sur le plan horizontal de projection, ces sur celles de ce plan. Les traces de D devant se hacune sur deux lignes situées dans un même plan, ar intersection.

issant les traces de la droite D, on a ses projections éthode ordinaire.

## Septième problème.

n point donné, mener un plan parallèle à un plan

lroites qui se coupent déterminent un plan. Le pronsiste donc à mener par le point donné deux droites s au plan donné; déterminer les traces de ces droites indre par des droites qui sont les traces du plan Car tout plan conduit suivant deux droites parallèles 1 donné est parallèle à ce plan. (G. E., liv. V.) e s'effectue très-simplement si l'on remarque que, les e deux plans parallèles étant parallèles entre elles, il connaître un point des traces cherchées pour les avoir sux. effet, soient V H (fig. 12) les traces d'un plan, m', m' effet, soient v H (sig. 12) les traces d'un plan, m', m' tions d'un point m situé dans l'espace. Par le point ne une parallèle à la trace horizontale H du plan V H;

allèle a pour projections D', Dh menées par m' et mh, s aux projections de H qui sont H et L T (car toute

droite située dans un des plans de projection est elle-même s projection dans ce plan et a pour projection, dans l'autre

plan, la ligne de terre).

On détermine la trace verticale b de Det on mêne par b une parallèle V' à V, puis par le point de rencontre de V' avec le ligne de terre, une parallèle H' à H. V' et H' sont les traces de plan demandé.

On peut vérifier l'exactitude de l'épure en menant par le point m une parallèle à V qui devra avoir sa trace horizontale eu q

#### Huitième problème.

Par un point et par une droite, ou par trois points donnés.

faire passer un plan.

Trois droites quise coupent, ou deux parallèles (G. E., liv. V) déterminent la position d'un plan. Il n'y a donc qu'à amener l'une ou l'autre de ces deux circonstances pour résondre ce problème. Les traces du plan sont les droites de jonction des traces des droites dans chacun des plans de projection.

#### Neuvième problème.

Par un point donné, mener un plan parallèle à deux droites

Lorsqu'une droite est parallèle à une autre droite située dans

un plan, elle est parallèle au plan.

Par le point donné on mêne deux droites parallèles aux deux droites données, et les droites, de jonction des traces de ces deux parallèles sont les traces du plan cherché. Car les deux droites données sont chacune parallèle à une droite située dans le plan.

#### Dixième problème.

Faire passer une droite par un point et deux droites données. Une droite est déterminée par l'intersection de deux plans. Par le point et l'une des droites données on fait passer un plan ( Probl. 8).

Par le point et la seconde droite donnée, on fait passer un plan. Les deux plans se coupent suivant une droite qui est la droite demandée.

Car 1º elle passe par le point donné, puisque ce point est à la fois dans les deux plans, c'est-à-dire à leur intersection;

20 Elle rencontre chacune des deux droites, car elle est située à la fois dans deux plans qui contiennent chacun une de ces droites.

## Onzième problème.

D'un point pris hors d'un plan abaisser une perpendiculaire ir ce plan, et trouver: 1° le pied de cette perpendiculaire; 2° in longueur de cette perpendiculaire.

Selent VH (fig. 13) les traces d'un plan; m, m les projec-

tiens d'un point.

Reas avons dit que les projections d'une droite perpendicalaire à un plan étaient perpendiculaires aux traces de ce plan. Donc D' Dh abaissées de m' et mh perpendiculairement sur Vet H sont les projections de la droite demandée.

Le pied m' de la perpendiculaire est le point de rencontre de la droite Davec le plan V H (*Probl.* 3). La longueur m m' de la perpendiculaire est l'hypothénuse d'un triangle rectangle (*Probl.* 5).

Douzième problème.

Par un point donné mener un plan, puis une droite perpendiculaire à une droite donnée.

Les traces du plan cherché sont perpendiculaires aux projections de la droite donnée. Menons par le point donné une parallèle à la trace horizontale du plan cherché; cette parallèle est dans ce plan, et ses projections sont parallèles aux projections de la trace horizontale inconnue, c'est-à-dire la projection verticale parallèle à la ligne de terre, et la projection horizontale perpendiculaire à la projection horizontale de la droite donnée.

Déterminant la trace verticale de cette ligne auxiliaire, on a un point de la trace verticale du plan cherché, ce qui est

suffisant pour mener ses deux traces.

La seconde partie du problème consiste à déterminer le point de rencontre de la droite donnée avec le plan qui lui est perpendiculaire (Probl. 3), puis à joindre ce point au point donné. Car lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plau, elle est perpendiculaire à toute droite passant par son pied dans le plan. (G.E., liv. V.)

# Treizième problème.

Trouver les angles que fait une droite avec les plans de pro-

jection.

L'angle d'une droite et d'un plan est l'angle de cette droite avec sa projection sur ce plan. Il suffit donc, pour avoir les angles d'une droite avec les plans de projection, de déterminer les traces de cette droite et de construire les deux triangles rectangles dont elle est l'hypothénuse, et dont les côtés de l'angle droit sont:

1º La projection de la droite, sur le plan considéré, com-

prise entre les projections des deux traces;

2º La distance de la trace, dans le plan considéré, à la ligne de terre.

## Quatorzième problème.

Trouver les angles que fait un plan avec les plans de projection.

Soit V H (fig. 14) un plan.

L'angle de deux plans est l'angle que font entre elles les intersections de ces plans avec une troisième perpendiculaire à leur intersection commune.

Par le point a menons un plan perpendiculaire à H. H'perpendiculaire à H et V' perpendiculaire à L T' sont les traces de ce nouveau plan qui est à la fois perpendiculaire en plan horizontal et à V H. Ses intersections avec ces deux plans sont H' ou Dh avec le plan horizontal, et D avec le plan V H, D étant une droite déterminée par ses traces a et b. Le preblème est ramené à trouver l'angle d'une droite D avec le plan horizontal de projection.

La même construction a lieu dans ce plan vertical pour

avoir l'angle du plan V H avec ce plan.

## Quinzième problème.

Trouver l'angle de deux droites.

Soient deux droites D et D' se coupant au point m.

Pour avoir leur angle, il suffit de construire un triangle dont on connaît la base qui est la distance entre les traces horizontales de ces deux droites, et les deux côtés de l'angle cherché, qui sont chacun l'hypothénuse d'un triangle rectargle construit sur la hauteur m m<sup>h</sup> du point m de rencontre de ces deux droites au-dessus du plan horizontal, et la distance de la projection horizontale m<sup>h</sup> de m à la trace de la droite formant le côté cherché.

## Seizième problème.

Trouver l'angle d'une droite et d'un plan.

L'angle d'une droite et d'un plan est le complément de l'anque fait cette droite avec la perpendiculaire élevée sur le var le point de rencontre. Car si, suivant ces deux droim, on fait passer un plan, l'une d'elles étant perpendiculaire plan donné, ce plan est aussi perpendiculaire au plan suné, et son intersection avec ce dernier forme avec la traite donnée l'angle cherché.

Il suffit donc, pour résoudre ce problème, de déterminer les rejections du point de rencontre de la droite donnée avec le plan donné, puis, élevant par ce point une perpendiculaire au la donné (Probl. 11), déterminer l'angle de ces deux droi-des (Probl. 15), dont on prend le complément pour avoir la melle de la droite avec le plan.

## Dix-septième problème.

Construire la plus courte distance entre deux droites.

Soient, en perspective, D, D' (fig. 15) deux droites situées

dans l'espace.

La distance entre ces deux droites est la même que celle qui existe entre la droite D' et le plan conduit suivant D parallèlement à D'.

Prenant donc sur D un point a, on mène par ce point une parallèle D'à D'. Par D et D'' on fait passer un plan (Probl. 8). D'un point b pris sur D' on abaisse une perpendiculaire P sur ce plan (Probl. 11). La longueur be est la distance demandée.

En effet, par c, pied de la perpendiculaire P, si on mène D'" parallèle à D' et D', cette droite rencontre D en d. Élevant par le point d une perpendiculaire P'au plan, ou menant une parallèle à P, alors cette droite rencontre D' en e. La figure bc d e est un rectangle forcé, ses quatre côtés étant parallèles deux à deux; donc:

10 de = bc;

2º de est perpendiculaire à la fois sur D et sur D'.

#### DEUXIÈME SÉRIE.

#### PROBLÈMES SUR LES SURFACES COURBES ET LES PLANS TANGENTS.

Parmi toutes les surfaces courbes que l'on peut engendrer, régulières ou irrégulières, il en est trois espèces qui sont d'un usage fréquent dans les arts, et que nous etudierons ici, ce sont:

10 Les surfaces développables;

2º Les surfaces de révolution;

3º Les surfaces gauches.

Les surfaces développables sont engendrées par une droite

qui glisse sur une courbe quelconque, soit parallèlement à elle-

même, soit en passant toujours par un même point.

Si l'on considère la courbe comme un polygone d'un nombre infini de côtés, la surface engendrée dans le premier cas, se compose d'une infinité de rectangles, d'une longueur iudéfinie, et celle engendrée dans le second se compose d'une infnité de triangles opposés deux à deux par le sommet. Les retangles et les triangles étant des surfaces planes, toute surface qui n'est composée que de ces deux figures peut se développer sur un plan. De là le nom de surfaces développables.

On en distingue deux :

Le cylindre et le cône.

Les surfaces de révolution sont engendrées par une courbe tournant autour d'un axe, de manière que chacun de ses point décrive une circonférence autour de cet axe.

On nomme plan méridien, tout plan qui coupe la surface en passant par l'axe; et courbe méridienne, l'intersection de

plan avec la surface.

On nomme plan parallèle, tout plan qui coupe la surfice perpendiculairement à l'axe. Les plans parallèles sont tous de cercles.

Les surfaces quuches sont engendrées par une droite quis meut sur une ou plusieurs autres lignes, soit droites soit combes, en satisfaisant à certaines conditions, sans que jumi deux positions infiniment voisines de la droite génératre soient dans le même plau.

Les surfaces gauches les plus importantes et les plus utiles,

sont les suivantes :

L'hyperboloïde à une nappe;

Le paraboloïde hyperbolique;

Le conoïde.

Un plan peut être tangent de deux manières différentes, savoir :

1º Ayant un seul point de contact;

2º Suivant une droite génératrice de la surface.

Le contact a lieu suivant une droite, pour toutes les surfices engendrées par des droites, soit développables, soit gauches aussi ces deux genres de surfaces sont-ils compris sous la denomination unique de surfaces réglées.

Le contact a lieu en un seul point pour toutes les autre surfaces.

#### - PLANS TANGENTS AUX SURFACES DÉVELOPPABLES.

#### Premier problème.

lonnées les projections de la courbe directrice d'un eycelles d'une droite parallèle aux génératrices, trouver vions de la génératrice passant par un point dont on ulement une projection.

 $C^*$ ,  $C^b$  (Pl. Ire,  $\hat{f}(g, 16)$  les projections d'une courbe ;  $D^*$ ,  $D^b$  les projections d'une droite parallèle aux ces;  $m^b$  la projection horizontale d'un point m situé face.

at m étant situé sur la surface, la projection hode la génératrice passant par ce point est G<sup>h</sup> menée arallèlement à D<sup>h</sup>. G<sup>h</sup> reucontre G<sup>h</sup> en m<sup>h</sup> qui est ion horizontale du point de rencontre de G avec la ; m'v en est la projection verticale.

on mène G<sup>7</sup> parallèle à D<sup>7</sup>, et on a en G<sup>7</sup> G<sup>h</sup> les is de la génératrice demandée. m<sup>9</sup> est la projection du point m.

## Deuxième problème.

un plan tangent au cylindre par un point pris sur la

n est déterminé par deux droites qui se coupent. lan tangent au cylindre contient :

énératrice passant par le point donné;

stes les tangentes aux sections faites dans le cylindre le de rencontre avec la génératrice passant par le iné.

ient donc la tangente à la courbe directrice, dont les is s'obtiennent en menant des tangentes aux projecette courbe.

ssant deux droites situées dans le plan tangent, il sufidre les traces de ces droites deux à deux pour avoir du plan cherché.

## Troisième problème.

un plan tangent au cylindre par un point extérieur. lroites parallèles déterminent la position d'un plan. C, Ch (fig. 17) les projections de la directrice; D, d'une droite parallèle aux génératrices; m, m, celles it extérieur.

Par le point m, on mêne D' parallèle aux génératrices: détermine les traces et on a un point a, dans le plan horizon tal, et un point b, dans le plan vertical de chacune des me ces du plan cherché. Si on connaissait les projections de la g nératrice de contact, le problème serait résolu. Pour trouve ces projections, on remarque que le plan tangent devant ou tenir les tangentes à toutes les sections, faites dans le cylindre au point de rencontre avec la génératrice de contact ; la tru horizontale de ce plan devra être tangente à la trace horizon tale du cylindre. On détermine cette dernière en prenant pla sieurs points très-voisins sur la courbe directrice et menal par ces points des génératrices dont on détermine les tract horizontales qu'on joint par une courbe. Soit C' cette courbe on mène la tangente a c, et on a la trace horizontale H1 du pla tangent. Pour avoir la trace verticale, on détermine les projections de la génératrice, dont c est la trace horizontale, on obtient dans le plan vertical un second point de la mo verticale Vt du plan tangent.

## Quatrième problème.

Mener un plan tangent à un cylindre parallèlement à un droite donnée.

Par un point de la droite on mêne une parallèle aux géneratrices. Suivant les deux droites qui se coupent, on fait par ser un plan. Ce plan est parallèle au plan tangent cherchécar, 1° il est parallèle à un plan tangent puisqu'il contient un droite parallèle aux génératrices;

2º Le plan tangent est parallèle à la droite donnée puisqui

est parallèle à ce plan.

Or, les traces de deux plans parallèles sont parallèles ente elles. La trace horizontale du plan tangent est à la fois parallèle à la trace horizontale du plan parallèle, et tangente la trace horizontale du cylindre. Déterminant cette dernière comme dans le problème précédent, il ne reste plus qu'à mer une tangente à une courbe donnée parallèlement à ut droite donnée, ce qui se fait graphiquement. La trace horizo tale connue, on a la trace verticale, soit en déterminant trace verticale de la génératrice de contact, soit en mena une parallèle à la trace verticale du plan parallèle par le poi de rencontre de la trace horizontale avec la ligne de terre.

Plans tangents au cône.

Les quatre problèmes que nous venons de résoudre pour

re. s'appliquent également au cône. La solution est la

, aux exceptions suivantes près :

Un cône est représenté par les projections de la courbe rice et les projections de son sommet. Les projections des atrices doivent toutes passer par celles du sommet; Au lieu de mener des droites parallèles aux génératrices. ne dés droites passant par le sommet du cône.

#### . - PLANS TANGENTS AUX SURFACES DE RÉVOLUTION.

## Premier problème.

nt données les projections de l'axe, celles de la courbe géice et l'une des projections d'un point situé sur une surface olution, trouver l'autre projection de ce point.

ent C, Ch (fig. 18) les projections de la courbe atrice; A, A, celles de l'axe vertical; m, la projection

intale d'un point m situé sur la surface.

projection verticale du point m sera sur la perpendicuibaissée de mh sur la ligne de terre, et prolongée indéfiit au-dessus. Elle sera aussi sur la projection verticale du ele passant par ce point et avant pour projection hoale la circonférence Ph décrite du point A, comme cenvec Amb pour rayon. Ce parallèle rencontre la courbe atrice en un point dont la projection horizontale est ah, ection de Ph et Ch; on projette verticalement ah en av, par point on mène perpendiculairement à A' la ligne P'. tion verticale du parallèle P. On obtient ainsi m' pour tion verticale du point qui a pour projection horizon-24.

vant la forme de la courbe génératrice on obtient un, trois, etc., points dans le plan vertical, qui satisfont à la on.

#### Deuxième problème.

ner un plan tangent à une surface de révolution par un oris sur cette surface.

ent, comme ci-dessus, C', Ch, A', A, m', mh, (fig. 19). plan tangent à la surface au point m contient les tanen ce point à toutes les sections faites dans la surface point. Il contient donc la tangente au parallèle, celle ridien qui est inconnu, et celle à la courbe génératrice it par m.

sque le méridien est connu, il suffit de sa tangente et de

Par le point m, on mène D' parallèle aux générat détermine les traces et on a un point a, dans le plan tal, et un point b, dans le plan vertical de chacune ces du plan cherché. Si on connaissait les projections nératrice de contact, le problème serait résolu. Pour ces projections, on remarque que le plan tangent des tenir les tangentes à toutes les sections, faites dans le au point de rencontre avec la génératrice de contact horizontale de ce plan devra être tangente à la trace tale du cylindre. On détermine cette dernière en pres sieurs points très-voisins sur la courbe directrice es par ces points des génératrices dont on détermine l horizontales qu'on joint par une courbe. Soit C' cette on mène la tangente a c, et on a la trace horizontale H tangent. Pour avoir la trace verticale, on détermine jections de la génératrice, dont e est la trace horizo on obtient dans le plan vertical un second point de verticale Vt du plan tangent.

## Quatrième problème.

Mener un plan tangent à un cylindre parallèleme droite donnée.

Par un point de la droite on mène une parallèle a ratrices. Suivant les deux droites qui se coupent, on ser un plan. Ce plan est parallèle au plan tangent car, 1° il est parallèle à un plan tangent puisqu'il con droite parallèle aux génératrices;

2º Le plan tangent est parallèle à la droite donnée

est parallèle à ce plan.

Or, les traces de deux plans parallèles sont parallèles. La trace horizontale du plan tangent est à la rallèle à la trace horizontale du plan parallèle, et ta la trace horizontale du cylindre. Déterminant cette comme dans le problème précédent, il ne reste plus ner une tangente à une courbe donnée parallèleme droite donnée, ce qui se fait graphiquement. La trace tale connue, on a la trace verticale, soit en detern trace verticale de la génératrice de contact, soit en une parallèle à la trace verticale du plan parallèle pa de rencontre de la trace horizontale avec la ligne de

Plans tangents au cône.

Les quatre problèmes que nous venons de résoudr

, s'appliquent également au cône. La solution est la

ux exceptions suivantes près :

cone est representé par les projections de la courbe e et les projections de son sommet. Les projections des ices doivent toutes passer par celles du sommet; lieu de mener des droites parallèles aux génératrices, dés droites passant par le sommet du cone.

- PLANS TANGENTS AUX SUBFACES DE RÉVOLUTION.

#### Premier probleme.

données les projections de l'axe, celles de la courbe géet l'une des projections d'un point situé sur une surface

tion, trouver l'autre projection de ce point.

C', Ch (fig. 18) les projections de la courbe ice; A, A', celles de l'axe vertical; m<sup>4</sup>, la projection

ale d'un point m situé sur la surface.

ojection verticale du point m sera sur la perpendicu
issée de m<sup>h</sup> sur la ligne de terre, et prolongée iudélu
in-dessus. Elle sera aussi sur la projection verticale du

passant par ce point et ayant pour projection ho
la circonférence l'h décrite du point A, comme cen
Am<sup>h</sup> pour rayon. Ce parallèle rencontre la courbe

jce en un point dout la projection horizontale est a<sup>h</sup>,

ion de Ph et C<sup>h</sup>; on projette verticalement a<sup>h</sup> en a<sup>n</sup>, par

oint on mène perpendiculairement à A<sup>n</sup> la ligne P<sup>n</sup>, n verticale du parallèle P. On obtient ainsi m<sup>n</sup> pour

n verticale du point qui a pour projection horizon-

nt la forme de la courbe génératrice on obtient un, sis, etc., points dans le plan vertical, qui satisfont à la

#### Deuxième problème.

· un plan tangent à une surface de révolution par un

s sur cette surface.

١

:, comme ci-dessus, C', Ch, A', A, m'', mh, (fig. 19). au taugent à la surface au point m contient les tannur ce point à toutes les sections faites dans la surface oint. Il contient donc la taugente au parallèle, celle dien qui est inconnu, et celle à la courbe génératrice par m.

ue le méridien est connu, il suffit de sa tangente et de

celle du parallèle pour déterminer le plan. Lorsqu'il connu, ce sont les tangentes au parallèle et à une gén qui servent.

La tangente au parallèle a pour projection té tan Pé et l'horizontale te, trace verticale du plan parallèle. I

verticale de t est b.

La tangente à la génératrice passant par le point m difficile à obtenir. Par le point a de rencontre du per avec la courbe génératrice C, on mène une tangente courbe, et on obtient les deux projections de l', l'h, tangen projections de C. La tangente l', en tournant avec la cou nératrice C, engendre un hyperboloïde de révolution à un

La trace horizontale c de l' décrit une circonférence tour du point A. Du point m, comme centre, avec a rayon, on décrit un arc de cercle qui rencontre C'en u d. Le point d est la trace horizontale de la tanger courbe génératrice passant par le point m; car cette te est l'hypothénuse du triangle rectangle qui a m<sup>A</sup> d=A base, et m<sup>p</sup> p=\mu^p q pour hauteur. Connaissant la tracet tale de t'et sachant qu'elle passe par le point m, on facilement ses projections et traces verticales, et, partitraces V II du plan tangent cherché.

## Troisième problème.

Mener un plan tangent à une surface de révolution point extérieur.

Si l'on considère le point donné comme le somme cône tangent à la surface de révolution, tous les plans ta à ce cône satisferont à l'énoncé du problème.

Il faut donc établir une seconde condition pour que

soit déterminé de position.

Les diverses conditions que l'on peut s'imposer pour c blème sont les suivantes :

1º Le plan tangent devra avoir son point de contact méridien donné;

2º Le plan tangent devra avoir son point de contact parallèle donné;

3º Le plan tangent deura être parallèle à une droite don Nous allons examiner successivement chacan de ces ca

1º Point de contact sur un méridien donné.

Soient A, A' (fig. 20) l'axe d'une surface de révolt m' un point extérieur.

cons, en premier lieu, que le contact devant avoir le courbe méridienne donnée, il est nécessaire, pour e problème, de connaître l'intersection de la surle plan méridien. Soit donc cette intersection connue, ntons-la en vraie grandeur par la courbe C, ayant, quent, pour projection horizontale C<sup>h</sup>, trace d'un lien parallèle au plan vertical de projection.

la trace horizontale du plan méridien sur lequel

lieu le contact.

tangent cherché doit être perpendiculaire au plan ur lequel a lieu le contact, et comme il passe par le il contient la perpendiculaire abaissée de ce point a H<sup>m</sup> (G. E., liv. V).

rsection avec le plan H<sup>m</sup> est la tangente à la courbe

e au point de contact.

e de là que si nous déterminons les traces de la perire abaissée du point m sur le plan H<sup>m</sup> et celles de la u point de contact, nous aurons tous les éléments s pour déterminer les traces du plan tangent. it m<sup>h</sup> j'abaisse P<sup>h</sup> perpendiculaire sur H<sup>m</sup> (fig. 20); it m<sup>r</sup> je mène P<sup>r</sup> parallèle à la ligne de terre; P<sup>r</sup> Ph ojections de la perpendiculaire demandée, et b est erticale.

roite P rencontre le plan méridien H<sup>m</sup> en un point tourner le plan H<sup>m</sup> autour de l'axe A comme charlu'à temps qu'il vienne coincider avec le plan H<sup>m</sup> paplan vertical, le point a<sup>h</sup> viendra en a<sup>h</sup>, et le point L'intersection de la surface de révolution par le plan blattne en G.

ente menée par a à la courbe c sera une tangente au contact. Car 1° elle sera tangente à la courbe mérinnée; 2° elle sera tout entière dans le plan tanoint a y étant, et la tangente à la courbe méridienne hypothèse, l'intersection du plan H<sup>m</sup> avec le plan serché.

;ente à la courbe méridienne, menée par le point a, ue en t<sup>r</sup> ayant son point de contact en n<sup>r</sup>. Ramean méridien dans sa première position, a<sup>h</sup>r, n<sup>h</sup>r vienh, n<sup>h</sup>, et a<sup>r</sup>r, n<sup>r</sup> en a<sup>r</sup>, n<sup>r</sup>. Joignant a<sup>r</sup> n<sup>r</sup> nous obtedoit se trouver sur H<sup>m</sup>. Nous déterminons les traces

ssant les traces de deux droites situées dans le plan

tangent, nous obtenons celles de ce dernier en les joig par des droites.

Ce problème a plusieurs solutions, suivant la forme

courbe méridienne.

#### 2º Contact sur un parallèle donné.

Le problème est plus simple et se ramène, par une p construction, à celui du plan tangent au cône par un p extérieur.

Les données sont les mêmes que précédemment. Il faut naître l'intersection de la surface par un plan méridien p lèle au plan vertical de projection. Le plan méridien de

est remplacé par un plan parallèle.

Par le point de rencontre de la trace verticale du plan rallèle avec la courbe méridienne, on mène une tang à cette courbe. Cette tangente rencontre l'axe en un poin! l'on considère comme le sommet d'un cône de révolution gent, dont le contact a lieu sur le parallèle donné. On de mine la section circulaire de ce cône par le plan horizon puis on lui mène un plan tangent par le point donné.

#### 3º Parallèlement à une droite donnée.

Pour résoudre ce problème, on détermine la projectio la courbe de contact d'un cylindre tangent à la surface de volution et ayant ses génératrices parallèles à la droite don Tout plan tangent à ce cylindre sera:

1º tangent à la surface de révolution;

2º parallèle à la droite donnée.

Le problème à résoudre se trouve donc ainsi convert celui-ci : mener un plan tangent au cylindre par un p extérieur.

Pour déterminer la courhe de contact d'un cylindre tany à une surface de révolution, il faut avoir recours à des in sections de surface par des plans, chose que nous verrons ploin et que nous croyons inutile d'indiquer ici.

## \$ 3. — PLANS TARGENTS AUX SURFACES GAUCHES.

# Premier problème.

Etant donnée la projection horizontale d'un point situé une surface gauche, trouver sa projection verticale ainsi que projections de la génératrice passant par ce point.

#### 1º Hyperboloïde à une nappe.

On donne ce nom à une surface engendrée par une droite génératrice qui se meut sur trois droites, appelées directrices, non parallèles à un même plan.

Cette surface jouit de la propriété suivante :

Si, prenant pour directrices trois génératrices quelconques de la surface, on fait mouvoir une droite sur ces trois lignes, la nouvelle surface engendrée coïncidera avec la première dans toute son étendue, et ne formera qu'une seule et même surface.

Il résulte de la que l'on considère deux systèmes de génération de cette surface, et les droites qui sont considérées comme génératrices dans l'un, sont directrices dans l'autre.

. Un cas particulier de l'hyperboloïde à une nappe est la surface gauche de révolution qui s'engendre communément, en faisant tourner une droite autour d'une autre non située dans en même plan. Si l'on prend trois génératrices quelconques de la surface ainsi engendrée, et fait mouvoir dessus une droite, elle engendre la même surface.

Nous énonçons simplement tous ces faits, en laissant la démonstration aux traités spéciaux de géométrie descriptive.

On appelle collier, dans la surface gauche de révolution, la plus petite des circonférences décrites par les points de la droite mobile; le point qui décrit cette circonférence est le pied de la perpendiculaire commune à cette droite et à l'axe (Probl. 17, 11° série).

Tout plan, parallèle à l'axe, conduit suivant cette droite, est tangent au collier, et si l'axe est vertical, la trace horizontale de ce plan est tangente à la projection horizontale du collier. Il en résulte que les projections des génératrices sont tangentes à la projection du collier.

Soient A, A' (Pl. I, fig. 21) l'axe; C', Ch le collier; G', Gh une génératrice, parallèle au plan vertical, d'une hyperboloïde de révolution à une nappe; mh la projection horizontale

d'un point situé sur cette surface.

Le point m est situé sur une génératrice de chaque système de génération, sa projection horizontale est donc sur la projection horizontale d'une génératrice de chaque système. Les projections horizontales étant tangentes à celle du collier, C<sup>a</sup>, par le point m<sup>a</sup> on mène deux tangentes à C<sup>b</sup>.

On détermine la trace a de la génératrice G, et du point A

comme centre, avec Aa pour rayon, on décrit une circonstrence qui est la trace de la surface gauche sur le plan horizon tal. La génératrice G'a sa trace horizontale en a', elle rescontre en b le collier, donc a' b ou G' est sa projection verticale, d'où on déduit m'.

Lorsque l'hyperboloïde à une nappe n'est pas de révolutios, la solution est la même que pour la paraboloïde hyperbolique

que nous allons voir.

#### 2º Paraboloïde hyperbolique.

On donne ce nom à une surface engendrée par une droits se mouvant sur deux droites, en restant parallèle à un plus nommé plan directeur. Elle est aussi engendrée par une droits se mouvant sur trois directrices parallèles à un même plan.

Pour l'hyperboloïde à une nappe et la paraboloïde hyperbolique, il ne suffit pas d'avoir la projection horizontale d'un point situé sur la surface, pour obtenir ses projections de la génératrice qui le contient, il faut encore que ce point soit situé sur une directrice de la surface.

Alors, on obtient les projections de la génératrice passant

par ce point, de la manière suivante :

Par le point et l'une des deux autres directrices, on fait passer un plan qui rencontre la première directrice en ce point, et la troisième en un point que l'on détermine par construction. On joint les deux points de rencontre par une droite qui, étant située dans le même plan que la seconde directrice, la rencontre. Cette droite, reucontrant à la fois les trois directrices, est une génératrice de la surface.

## Deuxième problème.

Mener un plan tangent à l'hyperboloïde à une nappe de révolution, en un point donné de sa surface.

Ce plan contient :

1º La génératrice du premier système passant par le point;
 2º La génératrice du second système passant par le point;

3º La tangente à la circonférence passant par le point. Ces trois droites sont facilement déterminées ainsi que les

traces du plan cherché.

## Troisième problème.

Mener un plan tangent à l'hyperboloïde ou à la paraboloïde, par un point pris sur une directrice.

Après avoir déterminé les projections de la génératrice passant par le point, sachant que les génératrices d'un système sont les directrices de l'autre système, on fait passer un plan par la directrice et la génératrice passant par le point donné.

Si c'est par un autre point de la génératrice ainsi déterminée qu'on veut mener le plan tangent, on preud deux autres points sur l'une des directrices, et l'on détermine deux nouvelles génératrices. Considérant ensuite les trois génératrices comme directrices, on mêne par le nouveau point une génératrice de l'autre système, c'est-à-dire une droite qui rencontre les trois nouvelles directrices; puis, par les deux droites qui se coupent, au point donné, on fait passer un plan qui est le plan cherché.

#### TROISIÈME SÉRIE.

#### PROBLÈMES SUR LES INTERSECTIONS DE SURFACES.

On distingue deux espèces d'intersections de surfaces : 1° Les intersections de surfaces courbes par des plans ; 2° Les intersections de surfaces courbes entre elles.

§ 1er. — INTERSECTIONS DE SURFACES COURBES PAR DES PLANS.

#### Premier problème.

Trouver les projections de l'intersection d'un cylindre quelconque par un plan quelconque.

Soient C<sup>r</sup> Ch' (fig. 22) les projections de la courbe directrice d'un cylindre; D<sup>r</sup> Dh celles d'une droite parallèle aux génératrices; V H les traces d'un plan.

L'intersection du cylindre avec le plan n'est autre que le lieu géométrique des points d'intersections des génératrices

de la surface avec ce plan.

Soient donc me m' les projections d'un point m situé sur C, on mène par ce point la génératrice G. Cette génératrice rencontre le plan donné au point m', qui est un point de la courbe demandée. Cette construction répétée un nombre sufsisant de fois donne assez de points pour tracer les projections de la courbe.

Lorsque l'on veut avoir la courbe en vraie grandeur, on la rabat sur l'un des plans de projection, en faisant tourner le plan V H autour de sa trace dans ce plan, comme charnière. Soit, par exemple, proposé de rabattre la courbe sur le plan horizontal de projection.

l'our rabattre le point m', on suppose par ce point un plan

mené perpendiculairement à la trace horizontale H de VH; ce plan a pour trace horizontale  $m^{th}a$ . L'intersection de ce plan avec le plan VH est la droite am' située dans l'espece. Cette droite, distance du point a de la charnière au point m', est l'hypothénuse du triangle rectangle  $am'^{th}b$ , ayant pour hase  $am'^{th}b$ , et pour hauteur  $m'^{th}b = m'^{th}p$ , hauteur du point m' au-dessus du plau horizontal de projection.

Du point a, comme centre, avec a b pour rayon, on décrit un arc de cercle, qui vient rabattre le point m'en m' sur la trace horizontale du plan perpendiculaire de la ligne de terre.

On rabattra de la même manière les autres points.

Scholie. On peut se donner le plan et le cylindre dans des positions plus simples que celles que nous avons envisagées ici : alors la solution se simplifie aussi.

#### Deuxième problème.

Trouver les projections de l'intersection d'un cône quelconque

par un plan quelconque.

Soient S<sup>v</sup>, S<sup>h</sup> (fig. 23) les projections du sommet d'un cône; C<sup>v</sup> C<sup>h</sup> celles de la courbe directrice; V H les traces d'un plan sécant.

On prend un point m sur C; par ce point on mène la conératrice G, qui rencontre le plan VH au point m°. On de termine un certain nombre de points tels que m', puis on joint leurs projections par des courbes pour avoir les projections de la courbe cherchée.

Le rabattement se fait de la même manière que pour le cy-

lindre.

#### Troisième problème.

Trouver les projections de l'intersection d'une surface de révolution par un plan quelconque.

Soient A A' (fig. 24) l'axe, et C'Ch la courbe génératrice d'une surface de révolution; VH les traces d'un plan quel-

conque.

On coupe tout le système par une série de plans horizontant V', V'', v''', etc., dont les intersections avec la surface de révolution sont des cercles, et, avec le plan VH, des droites.

Soient m<sup>v</sup> m<sup>h</sup> les projections du point de rencontre de V<sup>\*\*</sup> avec C. Du point A, comme centre, avec A m<sup>h</sup> pour rayon, on décrit une circonférence, qui est la projection horizontale de l'intersection de V'' avec la surface du point b de rencontre de V '''; on abaisse la perpendiculaire b b<sup>k</sup>, et par le point b<sup>k</sup>

J<sup>h</sup> parallèle à H. J<sup>h</sup> est la projection horizontale de V H. La circonférence C' et la droite J étant situées même plan se rençoutrent en deux points m', m', rtiennent à la courbe dont nous cherchons les procar ces deux points sont situés à la fois sur le plan r la surface de révolution.

## Quatrième problème.

r les projections de l'intersection d'une hyperboloïde de . à une nappe par un plan quelconque.

Av A (fiq. 25) l'axe, et G G les projections de la géparallèle au plan vertical de projection; V H les

in plan.

upe tout le système par une série de plans parallèles horizontal. Chacun de ces plans coupe la surface n cercle, et le plan V H suivant une droite. Soient projections du point m d'intersection de la générace le plan V'. Du point A, comme centre, avec A m^a on, on décrit une circonférence qui est la projectionale de l'intersection de la surface par le plan V'. b de rencontre de V' avec V, on abaisse la perpendible sur la ligne de terre. Par le point b^a on mêne J^b pa-H. La droite J et la circonférence C étant situées deme plan V', se rencontrent en deux points m', m'', tiennent à la courbe cherchée, puisqu'ils sont situés ar la surface et sur le plan V H.

## Cinquième problème.

r les projections de l'intersection d'une hyperboloïde ce par un plan quelconque.

D, D', D'' (fig. 26) les trois directrices d'une hyperbone nappe; V H les traces d'un plan. Pour avoir l'indu plan donné avec la surface gauche, il suffit de re les points de rencontre d'un nombre suffisant de ces avec ce plan. Soit donc m un point sur la direcon mène par m une parallèle à D; puis, par ces deux , on fait passer un plan qui rencontre D' en m'; on , et on a une génératrice G de la surface qui rencontre

ermine ainsi un certain nombre de points, tels que els on peut ajouter ceux de rencontre des directrices avec le plau V H. lement la surface de révolution suivant des cercles rayons sont facilement déterminés. Les points d'inte des courbes situées dans le même plan, donnent des p l'intersection cherchée.

## Cinquième problème.

Trouver les projections de l'intersection d'un cône e surface de révolution.

La solution est la même que pour le cylindre et la de révolution, à cette exception près, que les intersect cône par des plans horizontaux sont des courbes semb la trace de cedernier sur le plan horizontal. Lorsque cet est un arc de cercle, il est facile de construire l'arc d semblable correspondant à un plan horizontal considér si cette courbe est quelconque, alors la solution du pi est très-longue.

## Sixième problème.

Trouver les projections de l'intersection de deux sur, révolution.

On peut toujours supposer que l'axe de l'une des sest perpendiculaire au plan horizontal de projection, peut se présenter trois cas :

10 Ou les deux axes sont parallèles;

20 Ou les deux axes se rencontrent;

3° Ou les deux axes ne se reucontrent pas.

1º Lorsque les deux axes sont parallèles, l'un d'eu perpendiculaire au plan horizontal de projection, l'aut aussi; alors toutes les intersections par des plans pa au plan horizontal sont des cercles dont les intersectic partiennent à la courbe demandée.

2º Lorsque les deux axes se rencontrent, on procède manière suivante :

Soient A, A' (fig. 27) les axes de deux surfaces de rèvsecoupant au point m. Suivant ces axes, on fait passer u qui coupe le plan horizontal suivant AA', et on mène l de terre parallèle à AA', d'où résulte que le plan vert projection est parallèle au plan conduit suivant les dei A et A'.

Soient C'C' les projections sur le plan vertical des sections des surfaces de révolution par ce plan.

Pour obtenir des points de rencontre des deux surfaconsidère le point m comme centre d'un nombre suffi phères de différents rayons. Toutes ces sphères rencontrent chacme des surfaces de révolution suivant un cercle, et les intersections des circonférences de ces cercles pris deux à deux sur la même sphère sont des points de la courbe demandée.

Pour déterminer deux cercles situés sur une même sphère, soit C" l'intersection d'une sphère quelconque par le plan passant suivant les axes A et A'.

Le cercle d'intersection de la surface sphérique avec la

surface de révolution C a pour projection C'''v, C''h.

Le cercle d'intersection de la surface sphérique avec la surface de révolution C' a pour projection verticale C<sup>m</sup>v; le point de rencontre m'v des projections verticales des deux cercles est la trace verticale de la droite d'intersection des plaus de ces cercles; ces plans étant perpendiculaires au plan vertical de projection, cette intersection a pour projection horizontale la perpendiculaire Dh abaissée de m'v sur la ligne de terre. Les deux points m'h m'h sont les projections horizontales des deux points de rencontre des cercles C<sup>m</sup> et C'v, et par conséquent de deux points de la courbe cherchée.

3º Quand les deux axes ne se rencontrent pas, il fant couper tout le système par des plans, parallèles au plan horizontal, qui coupent l'une des surfaces de révolution suivant des cercles, et l'autre suivant des courbes que l'on détermine pour chaque plan de la manière suivante:

On prend un plan auxiliaire vertical parallèle à l'axe de la surface de révolution inclinée. On projette la courbe généra-

trice sur ce plan, et alors :

Soient A, A<sup>\*</sup>, A<sup>\*</sup> h A'\* (fig. 28) les axes de deux surfaces de révolution, dont l'une est perpendiculaire au plan horizontal de projection. On mène par un point a quelconque de la ligne de terre une parallèle L'T' à A'h, et on la considère comme la ligne de terre d'un nouveau plan vertical de projection. L'axe A' a pour trace horizontale a et pour trace verticale b dans le premier plan vertical de projection; il forme donc un triangle rectangle  $ab^Ab$  dont la projection dans le nouveau plan vertical est, en vraie grandeur,  $a^* b^* c$  ayant pour hypothènuse A'\*, projection verticale de l'axe A' dans ce plan.

Soient C'v la projection verticale de la courbe génératrice de la surface dans le plan vertical L'T'; V et V' les traces verticales d'un plan horizontal quelconque sur chacun des deux plans verticaux de projection. Ce plan coupera la première surface de révolution suivant un cercle, et la seconde suivant une courbe que nous allons déterminer.

une courbe que nous allons déterminer.

Pour cela nous menons plusieurs plans tels que V" perpendiculaires à A" coupant la surface C' suivant des cardes.

et le plan V' suivant une droite dont les projection et tracs verticales sont en m".

Cette droite a pour projection horizontale D<sup>h</sup> et rencontre la surface C' en deux points m, m' situés chacun à une distance horizontale de l'axe égale au rayon R de la circonférence d'atersection du plan V' avec la surface. Les projections horizontales de ces deux points sont m<sup>h</sup> m<sup>h</sup>, et leurs projections verticales dans le plan vertical primitif de projection, m<sup>n</sup> m<sup>h</sup>.

Déterminant ainsi un nombre suffisant de points tels que m et m', on a les projections de la courbe d'intersection in plan V avec la surface C', d'où les deux points d'intersection de cette courbe avec la circonférence d'intersection du plan V.

avec la surface C.

On voit par là que pour chaque deux points de la combi demandée, il faut determiner une courbe d'intersection d'un surface de révolution quelconque par un plan, ce qui rest très-longue la solution de ce problème.

## Septième problème.

Trouver les projections de l'intersection d'une surface dévelupable ou d'une surface de révolution et d'une surface gauche.

La solution générale de ce problème consiste, comme les précédentes, à couper tout le système par une série de plans le rizontaux et à chercher les points de rencontre des contre la faites sur les deux surfaces par chacune de ces intersections.

Si la surface gauche est de révolution comme l'hyperballéd de révolution, on choisit le plan horizontal de projection pendiculaire à cet axe, et alors toutes les intersections par des dlans horizontaux sont des cercles.

Une autre méthode consiste à mener des plans par les disti génératrices, de systèmes différents sur la surface gauche, et à chercher l'intersection de ces plans avec l'autre surface donnée.

En général tous les problèmes sur les intersections de surfaces entre elles se ramènent à des intersections de ces surfacti par des plans.

#### LIVRE III.

#### OMBRES ET PERSPECTIVE.

distingue, dans la nature, trois espèces de corps, en ce ncerne la lumière, savoir:

Les corps lumineux;

es corps transparents;

Les corps opaques.

corps lumineux engendrent la lumière.

corps transparents la reçoivent et se laissent pénétrer le.

corps opaques reçoivent la lumière et l'absorbent ou la hissent.

lumière se transmet en ligne droite.

appelle ombre la portion d'un corps qui ne reçoit pas les s de lumière lancés par un corps lumineux.

· a deux espèces d'ombres:

rénieur Civil.

L'ombre d'un corps sur lui-même;

L'ombre portée par ce corps sur un autre corps.

'y a d'ombres produites que lorsqu'il y a reception de uère par des corps opaques.

sque le corps lumineux est un point, il peut se trouver distance, du corps éclairé, finie ou infinie.

sque le point lumineux est à une distance finie du éclairé, les rayons lumineux tangents à la surface de ce , quel qu'il soit, constituent les génératrices d'un cône le point lumineux est le sommet.

sque le point lumineux est à une distance infinie du éclairé, les rayons tangents constituent les génératrices vylindre.

là quatre problèmes principaux pour la recherche des

Trouver la courbe de contact, avec un corps donné, d'un angent à ce corps et ayant pour sommet un point donné. Trouver l'intersection, avec un corps donné, d'un cone ayant ommet un point donné et pour courbe directrice la courbe dact de ce cone avec un corps donné.

Trouver la courbe de contact, avec un corps donne, d'un cy-

5

lindre tangent à ce corps et ayant les génératrices p une droite donnée.

4º Trouver l'intersection, avec un corps donné, d'u ayant ses génératrices parallèles à une droite donnée courbe directrice, la courbe de contact de ce cylind corps donné.

Ces quatre problèmes sont des applications si la géomètrie descriptive, tant que l'on considère li tions des points comme les pieds des perpendiculais sées de ces points sur les plans de projection.

Mais si on représente les objets sur les plans de par les intersections, avec ces plans, de tous les a suels partant d'un même point qui serait l'œil de teur, alors la question est plus compliquée, bien q tant pas des applications que l'on peut faire de la descriptive.

On donne le nom de perspective à l'opération q but de représenter les corps sur le plan vertical de p par les intersections, avec ce plan, de tous les rayo passant par les divers points de ce corps, l'œil étant

projections ordinaires.

Avant d'étudier les projections des ombres des ca que ces derniers soient représentés par leurs projedinaires, soit qu'ils le soient en perspective, nous cro de donner les notions nécessaires pour représenter de cette dernière manière.

#### ARTICLE Ier.

#### PERSPECTIVE.

Soient o<sup>v</sup> o<sup>h</sup> (Pl. I, fig. 29) les projections de l'œil d vateur. Du point a, de rencontre de o<sup>v</sup> o<sup>h</sup> avec la ligne T, comme centre, avec a o<sup>h</sup> pour rayon, on décrit une conférence qui rencontre L T en b; du point b on élève pendiculaire, et par le point o<sup>v</sup> on mène une parallèle de terre; ces deux droites se rencontrent au point d. distance de l'œil au point o<sup>v</sup>, c'est-à-dire au plan v on fait la même opération de l'autre côté du point tient le point d'. Les trois points o<sup>v</sup>, d, d' sont les sons es serve en perspective, et pour cette raison on les

ov point de vue;

d, d', points de distance  $\begin{cases} de di \\ de gi \end{cases}$ 



Toutes les questions relatives à la perspective se résolvent moyen des deux problèmes suivants:

1º Trouver la perspective d'une droite perpendiculaire au plan mical.

2º Trouver la perspective d'une droite parallèle au plan prizontal et faisant un angle de 45º avec le plan vertical.

Il suit de là que pour tronver la perspective d'un point, il utit de faire passer par ce point deux droites, l'une dans la condition du premier problème, l'autre dans la condition du mecond. Or, quand on a le moyen de trouver la perspective d'un point, on a aussi le moyen de trouver celle d'un corps quelconque.

Premier problème.

Trouver la perspective d'une droite perpendiculaire au plun vertical.

Soient D' Dh (fig. 29) les projections d'une droite perpen-

diculaire au plan vertical de projection.

La perspective de cette droite est l'intersection du plan vertical de projection avec le plan conduit suivant cette droite et l'œil, car tous les rayons visuels menés de l'œil à cette droite sont situés dans ce plan.

Pour trouver cette intersection ou trace verticale, nous mehous par le point o, situé dans l'espace, une parallèle à la droite D; ces deux parallèles ont leurs traces verticales l'une en Dr, l'autre en or; la trace verticale du plan passant suivant ces deux droites n'est donc autre que la droite qui joint les deux points Dr et or.

D'où: Pour trouver la perspective d'une droite perpendiculaire au plan vertical de projection, il suffit de joindre la trace

verticale de cette droite au point de vue.

## Deuxième problème.

Trouver la perspective d'une droite parallèle au plun hori-

zontal et faisant un angle de 45° avec le plan vertical.

Soient D'v D'h (fig. 29) les projections d'une droite satisfaisant aux conditions de l'énoncé, sa perspective est l'intersection, avec le plan vertical, du plan passant par le point o cette droite. Pour trouver cette intersection ou trace verticale, il suffit de mener par le point o une parallèle à cette droite, laquelle parallèle a sa trace verticale en d. Or, la droite donnée a sa trace verticale en b, donc la ligne bd est la droite demandée. D'ou: Pour trouver la perspective d'une droite à 45° avec plan vertical et parallèle au plan horizontal, il suffit de join la trace verticale de cette droite avec le point de distance.

De là, étant données les projections me mh d'un point (fig. 3

on obtient la perspective de ce point :

1º En joignant mº au point de vue o;

2º En menant par  $m^h$  une droite à  $45^\circ$  avec la ligne de ten et par le point  $m^\mu$  une horizontale, ce qui donne la trace vi ticale b que l'on joint au point d. Le point m étant situé à la f sur les deux droites, a sa perspective sur les perspectives de deux droites et par conséquent à l'intersection m des perspitives de ces droites.

(Voir, comme application de ces principes, la figure ! Planche I.)

# ARTICLE II. PROBLÈMES SUR LES OMBRES.

Dans tous ces problèmes, nous supposerons le point luming situé à une distance infinie, cas analogue à l'éclairage par lumière solaire; dans ce cas, l'ombre portée est l'intersecti d'un cylindre avec un corps donné.

#### \$ 1er. - PROJECTIONS DES OMBRES.

## Premier problème.

Trouver les projections de l'ombre d'un cylindre surmanté d' chapeau quarré.

Soient Rv Rh (fig. 32) les projections d'une droite parallèles rayons lumineux; Ch le cercle base d'un cylindre perpendis laire au plan horizontal et surmonté d'un chapeau ayant ab

pour projection horizontale.

La projection horizontale de l'ombre du cylindre est ces prise entre les deux tangentes t' au cercle Ch, parallèles à l' ces tangentes étant les traces des plans menés tangentiellems au cylindre parallèlement à R. En Dh et Dh sont les traces de génératrices de contact; Dr est la projection verticale de l' donc tout le rectangle à gauche est dans l'ombre.

L'arête du chapeau projetée horizontalement en bc et ver calement en h a son ombre portée sur les plans de projectione b'c'h'. L'arête projetée horizontalement en dc et verticalemen en g h a pour ombre portée g'h', et ainsi de suite. Pour avi l'ombre portée par l'arête ab, ef sur le cylindre, soit m'i point de cette arête; on mène par ce point une parallèle

rayon lumineux; la projection horizontale de cette parallèle rencontre C<sup>b</sup> eu m'<sup>k</sup> que l'on projette en m'<sup>e</sup> sur la parallèle menée par m<sup>e</sup> à R<sup>e</sup>. En déterminant un certain nombre de points tels que m'<sup>e</sup>, on finit par obtenir la courbe C' qui est la limite inférieure de l'ombre du chapeau sur le cylindre.

#### Deuxième problème.

Trouver les projections de l'ombre d'une sphère.

3

33

3

è

f.

ď

ŧ

ē

ž

٠.

; ŧ

10

r.

٠.

: 1

Soient C' Ch (Pl. II, fig. 1re) les projections d'une sphère; R' Rh celles d'une droite parallèle aux rayons lumineux.

Le cylindre tangent à la sphère et parallèle aux rayons lumibeux a pour contact, avec cette dernière, un cercle dont les

projections sont deux ellipses qu'il faut déterminer.

À cet effet, soit L'T' une ligne menée dans le plan horizontal parallèle à R<sup>b</sup>, et supposons un plan vertical conduit suivant cette droite, ce plan est parallèle à R. Déterminons la projection verticale R<sup>v</sup> de R sur ce plan, ce qui se fait facilement en remarquant que deux points m m' de R ont leur projection verticale sur le nouveau plan en m<sup>p</sup> m'<sup>v</sup>. Déterminons de même la projection verticale C'v de la sphère sur ce plan.

Le cylindre tangent, parallèle aux rayons lumineux, est parallèle au nouveau plan vertical de projection; le cercle de contact est donc situé dans un plan perpendiculaire passant par le centre, et a pour projection verticale C". Le demi-cercle audessus de C" est clair, et le demi-cercle au-dessous est obscur.

Pour projeter C'horizontalement, il suffit d'abaisser des perpendiculaires sur la ligne de terre des différents points de C'v, puis de mener par ces mêmes points des horizontales qui ne sont autres que les projections verticales des circonférences d'interaction de la sphère par des plans horizontaux. Les intersections des projections horizontales de ces circonférences avec les perpendiculaires abaissées des mêmes points de C'v donnent des points de la projection horizontale de C'', et en les joignant tons, on obtient C'b et la portion d'ombre apparente dans le plan horizontal.

Connaissant C"b, on obtient C"v dans le premier plan vertical en abaissant de tous les points qui ont servi à déterminer C"b, des perpendiculaires sur la ligne de terre L T, et en prolongeant ces dernières de quantités égales aux hauteurs donness par C"v dans le second plan vertical à chacun des points de la courbe.

Ainsi m, dans le deuxième plan vertical sur C" donne, dans

le plan horizontal,  $m^h$ , lequel donne  $m^p$  dans le premier plan vertical, à une hauteur  $m^p p$  au-dessus de la ligne de terre égale à  $m_1^p p_1$ . On obtient ainsi la portion d'ombre visible sur le plan vertical.

Pour avoir l'ombre portée, il suffit de déterminer les traces horizontales des génératrices du cylindre taugent ayant pour directrice la courbe C'v C'h et ses génératrices parallèles

à Ry Rb.

Il existe une infinité de problèmes sur les ombres. Tous ce problèmes sont des applications, plus ou moins difficiles, de la géométrie descriptive; il nous est impossible d'entrer ici dans tous les détails de ces applications, pour lesquelles nous renvoyons aux traités spéciaux de cette science. Les fiçures 33 et 34 (Pl. I) représentent, l'une, l'ombre portée par deux cylindres égaux se coupant à angle droit; l'autre, l'ombre portée dans la niche.

#### \$ 2. - PERSPECTIVE DES OMBRES.

Pour trouver la perspective des ombres, il fant avoir fait préalablement l'épure des projections des ombres. Alors la recherche de la perspective des ombres se fait absolument de la même manière que celle de la perspective d'un objet quel-

conque dont on connaît les projections.

Les mêmes motifs qui nous ont empêché de pousser plus loin les exemples de projections d'ombre, nous imposent la nécessité de passer outre sur ce sujet, dont l'utilité n'est pas de premier ordre pour le but que nous nous proposons de remplir.

#### LIVRE IV.

#### COUPE DES PIERRES.

construction, en général, on distingue deux genres

llons: res de taille.

ellons, quelle que soit leur composition, sont des plus souvent brutes, quelquefois parmentées, c'estlées assez pour offrir une face rectangulaire d'une éterminée, que l'on emploie soit à la construction u massifs, soit à la construction des voutes en les

re elles par un ciment.

res de taille sont des pierres d'un volume genéraleeaucoup supérieur à celui des moellons, taillées sur aces, excepté quelquefois sur celles qui sont noyées maconnerie de moellons, et affectant une forme dée la surface extérieure de la construction dont elles

les pierres de taille sont destinées à figurer dans des es verticales ou inclinées, comme dans les murs et urs formes ne sortent pas du parallélipipède rectanque. Elles se placent les unes à côté des autres en zontales superposées, ce qui nécessite que toutes les ne même assise aient même hauteur; afin de donner la maconnerie, on a soin de faire tomber les joints le deux pierres contigues au-dessus du plein de la ée immédiatement au-dessous.

les pierres de taille sont destinées à figurer dans des urbes, développables ou gauches, comme dans les rs elles affectent toute espèce de formes qui ne peuéterminées à priori qu'au moyen d'une épure.

e la coupe des pierres est en conséquence de trouver que l'on doit donner aux pierres de taille employées à ion des voûtes.

es ainsi transformées portent le nom de voussoirs. ngue deux espèces de voûtes, savoir: oûtes simples;

oûtes composées.

Les voûtes simples peuvent affecter les quatre genres de surfaces suivants, savoir :

- 1º Surface cylindrique;
- 2º Surface conique;
- 3º Surface sphérique;
- 4º Surface gauche.

Les voûtes composées, ou intersections de voûtes simples entre elles, peuvent être à pénétration, à arêtes ou à arcs.

Les voûtes composées sont dites à pénétration, lorsqu'elles sont la rencontre de deux voûtes simples ayant des montées différentes.

Les voûtes composées sont dites à arêtes, lorsque, ayant même montée, elles servent à établir la communication entra deux voûtes simples appartenant à deux pièces différentes.

Les voûtes composées sont dites à arcs, lorsque, ayant même montée, elles servent à fermer la partie supérieure d'use seule et même pièce.

# ARTICLE Icr.

VOUTES SIMPLES.

On distingue cinq espèces de voûtes simples :

- 1º Les portes;
- 2º Les galeries;
- 3º Les descentes,
- 4. Les trompes;

5° Les escaliers.

\$ 1°'. — PORTES.

On nomme portes, en général, des ouvertures pratiquées dans les murs pour établir la communication entre deux pièces contiguës.

En coupe des pierres, la porte est seulement la voûts formant la surface supérieure du passage.

Soit ACDBE (Pl. II, fig. 2) une ouverture dans un mur, dont la section inférieure est le rectangle ABCD, et la section supérieure la demi-circonférence AEB.

Si on suppose le passage engendré par une droite se mouvant parallèlement à elle-même sur la directrice ACDBE, le volume intérieur de la porte se composera d'un prisme ABCD, A'B'C'D', et d'un demi-cylindre AEB, A'E'B', le tout étant va en perspective.

On nomme :

e plan de naissance, la ligne AB de laquelle partent les pints A et B de naissance de la courbe AEB;

Axe de passage, l'axe oo' du cylindre, lequel est la ligne suivie par la personne qui passe;

Parement, les faces extérieures de la porte; Parement intérieur, la surface intérieure;

Parement extérieur, les surfaces antérieure et postérieure du mur;

Pieds droits, les deux rectangles AA' CC', BB' DD'.

Les passages dans les murs sont de deux espèces, savoir : Les passages droits :

Les passages obliques.

La voûte qui surmonte un passage peut avoir pour directrice une courbe quelconque, pourvu que cette dernière soit tagente en A et B à AC et à BD.

#### VOUSSOIRS.

Soit proposé de recouvrir le passage droit AB (fig. 3) en pierres de taille offrant à leur partie intérieure un demi-cercle.

Pour cela, on divise la demi-circonférence ACB en un mombre impair de parties égales, et on mêne, aux différents points de division, des rayons que l'on prolonge jusqu'à la rencontre d'une seconde courbe A'C'B'.

On nomme: Courbe d'intrados, la courbe A C B intérieure; Courbe d'extrados, la courbe A' C' B' extérieure.

Les portions des rayons menés à tous les points de division de ACB, compris entre les deux courbes, sont les traces verticales des plans de joint des voussoirs entre eux.

Pour relier les voussoirs à la maçonnerie du mur, par tous les points de rencontre des rayons avec la courbe d'extrados, on mêne des horizontales et des verticales, qui représentent les traces verticales des plans de joint verticaux et horizontaux des voussoirs avec la maconnerie du mur.

On nomme: douelle la face intérieure ab d'un voussoir; douelle plate, la surface plane engendrée par une génératrice se mouvant sur la corde ab, comme directrice; douelle creuse, la surface cylindrique engendrée par une génératrice se mouvant sur l'arc ab comme directrice;

Panneaux de tête, les faces  $\delta$ ,  $\delta$ ,  $\gamma$ ,  $\alpha$ , etc., des voussoirs; Clé, le voussoir  $\alpha$  situé au milieu de la voûte et se plaçant en dernier pour la fermer;

Contre-clés, les voussoirs 77;

Voussoirs de coussinet, les premiers voussoirs 6 6' en contact eve le plan des naissances; Soit C la courbe d'intrados; C', projection verticale est ce qu'on nomme le cercle de feuillure.

E C, FD sont les traces horizontales de deux plans c

débrasement ou embrasures de la porte.

Les intersections des plans d'ébrasement avec la fa rieure du mur EF ont pour projections verticales E'P

Lorsque la porte s'ouvre, chacun de ses battants, supérieurement par un demi C', décrit une surface anual lieu de creuser cette surface annulaire dans le mur, on cr surface gauche plus élevée, ce qui permet d'avoir de droites pour arètes de joints.

Remarquant que le point le plus haut de la port point G, si par ce point nous menous une horizon points E' et F' seront les points les plus élevés nécessiplans d'ébrasement. Joignant les deux points par un cercle C'', dont on tâche d'avoir le centre aussi près c sible du point o, pour motifs que nous donnerons pl on considère la surface comprise entre C' et C'' com gendrée par une droite se mouvant à la fois sur C' C'' de passage o x.

Reste à déterminer les intersections de cette surfa

les plans d'ébrasement.

Alors ou remarque que l'arc de cercle C' ne perme terminer la surface que jusqu'à la génératrice o F', et q avoir des génératrices entre oF' et o Q, il faut proloi arc de cercle.

Mais en continuant à engendrer la surface de cette x il peut arriver que la partie supérieure de la porte ou accolée au plan d'ebrasement, se trouve plus élevée q tersectiou de ce plan avec la surface gauche, et ne pu conséquent s'ouvrir entièrement.

Pour éviter cet inconvénient, au lieu de continuer cercle C'', ou rabat sur le plan vertical le plan d'ébrien le faisant tourner autour du point D comme charn on suppose la porte collée dessus. Dans ce cas la port culaire de la demi-porte se rabat en C'r, et la droite Or F'r,

Par le point F'r on mène une tangente à C'r et « pose la courbe F'r C'r D' comme l'intersection de la gauche avec le plan d'ébrasement. Il est évident, alc la porte pourra s'ouvrir entièrement et se coller sur l'ébrasement. On ramène alors le tout dans la positie

le, et on obtient pour projection verticale de l'intersection la surface gauche avec le plan d'ébrasement, une courbe e que C'''. Alors, pour engendrer la portion de surface che comprise entre OE' et oP, on remplace la directrice par la directrice C'''.

'our appareiller, on se donne une courbe d'extrados C'v n rayon plus grand que OE', et on divise en voussoirs

ame à l'ordinaire.

On voit alors qu'il est plus avantageux d'avoir le centre de en o que partout ailleurs, parce que les arêtes de joints des ssoirs sont alors normales à la courbe C''; mais cela ne t pas toujours avoir lieu parce qu'on se donne une hauteur rima pour ce point G.

#### ' \$ 2. - VOUTES.

es voûtes ne présentent rien de remarquable quant à l'apeillage; cette opération s'y effectue absolument de la même nière que pour les portes. Les voussoirs se placent alors assises comme dans les murs, joints contre pleins.

Les voûtes sont toutes cylindriques; suivant la forme de la rbe directrice, on distingue trois espèces de voûtes:

es voûtes en plein cintre;

es voûtes surhaussées;

es voutes surbaissées.

es voûtes en plein cintre ont pour directrice une demionférence.

es voûtes surhaussées ou surbaissées ont pour directrice courbe quelconque, satisfaisant à la condition d'être tante aux arêtes des pieds droits sur la ligne de naissance, et ntson sommet plus haut, pour les premières, plus bas, pour dernières, que le sommet de la courbe en plein ciutre dezur le même diamètre.

es voûtes surhaussées ont ordinairement pour directrice cogive formée de deux arcs de cercle ou de deux para-

es voûtes surbaissées ont pour directrice tantôt un arc cercle, tantôt une ellipse ou une courbe à plusieurs centres. armices dernières, il en est une très-employée et qui porte som d'anse de panier ou courbe à trois centres.

ette courbe est engendrée de la manière suivante :

ioient A B (fig. 10) l'ouverture, et CO la montée que la voûte tavoir. c'est-à-dire les deux axes de la courbe.

supporter par ce mur une tour cylindrique, dont la base à une certaine hauteur au-dessus du sol (exemple, église Saint-Sulpice, rue Garancière).

Dans ce cas, la trompe est la surface d'intersection du c lindre vertical, par un cylindre horizontal parallèle à la si

face du mur.

La demi-circonférence ACB est la projection horizont de la courbe d'intersection des deux cylindres; déterminan projection verticale c<sup>o</sup> de cette intersection, il ne reste p qu'à appareiller.

Pour cela, on développe la courbe d'intersection des de cylindres et la droite en parties égales, que l'on projette (

suite sur les deux projections de cette courbe.

Pour avoir les plans de joint des voussoirs, on coupe se plans conduits suivant l'horizontale CR perpendiculain AB, les points de division de la courbe d'intersection des de cylindres.

On obtient le trompillon en coupant les voussoirs par

cylindre qui a pour axe la droite CR.

4º Trompe sphérique (niche).

Soit AB (Pl. III, fig. 4) la face d'un mur; on fait un dement cylindrique, à base circulaire ACB; on propose le recouvrir d'une voûte.

Cette epure, la plus simple de toutes celles relatives i trompes, se trouve exécutée dans la figure.

#### § 5. — ESCALIERS.

L'escalier est une surface hélicoïdale.

L'hélicoide, dont nous n'avons pas parlé dans la géomét descriptive, est une surface engendrée par une droite se me vant sur une hélice et l'axe du cylindre de cette hélice, conservant toujours la même inclinaison avec l'axe du c lindre.

Lorsque la droite génératrice de la surface se ment pare lèlement à un plan perpendiculaire à l'axe de l'hélice, la se face est dite :

Hélicoïde gauche droit.

Lorsque la droite génératrice a une inclinaison qualcone avec l'axe du cylindre, la surface est dite:

"licoide gauche oblique.

alier est une surface hélicoïdale gauche droite.

On a toujours deux cylindres concentriques, dont l'un se omme cuqe de l'escalier, et l'aûtre noyau.

Il y a des escaliers à noyau plein et des escaliers à noyau vide

n à jour.

Les premiers sont ceux dans lesquels les génératrices de la reface, au lieu de passer par l'axe, sont tangentes au noyau. Les seconds sont ceux dans lesquels il existe un vide au mieu qui permet de voir depuis le haut jusqu'en bas; dans ces traiers, les génératrices passent toutes par l'axe. La proction horizontale de ce cylindre creux se nomme courbe : jour.

Les marches d'un escalier forment les voussoirs d'une voûte. n les fait toutes également èlevées et également larges.

On nomme courbe de montée la courbe que suit la personne ni monte; c'est sur cette courbe que l'on prend les dimensions marches.

#### ARTICLE II.

#### VOUTES COMPOSÉES.

Les voûtes composées ou rencontres de voûtes simples sont e quatre espèces, savoir :

Vontes d'arêtes hyperboloïdes;

Voûtes d'arêtes barre longue;

Voûtes d'arêtes en arc de cloître;

Vontes d'arêtes en tour ronde.

Les premières (Pl. 11, fig. 11 et 12) sont deux voûtes cyadriques ayant même plan des naissances et des montées ifférentes.

Les secondes et les troisièmes sont deux voûtes cylindriques want même plan des naissances et mêmes montées.

Dans les secondes, les voûtes qui se rencontrent servent à stablir la communication entre deux galeries différentes.

Dans les troisièmes, les voûtes qui se rencontrent servent à femer la partie supérieure d'une seule et même galerie.

Les quatrièmes sont deux voûtes, l'une annulaire, l'autre moide (exemple, Halle aux blés), ayant même plan de nais-

Toutes ces épures sont des applications très-simples des fincipes que nous avons énoncés, tant dans la géométrie desriptive que dans les problèmes précédents, sur les voûtes imples. Nous terminerons ce qui est relatif à la conpe des pierres et donnant le tableau suivant :

TABLEAU des poids et résistances des différentes pierres, d'après M. Hachette.

| NOMS DES PIERRES.       | POIDS<br>de 1 <sup>m</sup> cube. | Résistance<br>d'un cube de 8<br>centimètres<br>de côté. |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grès blanc              | 2475 kil.                        | 23086 kil                                               |
| Cliquart de Meudon      | 2459                             | 11977                                                   |
| Liais de Bagneux        | 2439                             | 11113                                                   |
| Banc franc de Montrouge | 2554                             | 6462                                                    |
| Roche d'Arcueil         | 2303                             | 6354                                                    |
| Roche dure de Châtillon | 2294                             | 4347                                                    |
| Pierre de Saint-Cloud   | 2157                             | 5559                                                    |
| Pierre de Saint-Len     | 1704                             | 1382                                                    |
| Pierre ponce            |                                  | 1055                                                    |
| Lave du Vésuve          | 2642                             | 15881                                                   |
| Porphyre                | 2798                             | 50021                                                   |
| Granit de Normandie     | 2662                             | 17555                                                   |
| Marbre noir de Flandre  | 2721                             | 19719                                                   |
| Marbre blanc            | 1694                             | 8176                                                    |

## LIVRE V.

## THÉORIE DES ENGRENAGES.

#### DEFINITIONS.

Les engrenages sont des appareils destinés à transmettre le mouvement circulaire continu d'un arbre à un autre arbre non monté sur le même axe.

On considere trois positions relatives de deux arbres;

1º Arbres dont les axes sont parallèles ;

20 Arbres dont les axes concourent en un même point :

3º Arbres dont les axes sont dirigés d'une manière quelconque dans l'espace.

Dans le premier cas, les engrenages sont dits cylindriques. Dans le second cas, les engrenages sont dits coniques.

Dans le troisième cas, les engrenages sont dits dans l'espace.

## CHAPITRE PREMIER.

### ENGRENAGES CYLINDRIQUES.

Soient AB, CD (Pl. IV, fig.  $1^{pc}$ ) les axes de deux arbres parallèles, dont les vitesses de rotation doivent être entre elles comme m:n.

Menons la perpendiculaire AC, commune aux deux parallèles, et divisons-la en deux parties AE, EC, pour lesquelles on a:

## AE : EC :: n : m.

Des points A et C, comme centres, avec AE et EC pour rayons, décrivons des circonférences dans le plan passant par ces deux points, perpendiculairement à AB et à CD. Soient A', C' ces deux circonférences rabattues.

Par le point E menons une parallèle EF à AB, et considérons-la comme génératrice de deux cylindres engendrés autour de AB et de CD. Soient a b c d, c d ef deux portions de ces cylindres, comprises entre deux plans perpendiculaires ae, bf.

Siret R sont les rayons, on a pour expression des circonférences:

Cylindre AB . . . . . . 
$$2\pi r$$
  
Cylindre CD . . . . .  $2\pi R$ 

et de : r: R: n: mon tire :  $2\pi r: 2\pi R: n: m$ 

et  $m \times 2\pi r = n \times 2\pi R$ 

Ce qui indique que m tours de la petite circonférence sont égaux à n tours de la grande, et l'on a réellement pour les vitesses de rotation relatives:

ce que l'on s'était proposé.

Si les cylindres ne font que tourner l'un sur l'autre, sans éprouver de résistance, les vitesses de rotation sont réellement dans le rapport déterminé ci-dessus; mais si l'un étant moteur, l'autre oppose la moindre résistance au mouvement, il y a glissement de l'un sur l'autre.

Les engrenages ont pour but de rendre la transmission du mouvement du cylindre moteur au cylindre résistant aussi régulière que s'ils étaient complètement libres, quelle que soit d'ailleurs la puissance qui s'oppose au mouvement du second.

A cet effet, on munit les deux cylindres de dents qui s'in-

terposent les unes dans les autres.

C'est la détermination des formes de ces dents qui constitue la théorie des engrenages.

## ARTICLE Ier.

## ENGRENAGES A ÉPICYCLOPDES.

Soient o, o' (fig. 2) les centres de deux circonférences tangentes au point A. Supposons que la circonférence o roule sur la circonférence o', le point A de contact engendre la courbe

ABCDEF, dite épicycloïde.

Si maintenant, au lieu de faire rouler la circonférence o sur la circonférence o', on les fait tourner, tangentiellement l'une à l'autre, autour de leurs centres respectifs, il est évident que le point A occupe sur la courbe ABCDEF les diverses positions qu'il y occupait quand le cercle o' roulait sur l'autre. Si donc on munit la roue AB d'une saillie intérieure à la courbe, et le point A d'une pointe suffisamment forte, on peut transmettre le mouvement de la circonférence o, quelle que soit sa résistance, aussi uniformément ane si elle n'en opposait aucune.

On nomme dents d'engrenages une série de saillies a', b', c', d', e' (fig. 3), munies chacune d'une portion d'épicycloïde, et venant successivement engrener avec les points a, b, c, etc., de la circonférence o, entre chacun desquels est un vide suffisant pour loger chaque dent de la roue o'. Ces dents sont assez rapprochées les unes des autres pour qu'il y en ait toujours au moins une qui engrène bien.

Mais, dans la figure 3, il n'y a possibilité de transmettre le mouvement de rotation de la roue o' à la roue o que dans

un sens.

Comme, dans la plupart des cas, il faut pouvoir transmettre ce mouvement dans les deux sens, on est dans l'usage de munir chacune des dents de deux arcs d'épicycloïde (fig. 4), dont l'un agit sur le point situé d'un côté du vide, et l'autre sur le point situé de l'autre côté.

Non-seulement il faut pouvoir transmettre le mouvement de la roue o' à la roue o, mais encore il faut pouvoir transmettre celui de la roue o à la roue o'. A cet effet, on compose

les dents d'engrenage de deux parties, savoir :

L'une extérieure, à épicycloide (fig. 5), destinée à agir; l'autre intérieure, à faces planes, destinée à recevoir l'action des dents de l'autre roue.

§ 1 er. — DIMENSIONS DES DENTS D'ENGRENAGE.

Nous trouverons (Résistance des matériaux) que si on représente par :

b, l'épaisseur des dents,
l, la hauteur des dents,
a, la longueur des dents,

 $b^{2} = \frac{P}{100}$  l = 1.2 b a = 4.5 b

Pétant la pression exercée tangentiellement à la circonférence moyenne des dents.

li résulte de là, que connaissant les diamètres des roues à faire engrener, et la charge à la circonférence de l'une d'elles, on a tout ce qu'il faut pour construire ces roues.

## Exemple.

Soit proposé de transmettre une force de 50 chevaux d'un arbre

à un arbre parallèle dont l'axe est à une distance de 1º25 de cels du premier, les vitesses de rotation devant être entre elles comme 4 est à 7 (fig. 1), et l'arbre moteur faisant 9 tours par minute.

Nous divisons la distance AC en deux parties proportion-

nelles à 7 et 4 de la manière suivante.

$$AE + EC : AE : 4 + 7 : 4$$
 $d'où : AE = \frac{4 \times AC}{41} = \frac{4 \times 1.25}{41} = 0.7454$ 

Le petit diamètre est 2 × 0.454 = 0.m908.

Le grand diamètre est 2(1.25 - 0.454) = 1.592.

50 chevaux = 50 × 75 = 3750 kilogrammètres par seconde.

Le chemin parcouru par un point de la circonférence moyenne de la grande roue par minute, est :

et par seconde :

$$\frac{45.m}{60} = 0.m75$$

La pression exercée taugentiellement à la roue est donc :

$$\frac{5750}{0.75} = 5000 \text{ kilogr.}$$

On a alors: 
$$b^2 = \frac{5000}{100} = 50$$

et 
$$b = \sqrt{50} = 7$$
 centimètres.

Ajoutant 1/8 en sus pour l'usé, il vient, en nombre rond :

b = 8 centimètres.

l = 9.6 centimètres. a = 36.0 centimètres.

a = 30.0 centimetres.
 2 = nombre des dents.

La circonférence de la grande roue est 3,1416 X 1. \*\*592 == 5. \*\*000.

La circonférence de la petite roue est 3,1416 × 0,908 == 0.00856.

L'épaisseur d'une dent étant 8 centimètres, l'épaisseur du vide doit être de 85 millimètres, alors le pas ou espace composé



C'an vide et d'un plein est 165 millimètres. Divisant, d'une part, 5 mètres, d'autre part, 2.7856 par 165 millimètres, nous trouvons pour nombre des dents forcément entier:

1º Grande roue. . . . . . . 31 dents, 2º Petite roue. . . . . . . . . . 18 dents.

Les nombres sont compris pour la première entre 30 et 31, et pour la seconde entre 17 et 18. Comme il y a avantage à augmenter le nombre des dents pour qu'elles engrènent plus longtemps chacune, nous avons pris 31 et 18, qui donnent d'ailleurs:

31:18::7:4.06

rapport aussi rapproché que possible.

§ 3. — TRACÉ DES DENTS.

Sur une feuille de papier suffisamment grande, on tire une ligne (fig. 6) sur laquelle on prend une distance o o' = 1. $^m25$ , ou une réduction de 1. $^m25$  suivant que l'on dessine en grandeur baturelle, au 1/4, au 1/5 ou etc. On prend ensuite o A = o. $^m454$ , et de part et d'autre du point A, on prend AB = AC = 1/2 l = 4c. $^m80$ .

Des points o et o', comme centres, avec o B, o A, o C, o' B, o' A, o' C pour rayons, on décrit des circonférences. On divise ensuite la circonférence moyenne o A en 31 parties égales, et la circonférence moyenne o' A en 18 parties égales. Cela fait, on partage chacune des divisions en deux autres parties qui sont entre elles comme 11 est à 12, la plus petite étant destinée à faire le plein de la dent, et l'autre le vide.

Pour tracer les courbes des dents, on fait à part une épure des portions d'épicycloïdes dont on a besoin, et on cherche les arcs de cercles qui s'en rapprochent le plus. Quand on a trouvé ces derniers, dont on prend le centre, autant que possible, sur les circonférences moyennes, on trace chaque dent sans la moindre difficulté, puis on mène des rayons à tous les points de division, ce qui donne l'épure de la figure 6.

#### ARTICLE II.

#### ENGRENAGES A DÉVELOPPANTES DE CERCLE.

Les engrenages à épicycloïdes, bien que les plus généralement employés à cause de leur facile exécution, présentent des inconvénients assez graves en théorie pour que l'on tâche de leur substituer les engrenages à développantes de cercle, dont le seul défaut est de présenter certaines difficultés dans l'exécution.

Pénetré de l'importance qu'il y aurait à pouvoir générale l'emploi des engrenages à developpante, nous allons en don

une théorie aussi complète que possible.

On donne le nom de développante de cercle à la courbe c crite par un point A d'une circonference (fig. 7) lorsqu'il: loigne de cette circonférence, en restant toujours situé sur tangente dont la longueur entre le point de contact et le po mobile est égale à l'arc compris entre le point de départ e point de contact.

Ainsi, si par les points A, B, C, etc., on mène des tangen

à la circonsérence o, on a successivement :

$$A'B = arc AB$$
 $A''C = arc ABC$ 
 $A'''D = arc ABCD$ 
etc.

Cette courbe étant la développante du cercle, le cercle sa développée, et toutes les tangentes au cercle lui sont n males.

Partant de ces principes, soient o, o' (fig. 8) les axes deux arbres paralleles. Soient R et r les rayons de deux c conférences décrites de ces axes, comme centres, dans un p perpendiculaire à leur direction, Les rapports entre les vite

de rotation devant être  $\frac{m}{r}$ , supposons que l'on ait :

$$R : r :: n : m$$
.

Soit AB une tangente commune à ces deux cercles, et m point quelconque pris sur cette tangente. Décrivons les d portions de developpantes de cercle passant par ce point, n obtenons les deux courbes Cm, Dm, qui ont même norm A B et par conséquent même tangente au point m.

Or, en quelque point de AB qu'on prenne le point : même relation aura lieu; nous en concluons que si les d roues tournent en même temps, les développantes se touch toujours, ces deux courbes seront constamment en cont l'une avec l'autre sur la droite A B. 

Maintenant, au lieu d'une seule développante sur cha cercle, on peut en mettre plusieurs. Pour cela il suffit de viser la droite AB en un certain nombre de parties égales de décrire les développantes des deux cercles passant par el va des points de division. Pendant le mouvement de re tion des deux cercles, ces développantes resteront toutes en contact deux à deux, car elles ont les mêmes normales, non-seulement sur la ligne A B, mais encore chaque série sur son cercle, et les distances mesurées sur ces normales sont constantes de part et d'autre.

Théoriquement, rien n'est plus facile que de concevoir, d'après ces données, le tracé des dents d'engrenage à dévelop-

pante

Chaque dent se compose de deux courbes opposées servant indifféremment à transmettre ou à recevoir le mouvement.

Pratiquement, il n'en est plus ainsi, quant à la facilité de conception, comme nous allons le voir.

S 1et. - DIMENSIONS DES DENTS D'ENGRENAGE.

La formule  $b^2 = \frac{P}{100}$  nous donne une épaisseur dont nous

déterminerons la place par les considérations suivantes :

En examinant les deux roues représentées dans la figure 8, on remarque que si on rapproche ou recule les axes o et o' l'un de l'autre, cela ne change rien à la forme des dents, ce qui n'a pas lieu pour l'épicycloïde. Ce sont toujours les deux mèmes développantes, la tangente seule change, le point de contact aussi; il résulte de là ce premier fait, que les diamètres des roues en contact ne sont pas déterminés seulement parce que l'on connaît la distance des axes et le rapport entre leurs vitesses de rotation, et parce que l'on peut faire usage de plusieurs couples d'engreuages, pourvu que leurs rayons sejent entre eux comme n: m.

La seule variation qui existe entre ces différents couples, c'est que, la distance entre les deux circonférences prises sur la ligne oo' devant être égale à la longueur des dents, plus les circonférences sont petites, plus les dents sont longues,

d réciproquement.

Les dents longues présentent l'avantage de rester plus longtage en contact; mais alors elles sont plus épaisses à la basc, et leur nombre diminue non-seulement en raison de cette paisser, mais encore en raison de la diminution du diablire de la roue. Les dents courtes engrènent peu de temps, les de la roue de la fois que les longues.

Conservant, pour le moment, le même rapport entre la

Inginiour Givil.

cloïdes, la somme des rayons intérieurs des dents devient R + r = oo' - 1. 2 b = K, et les rayons extérieurs des dents sont:

Il ne reste plus qu'a trouver la place de b. Au premier abord, il semble qu'elle est sur les circonférences décrits avec R et r pour rayons, car b est l'épaisseur maxima; eh bien, encore ici, une nouvelle incertitude, car il peut arriver, en prenant b sur les circonférences, que les dents d'une des deux roues, et quelquefois des deux roues à la fois, se trouvest pointues (fig. 9) à leur extrémité, soit pour atteindre la longueur l=1.2b, soit même avant qu'elles l'aient atteinte, si on ne veut pas que la dent s'égrène promptement, il faut alors remplacer b par b', ce qui, pour ab=a' b', donne cd < c' d'.

Mais en augmentant cd, on augmente b et diminue le nombre des dents; or, comme b est l'épaisseur seulement nécessaire en cd, il n'y a pas lieu à l'augmenter; il faut donc diminuer l et le faire égal à ab". Mais alors on n'a plus

mais: 00' = R + r + 1.2 b00' = R + r + l

Mais l ne peut se déterminer qu'autant que l'on a R et r, car telle valeur de l qui convient pour un rayon, ne convient pas pour un autre, et alors les trois quantités R, r et l étant inconnues, il faut tâtonner pour les déterminer.

De plus, en diminuant l, on rend moins long le temps pendant lequel a lieu le contact des dents; il arrive alors qu'elles fatiguent beaucoup plus, et se détériorent promptement; on a donc avantage à faire l aussi grand que possible.

Dans ces incertitudes, il n'y a qu'un moyen de se tirer d'at-

faire, et c'est le suivant:

Nous remarquons tout d'abord que, pourvu que les rouss aient le même pas, elles engrèneront toutes ensemble deux à déux, puisque leur denture dépend d'elles-mêmes, et non de la roue avec laquelle elles engrènent, avantage que ne présentent pas les épicyclosides. De là résulte que, au lieu de nous emisarrasser de deux roues devant être mues l'une par l'autre, nous n'avons plus qu'un seul problème à résoudre, savoir :

Efant donnés le diamètre d'une roue d'engrenage et l'épais-

seur maxima b de ses dents, construire cette roue.

Pour résoudre ce problème, soit o (fig. 10) le centre de la rome donnée, et R son rayon.

Soient ab, ac, ad, ae, les épaisseurs diverses que peuvent avoir les dents, et soient :

Décrivons l'arc aq de développante, passant par le point a, et les divers arcs opposés pour former la dent, passant par les points b, c, d, e.

Nous obtenons ainsi pour intersection des arcs, les points m, n, p, q. Menons les rayons om, on, op, oq. Les longueurs mm', nn', pp', qq' sont les hauteurs des dents complètes. Faisons l'épure de ces dents, nous trouvons pour les divers rapports entre les hauteurs et les largeurs correspondantes, les nombres suivants:

1º Dent 
$$abm$$
 . .  $mm' = 1.25 \ ab = \frac{5}{4} \ ab$ 

2º Dent acn . . 
$$nn' = 1.125 ab = \frac{9}{8} ab$$

3º Dent 
$$adp$$
 . .  $pp' = 1.000 ab = \frac{12}{12} ab$ 

4º Dent 
$$aeq$$
 . .  $qq' = 0.950 \ ab = \frac{15}{16} \ ab$ 

Il résulte de là, que plus l'épaisseur de la dent est considétable, plus sa longueur est petite, par rapport à cette épais-

Admettant que, pour prendre aisément l = 1.2 b, il faut que l'on ait :

$$l' = 1.5 b$$

en appelant l' la hauteur du point de rencontre des deux arcs de développante, nous concluons des résultats ci-dessus :

: ,

7

:

Que, s'il est indispensable d'avoir  $l'=\iota.5b$ , au moins, tous les diamètres de roues ne peuvent convenir à une épaisseur donnée b des dents.

On pent alors se proposer la solution du problème suivant : Trouver le rapport qui doit exister entre le rayon R d'une rous et lépaisseur b d'une dent, pour que la hauteur l' du point de rencontre des deux arcs de développantes soit égale à 1.!

Ce rapport trouvé, on déterminera, pour tous les diamèt de roues, l'épaisseur maxima que peuvent avoir leurs des et alors on combinera les distances des arcs, ou leurs vites de manière à pouvoir employer des roues dont les de aient des épaisseurs en rapport avec les résistances à vain

Malheureusement ce problème n'est pas soluble, comm est facile de s'en convaincre en cherchant à le résoudre. reste, la marche à suivre dans cette circonstance est simp

et nous allons la donner :

Soit ABB'B', etc. (fig. 12) une portion de polygone gulier; prolongeons les côtés AB, BB', B'B'', etc., et dé vons les différents arcs de cercle successifs des points B, B'', etc., comme centres.

Le polygone étant régulier, tous les angles ABA', A'B'
A''B''A''', etc., sont égaux entre eux; il en résulte que arcs AA', A'A'', etc., sont entre eux comme les rayons a A'B', A''B'', etc., et on a :

AA': A'A'': A''A''' ; etc. : : AB ; A'B' : A''B'' ; d'où on tire :

AA' + A'A'' + A''A''' + etc. : AA' :: AB + A + A'' B'' + etc. : AB

c'est-à-dire :

Soit AB infiniment petit, et n le nombre de fois qu'il contenu dans AD, on a :

$$AB = \frac{AD}{n}$$

et arc AC : AA' :: 1 + 2 + 3 + etc. + n : 1 Mais la somme des termes 1 + 2 + 3 + etc. + n e

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

done: Arc AC : AA' :: 
$$\frac{n(n+1)}{2}$$
 : 1

$$\mathbf{Con}: \mathbf{Arc} \ \mathbf{AC} = \mathbf{AA}^t \quad \frac{n \ (n+1)}{2}$$

Les deux triangles ABA', AOB sont semblables comme

Angles ABA' + ABB' = 2 droits.

Angles AOB + 2 ABO = 2 droits.

Angle ABB' = 2 ABO

Angle ABB' == 2 AB'
Triangle ABA' == AOB

et étant isoscèles, on a donc :

 $\text{d'où}: \qquad AA' = \frac{\overline{AB}^2}{R}$ 

Remplaçant AB par sa valour AD, il vient :

at: 
$$AC = \frac{\overline{AD}^{2}}{n^{2}R}$$

$$= \frac{\overline{AD}^{2}}{n^{2}R} \times \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \frac{\overline{AD}^{2}}{2R} \times \frac{n+1}{n}$$

$$= \frac{\overline{AD}^{2}}{2R} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

Peisant dans cette formule n - co , il vient :

Are AC 
$$=\frac{\overline{AD}^2}{2R}$$
....(1)

Or, on a (Ag. 11):

La tangente DC est moyenne proportionnelle entre la sélente entière CE' et sa partie extérienre CF, d'où :

$$\overline{AD}^* - \overline{CD}^* - (2R + l') l'$$

feisent GE - V.

Il vient alors :

$$AC = \frac{(2R + l')l'}{2R} \dots (2)$$

d'où on déduit une valeur pour l'en fonction de AC e de R (1).

Il s'agit maintenant de trouver aussi une valeur peu b = 2 A E.

A cet effet, on remarque que si u est la valeur de la tra gente d'un arc, on a pour expression de la valeur de cet arc

Arc (lang. = u) + C = 
$$S \frac{du}{1 + u^2}$$

Or: 
$$\frac{1}{1+u^2} = 1 - u^2 + u^4 - u^6 + u^8 - \text{etc.}$$

done: 
$$\int \frac{du}{1+u^3} = Sdu(1-u^3+u^4-u^6+u^6-eu^6)$$

$$-S du - Su^2 du + Su^4 du - 0$$

Mais on a en principe :

$$Su^{m}du = \frac{u^{m}+1}{m+1} + C$$

Nous en concluons :

$$S_{\frac{du}{1+u^2}} = u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^3}{5} + \frac{u^7}{7} + \text{etc}$$

Remplaçant  $S \frac{du}{4 + u^2}$  par sa valeur

Arc (lang. 
$$= u$$
)  $+ C$ 

nous avons :

$$Arc(tang. = u) = -C + u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$$

La constante C est un multiple de la circonférence

<sup>(</sup>s) Cotto promière portion de calcul n'est pas nécessaire pour arriver la mais comme elle présente une relation intéressante, nous avons crile laison.

Quand u est très-petit, l'arc est aussi très-petit; alors,  $\mathbb{K}_{\pi}$  étant constant, il faut, pour qu'il paisse entrer dans la valeur de arc (tang.  $\Longrightarrow$  u), qu'il soit aussi petit que possible, c'està-dire:

en a alors pour tous les ares quelconques :

Ase(tang. = u) = u = 
$$\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + \frac{u^9}{9}$$
 - etc (3)

Appliquant cette formule à la figure 11, nous avons :

et alors il vient :

Are DE - DC - 
$$\frac{\overline{DC}}{3}$$
 +  $\frac{\overline{DC}}{5}$  -  $\frac{\overline{DC}}{7}$  +  $\frac{\overline{DC}}{9}$  - etc.

il vient, en remplaçant DE par sa valeur :

$$AE = +\frac{\overline{DC}^5}{3} - \frac{\overline{DC}^5}{5} + \frac{\overline{DC}^7}{7} - \frac{\overline{DC}^9}{9} + \text{etc.}$$

Or, on a: 
$$\overrightarrow{DC}^2 = (2R + l') l'$$

Rempleçant DC par sa valeur en fonction de R et l', il vient :

$$AB = +\frac{1}{3} \left( \sqrt{(2R+l')l'} \right)^{5} - \frac{1}{5}$$

$$\left( \sqrt{(2R+l')l'} \right)^{5} + \frac{1}{7} \left( \sqrt{(2R+l')l'} \right)^{7} - \text{etc.}$$

Faisant dans colle équation :

$$AE = -\frac{b}{2}$$

vient :

$$b = +\frac{2}{5} \left( V(\overline{2R+1.5b}) \cdot 1.5b \right)^5 - \frac{2}{5}$$

$$\left( V(\overline{2R+1.5b}) \cdot 1.5b \right)^5 + \frac{2}{7} \left( V(\overline{2R+1.5b}) \cdot 1.5b \right)^7 - \frac{2}{5}$$
etc.

Prenant le premier terme seulement, sauf à y avoir égard plus tard :

$$\sqrt[3]{b} = \sqrt{\frac{5}{2}} \sqrt{5b R + 2.25 b^2}$$

Elevant tout à la sixième puissance, il vient :

$$b^2 = \frac{4}{9} (5 b R + 2.25 b^2)^5$$

$$= \frac{4}{9} \left( 27 \, b^3 \, R^3 + 60.7 \, b^4 \, R^2 + 45.7 \, b^5 \, R + 11.4 \, b^5 \right)$$

Divisant tout par b2:

$$1 = \frac{4}{9} \left( 27 b R^5 + 60.7 b^2 R^2 + 45.7 b^3 R + 11.4 b^4 \right)$$

Effectuant les calculs indiqués :

1 = 12 b R<sup>5</sup> + 27 b<sup>2</sup> R<sup>2</sup> + 20.4 b<sup>5</sup> R + 5.09 b<sup>4</sup> Divisant tout par le coefficient de R :

$$R^{3} + 2.25 b R^{2} + 1.7 b^{2} R + 0.424 b^{5} - \frac{1}{12b} = 0$$

Equation du troisième degré contenant son second terme.

Faisons évanouir ce second terme, et, pour cela, posons :

$$R = u + x$$

u étant une nouvelle inconnue, et x une indéterminée dont nous pouvons disposer à volonté, nous avons:

$$(u+x)^3 + 2.25 b (u+x)^2 + 1.7 b^2 (u+x) + 0.424 b^3 - \frac{1}{49 b} = 0$$

Remplaçant, pour plus de commodité :

nous avons :

$$(u+x)^3 + A(u+x)^3 + B(u+x) + C = 0$$
  
Effectuant les calculs indiqués, il vient :

æ étant arbitraire, nous posons :

$$3x + A = 0$$

et alors l'équation devient :

$$u^3 + u (3 x^2 + 2 A x + B) + x^3 + A x^2 + B x + C = 0$$
  
L'équation  $u^3 + pu + q = 0$  donne:

$$u = \sqrt{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$u' = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} \sqrt{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$u'' = \frac{1 - 2\sqrt{-3} + (\sqrt{-3})^2}{4} \sqrt{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Prenant la première de ces valeurs et substituant pour p et q les coefficients de u' u°, on déduit une valeur pour u en fonction de x.

Remplaçant ensuite x par sa valeur  $-\frac{A}{3}$  on a une va-

leur pour R; mais tous ces calculs sont tellement longs, que, pour notre part, nous y avons renoncé et avons préféré faire en grand l'épure représentée fig. 13, dans laquelle nous trouyons:

$$A'B' = \frac{111}{33}AB' = 3.37AB'$$

$$A''B'' = \frac{164}{59} AB'' = 2.78 AB''$$

C'est donc entre A B' et A B' qu'il faut prendre 1/4 b. tâtonnant, nous sommes arrivé à :

$$Ab = 55.5$$
, pour  $bb' = 160.5$   
 $bb = 3Ab$ .

Or, on a: 
$$R = 1284$$
  
 $b = 2Ab = 107$ 

et 
$$\frac{R}{b} = \frac{1284}{107} = 12$$
 en nombres ronds.

#### De là le tableau suivant :

Tableau des épaisseurs maxima à donner aux dents des ro d'engrenage, suivant les diamètres, pour que la hauteur la dent puisse être égale à 1.2 fois son épaisseur.

| DIAMÈTRES<br>des roues. | ÉPAISSEURS<br>des dents b. | des dents /. | des roues a. |
|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| mètres,                 | centimètres.               | centimètres. | centimètres. |
| 0.10                    | 0.42                       | 0.30         | 1.90         |
| 0.20                    | 0.84                       | 1.00         | 5.80         |
| 0.30                    | 1.25                       | 1 50         | 5.60         |
| 0.40                    | 1.67                       | 2.00         | 7.50         |
| 0.50                    | 2.10                       | 2.51         | 9.45         |
| 0.60                    | 2.50                       | 3.00         | 11.25        |
| 0.70                    | 2.92                       | 3.50         | 13.20        |
| 0.80                    | 3.34                       | 4.00         | 15.00        |
| 0.90                    | 3.75                       | 4.50         | 16.90        |
| 1.00                    | 4.17                       | 5.00         | 18.80        |
| 1.20                    | 5.00                       | 6.00         | 22.50        |
| 1.40                    | 5.82                       | 7.00         | 26.40        |
| 1.60                    | 6.66                       | 8.00         | 30.00        |
| 1.80                    | 7.50                       | 9.00         | 33.80        |
| 2.00                    | 8.32                       | 10.00        | 37.60        |

On voit, d'après ce tableau, que ce n'est que pour les peti diamètres qu'il y a de la difficulté à faire usage des engrenag à développante, quand l'épaisseur des dents est forte, c cette épaisseur dépassant rarement 5 centimètres, sitôt que la roue a 1 mètre de diamètre au moins, on n'éprouve plus de difficulté à les employer.

#### S 2. - NOMBRE DES DENTS.

La détermination du nombre des dents, si simple quand il a'agit de dents à épicycloïde, est encore une partie assez compliquée des engrenages à développante. En effet, dans les engrenages à développante, les dents allant en diminuant de puis la base jusqu'au sommet, il n'est pas nécessaire de laisser un vide sur la roue égal au plein, comme dans les précédents.

En faisant 
$$b = \frac{1}{12}$$
 R, et  $l = 1.2$  b, l'épaisseur de la dent,

à son extrémité, est égale à environ 1/3 b. Pour beaucoup de roues un vide égal à 1/2 b serait suffisant, mais dans la plupart des cas il faut faire ce vide égal à 2/3 b, surtout si l'on veut qu'une roue puisse engrener avec plusieurs autres de diamètres différents et ayant seulement même pas.

La distance des centres de deux roues n'étant pas rigoureutement déterminée par leurs diamètres, on est obligé, en ne donnant que 172 b de vide, d'écarter les roues afin que les dents puissent engrener et dégrener facilement sans faire levier

les unes sur les autres. A vide égal à  $\frac{2}{3}$  b, il est possible

de faire pénétrer les dents à fond, dans la plupart des cas. En admettant cette valeur pour le vide, le pas se trouve égal à  $b + \frac{2}{3}$ ,  $b = \frac{5}{3}$ , b = 1.666, et le nombre des dent

est égal à : 
$$\frac{2 \pi R}{1.666 b}$$

Faisons  $b = \frac{R}{12}$ , alors nous obtenous pour nombre mi-

nimum des dents :

$$n = \frac{2 \pi R}{1.666 \frac{1}{12} R} = \frac{6.283}{0.139} = 45$$

D'où nous concluons que toute roue d'engrenage à déveleppante, qui n'a pas au moins 45 dents, n'est pas dans des conditions normales.

### \$ 3. - TRACÉ DES ENGRENAGES A DÉVELOPPAN

Soit proposé de résoudre le problème suivant :

Trouver les dimensions de deux roues d'engrena loppante pour transmettre une force de vingt che arbre à un autre arbre parallèle, dont l'axe est à un de 1.25 de celui du premier, les vitesses de rotati être entre elles comme 4 est à 7, et l'arbre moteur tours par minute.

On a:

1° 
$$oo' = R + r + 1.2 \delta$$
  
2°  $R : r : 7 : 4$ 

$$3^{\circ} \ b = \frac{r}{12} \text{ au maximum.}$$

Nous divisons o o'=1.m25 en deux parties 0.45 entre elles comme 4 : 7.

Nous trouvous alors :

$$v = \frac{d = 0.^{m}908}{D = 1.^{m}592}$$

$$v = \frac{12 \times 3.1416 \times 1.592}{60} = 1.^{m}00 \text{ ps}$$

La pression tangentielle est :

$$\frac{20 \times 75}{4} = 1500 \, \text{kil}.$$

et

$$b^2 = \frac{1500}{100} = 15$$

$$b = \sqrt{15} = 3^{\circ,m} \cdot 87 = 4^{\circ,m} \cdot 00$$

parce qu'il faut plutôt augmenter que diminuer.
Or 125 = 0. = 48 est plus grand que 0. = 454 ra

Or 12b=0.m48 est plus grand que 0.m454 ra roue. Comme cet excès est faible, on peut conse dimension.

Il vient alors : 
$$l = 1.2 \times 4 = 4^{c.m.8}$$
  
 $a = 4.5 \times 4 = 18^{c.m.0}$ 

$$1.^{-25} - R + r + 0.^{-05}$$

san lieu de 0.048, esin que les dents ne touch

$$r=\frac{4R}{7}$$

$$1.25 = R + \frac{4R}{7} + 0.05$$

et 
$$R = \frac{8}{100}$$

$$R = \frac{8.75 - 0.35}{11} = 0.2765$$

$$r = \frac{4}{7} R = 0.$$
m435

$$b + \frac{2}{3}b = \frac{5}{3}b = \frac{5}{5} \times 4 = \frac{20}{3} = 6^{\text{c.u.}}.66$$

$$\frac{6.283 \times 0.765}{0.\text{m06666}} = 72 \text{ dents.}$$

Grande roue .  $\frac{4}{7} \times 72 = 41$  dents.

On fait alors l'épure, représentée fig. 13, dans laquelle on remarque que trois dents sont toujours en contact; seulement les dents sont un peu pointues, surtont dans la petite roue, ce qui indique que la valeur de b que nous avons donnée est réellement maxima.

On remarque encore que le vide est assez considérable; il y aurait peut être possibilité de rapprocher les dents; alors, au lieu du minimum 45, on aurait peut-être 50, mais pas plus.

#### ARTICLE III.

COMPARAISON ENTRE LES ENGRENAGES A ÉPICYCLOÏDE ET LES ENGRENAGES A DÉVELOPPANTE.

1º Soient oo' (fig. 6) les centres de deux engrenages à épicycloïde, et oo' (fig. 13) les centres de deux engrenages à developpante.

La tangente AB, commune aux deux roues (fig. 13), contient tous les points de contact des dents; la pression de la roue OA sur la roue OB s'exerce donc toujours suivant la direction de cette tangente, et est par conséquent constante.

Bans l'engrenage à épicycloïde, au contraire, les normales à la courbe passant par les points de contact, sont des droites

Ingénieur Civil.

comprises entre la tangente et la normale au cercle. Il sulte alors que la perpendiculaire abaissée du centre O normale variable du point de contact, est d'abord éç rayon O A quand le contact est en A, puis va en diminu fur et à mesure que le point de contact va en s'abaissan

Le travail transmis restant le même tout le temps P', P'', etc., sont les diverses pressions, p, p', p'', etc., l de levier, c'est-à-dire les perpendiculaires abaissées du O sur la normale variable de l'épicycloïde d'une dent,

Pp = P'p' = P''p'', etc.

et, comme les bras de levier pp'p', etc., vont en dim depuis p = r jusqu'à  $p^n = fr < r$ , il en résulte que le sions P,P', etc., vont en augmentant au fur et à mesu le point de contact de la dent approche de son extrem Or, le contact des dents les unes contre les autres fait pas sans frottement, et comme le frottement est p

fait pas sans frottement, et comme le frottement est p tionnel à la pression, il résulte de ce que nous venons que les engrenages à développante s'usent uniformement que les engrenages à épicycloide s'usent plus vers l'exi des dents que sur le milieu.

Dans les premiers, l'usure n'a d'autre inconvenie d'amincir les dents, car elles conservent leur forme.

Dans les seconds, l'usure a pour inconvénient de déles dents et de les arrondir vers leur extrémité.

2° Pour construire une roue d'engrenage à dévelop il suffit de connaître son diamètre et l'épaisseur des de

Pour construire une roue d'engrenage à épicycloide, connaître son diamètre, l'épaisseur des dents et le di de la roue avec laquelle elle doit engrener.

Il résulte de là que :

Une roue d'engrenage à développante peut s'acc avec un nombre infini d'autres roues du même genre, même pas;

Une roue d'engrenage à épicycloïde ne peut s'acc

qu'avec une seule roue.

3º Quand deux engrenages à développante sont acco les axes sur lesquels ils sont montés peuvent s'éloigt quelques millimètres par suite de tassements ou autres c sans que les engrenages cessent de fonctionner couvenable

Quand deux engrenages à épicycloïde sont accoupdistance des axes doit rester rigourensement constante

## CHAPITRE II.

#### ENGRENAGES CONIQUÈS.

Soient OA, OB (fig. 14) deux axes concourant en un même point o, et animés de vitesses de rotation qui sont entre elles comme m:n. Par le point C, nous menons la droite O C telle que les perpendiculaires CP, CQ, abaissées d'un point quelconque C de cette droite sur OA et OB, soient entre elles comme n:m. Pour cela, nous menons une parallèle A'O' à A O à une distance =n, et une parallèle B'O'' à B O à une distance =m; le point d'intersection C' de ces deux parallèles donne un point de la droite OC.

Si alors, considérant CP et CQ comme les rayons de deux cercles, dont les centres sont en P et Q, situés dans deux plans perpendiculaires aux axes AO et OB, nous faisons tourner la droite OC sur chacune des circonférences de ces deux cercles, de manière à ce qu'elle passe toujours par le point O, nous engendrons deux cônes tangents l'un à l'autre, suivant l'arête commune OC, et dont les circonférences en contact sont partout entre elles dans le rapport voulu, c'est-à-dire que l'on a

et pour les vitesses, si on désigne par v la vitesse d'un point de la circonférence PG, et v' celle d'un point de la circonférence QC:

$$v \times \text{circ. } PC = v' \times \text{circ. } QC$$
  
d'où :  $v : v' :: m : n$ .

Si maintenant nous munissons chacun de ces cônes de dents d'engrenage comme nous avons fait précédemment pour les cylindres, nous pourrons transmettre la vitesse de rotation d'un arbre à l'autre, quelque résistance qu'offre d'ailleurs le second arbre au mouvement.

Dans les engrenages coniques, comme dans les engrenages cylindriques, on considère deux espèces de dents, savoir :

Les dents à épicycloïde; Les dents à développante.

Seulement ici ce ne sont plus des courbes planes, mais des courbes dont tous les points sont également éloignés du point e de rencontre des axes, c'est-à-dire situes sur une sphère dont le centre est o; ces courbes se nomment, par cette raison:

Epicycloïde sphérique; Développante sphérique. La géométrie descriptive donne des moyens simples pour déterminer les projections de ces deux courbes; mais de leurs projections à elles-mêmes, il y a un si grand pas à faire, qu'il faut renoncer à en faire usage dans les engrenages coniques, se contentant de les y imiter tant bien que mal, par des arcs de cercle, ce qui, il faut le dire, est suffisant pour la pratique.

§ 1er. - DIMENSION DES DENTS.

Laissant de côté la forme des dents qui, quand on veut imiter l'épicycloïde sphérique, ont une section semblable à celle des dents de roues cylindriques à épicycloïde circulaire, et qui, quand on vent imiter la développante sphérique, out une section analogue à celle des dents de roues cylindriques à développante de cercle, nous allons indiquer le moyen de construire une dent, connaissant la valeur de b, son épaisseur moyenne.

Comme pour les engrenages cylindriques on a :

$$b^2 = \frac{P}{100}$$

$$l = 1.2 b$$

$$a = 4.5 b$$

Soit ABCD (fig. 15) le trou de cône formant la surface extérieure d'une roue d'engrenage conique non munie de ses deuts. Par le milieu E de AB nous menons la parallèle EF aux bases et nous décrivons sur EF une demi-circonférence; c'est sur cette demi-circonférence que l'on prend b.

Soit ab = b: du point a et b nous abaissons les perpendiculaires aa', bb' sur EF, et nous joignons a'o, b'o par des droites qui nous donnent la projection cdef de la dent sur la projection de sa surface.

Pour avoir toutes les dimensions, on remarque que la circonférence EF est égale à la demi-somme des deux autres AD et BC; on a donc aussi, en appelant b' et b" les épaisseurs sur les circonférences AD et BC:

$$b=\frac{b'+b''}{2}\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot(1)$$

On a, d'après la figure :

BC : EF : AD : : BO : EO : AO

$$b'' : b : b' :: BO : EO : AO$$

$$b'' = b \frac{BO}{EO}$$

$$b' = b \frac{AO}{EO}$$

aintenant :

$$AB = a = 4.5b$$

e détermine d'après des considérations relatives à on et au montage, on en déduit OA = AB + OB. nt  $OB = \mathcal{S}$ , il vient :

$$b^{\prime\prime} = b \frac{\delta}{\delta + \frac{1}{2}a} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

$$b' = b \frac{\delta + a}{\delta + \frac{1}{3}a} \cdot \dots (3)$$

ation (1), on tire, comme vérification :

$$b'+b''=2b$$

léterminer les hauteurs extrêmes d'une dent, au point ève une perpendiculaire E'E' sur AO, et on prend E 11.2 b. On joint E'O, et on élève des perpendiculaires 2n B qui donnent:

$$AA'$$
: EE'; BB'; AO; EO; BO  
 $\vdots b'$ ;  $b$ ;  $b'$ ;
$$AA' = 1.2 b'$$

$$BB' = 1.2 b''$$

l', l'' et a sont les dimensions qu'il est nécessaire er au modeleur.

. - EPURE DE ROUES D'ENGRENAGES CONIQUES.

t O A, O B (fig. 16) deux axes concourant en un même D C la ligne génératrice de deux côncs tangents dont ses de rotation sont dans un rapport voulu.

) D=0, DE.=a: des deux points D et E nous abaisperpendiculaires DF, DF', EG, EG' sur les axes AO, ous les prolongeons de quantités égales à elles-mêmes 1', GE, G'E', et nous achevons les projections des troncs de cône DEHI, DEH'1'.

Par les points D et E nous menons des perpendiculair la droite O C, qui vont rencontrer les axes O A, O B aux po K. L. M. N. et nous considérons ces droites comme les gén trices de quatre nouveaux cones ayant pour sommets les po K, L, M, N, et leurs génératrices perpendiculaires à celle troncs de cône en contact. Sur EI et EI' comme diamèt nous décrivons deux demi-circonférences sur lesquelles faisons la division en pas comme pour les engrenages co driques, l'épaisseur b' des dents étant connue. Nous proje ensuite tous les points de division de ces demi-circonfére sur leurs diamètres, et par tous les points ainsi projetés i menons deux droites l'une allant au sommet o des tronc cone, l'autre au sommet M ou N du cone normal corresp dant. Nous obtenons ainsi, pour les engrenages à épicycle la projection de la portion des dents coupées par les co moyens, et pour les engrenages à développante, la projec de la base des dents, en supposant toutefois que dans ce ca laisse un intervalle entre les cônes primitifs.

Par des constructions analogues et simples on obtier projection des extrèmités des dents et des portions de cou que du reste on imite le plus souvent au compas. La figur

donne tous les détails de l'épure en question.

# CHAPITRE III.

## ENGRENAGES DANS L'ESPACE.

Lorsque deux axes ne sont ni parallèles, ni concouran un même point, il existe deux moyens de transmettre le n vement de l'un à l'autre, savoir:

1º En joignant les axes par un troisième et adaptant à cun des points de concours un couple d'engreuages coniq

2º En construisant les roues et leurs dents suivant des mes et dimensions convenables pour satisfaire aux me conditions de transmission de mouvement que celles auxqui satisfont les engrenages cylindriques et coniques.

La recherche d'un engrenage de ce genre a donné lieu travail remarquable de notre ancien professeur M. Oli et auquel nous renvoyons les personnes qui désireraient :

naître ce genre de roue.

Nous donnetons seulement une copie du mémoire rédigé M. Brocchi, d'après les renseignements de M. Olivier, lorsquadéle d'engrenage de ce genre fut exécuté pour la Sociement. renage à développante de cercle, de deux roues à axes inclinés qui ne se rencontrent pas.

equ'on a deux lignes droites situées d'une manière quela dans l'espace et qui ne se rencontrent pas, on peut rs considérer l'une comme l'axe d'une hyperboloide de tion, et l'autre comme la génératrice de cette surface. I le principe qui nous a guidé pour la confection de l'ense dont nous allons nous occuper.

nt donc deux droites quelconques prises pour axes de ues. Pour construire l'épure, nous adopterons pour de projection un plan perpendiculaire à la première, que nous regarderons comme l'axe de la surface hyoïde, et un autre mené parallèlement à la deuxième

, qui sera la génératrice.

B (fig. 17) la projection horizontale de la première et le centre de la roue. Soit C le centre du cercle prilu pignon. Ces deux cercles, dont les rayons BD, DC dans le rapport de leur vitesse angulaire de rotation, se nt au point D.

ce point de contect, menons une ligne ADE parallèle 1 vertical; abaissons par les centres les perpendiculaires r, nous aurons aiusi les rayons des deux cercles seconqui, évidemment, seront dans le même rapport que les des cercles primitifs. Soit, par exemple, de quatre à s rapport : les circonférences étant entre elles comme ayons, si on divise la circonférence de la roue en 24, celle du pignon sera divisée en 18, et chacune de ces donnera une dent de l'engrenage.

que chaque point de division soit l'origine des dévetes de cercle qui sont les directrices des surfaces cylins des dents, et que de plus, cette origine doit se trouver cercles secondaires, on prend la portion de la tancomprise entre R et D, et on la porte de R en d sur le A partir du point d, on effectue la division en 24 parties

nt les points d'origine de nos dents, nous allons en déer la longueur. Or, pour cela, nous connaissons le e de touches simultanées des dents de la roue et du piet nous savons qu'elles, se trouvent toutes sur la tan-ABE. Soit m la dernière touche, du point B comme avec Bm pour rayon, je décris le cercle m, m, m qui mène les lignes X'M'Y', U'M''V', ces lignes r les plans inférieur et supérieur qui limitent l dents. Dans cette position, les points extrêmes d p, o M q, n m'' m' seront transportés en l''' l'v, m'v, par des arcs de cercle décrits du poir centre. Nous pouvons actuellement tracer le plan horizontal; mais avant de nous en occuper, miner la position que cet axe du pignon occup dents de celui-ci engrènent avec celles de la rou

D'abord, nous savons que cet axe doit être pa si donc nous connaissions seulement un point cherchée, elle serait déterminée. Mais le point z sa position verticale est la projection du centre sur le plan supérieur U'V', et dans le mouveme U'V' en UV, le point z sera en z', et par z' me

rallèle à PQ, on aura l'axe Gz.

Pour avoir le tracé horizontal du pignon, p mités supérieures des arêtes d'intersection l''', abaisse des perpendiculaires sur la trace A E du et par les points d'intersection avec cette trace, les développantes du cercle tangent C'r', et on d'origine à la circonférence considérée dans le p du pignon. Et, comme on a la distance qui exis origines de développantes, on les peut tracer to de même pour les extrémités inférieures, on a développantes directrices pour le plan inférieu Elles sont toutes terminées par deux cercles dont les rayons sont C'b, C'a. Les vides des de sont déterminés par la longueur et la séparation la roue, et réciproquement.

l B

## LIVRE VI.

#### STATIQUE.

#### INTRODUCTION.

que a pour but la recherche des conditions de l'équiforces qui agissent sur un même corps, quel que soit celui des deux états, repos ou mouvement, dans letrouve.

ame force une cause quelconque de mouvement.

ces ne sont pas toutes égales entre elles; afin de leurs actions sur un même corps, on les représente nagueurs proportionnelles ou par des chiffres.

ame résultante de deux ou plusieurs forces, une force et est le même que celui de toutes ces forces réunies, posantes.

ame direction d'une force, la ligne suivant laquelle a ction. La direction d'une force est toujours une ligne

e deux ou plusieurs forces agissent sur un même considère trois espèces de directions relatives pour e de ces forces, savoir:

forces dirigées parallèlement les unes aux autres, es parallèles;

forces dirigées vers un même point, dites forces

forces dirigées d'une manière quelconque dans

1 de ces cas donne lieu à des conditions d'équilibre 18, dont la détermination constitue la statique ou l'équilibre des forces.

#### NOTIONS PRELIMINAIRES.

ex forces égales et contraires, dirigées suivant une même ent en équilibre.

point d'application d'une force peut être considéré en un lconque de sa direction.

ex forces, appliquées en un même point, ont pour réme force appliquée en ce point; E Desar como interestro en la cuesta gamente e acusario acto é como en las en emportos en entre constituir en la como en la como constituir en la como constituir en la como constituir en la como e

# CELETTE Y.

raete edit etimologic exerces etimologic etim

## ATTITE P

PERCENTE RES POSCES PARALLE

🕻 it. 🗕 regiundre de deta bosob

if Scient P et Q P . V for it leax fromes y dess les furentiens AP. It you memors un it denstes, etc. dans or plan . The fronte que for grant les derections de ces firmes aux portuis

Aux extremites A et B de la fronte AF, et tion de cette froite, appliquents deux force entre elles, contraires et l'ane intensité quelt forces se font equilibre, leur effet est donc nu des quatre forces M.N.P.Q est la même qu forces P et Q.

Les deux forces M et P. app'ignees au peint sultante une force appliquée au même print : est située dans le plan des deux forces car lieu toutes deux dans ce plan : de plus . elle l'angle MAP, car son effet est d'exercer sur action moyenne entre celle de ces deux force

Soit S la résultante des deux forces P et M Soit, pareillement, T la résultante des deu Ces deux forces étant situées dans le même p rallèles, se rencontrent en un point D, et le la résultante des deux forces P et Q.

Considérant le point D comme leur poin nous appliquons à ce point deux forces M', P lèles aux deux forces M et Pappliquées au p

L'effet de la force S étant le même que cel ces M et P, est aussi le même que celui des d P'égales et parallèles à M et P; par conséque placer la force 8 par les deux forces M'et P point D. Par la même raison on peut remplacer la force T par les deux sees N' et Q', égales et parallèles à N et Q, appliquées au set D. On a alors, au lieu des deux forces S et T, appliquées a point D, les quatre forces M', N', P', Q', dont deux, M' N', sont égales entre elles, opposées, et par conséquent se truisent, et deux, P' et Q', sont dirigées suivant la même voite et s'ajoutent.

Le force P' + Q', appliquée au point D, est donc la résultante des deux forces S et T, et par conséquent des deux forces et O; d'où ce principe:

La résultante de deux forces parallèles est dirigée parallèle-

Lent à ces deux forces et égale à leur somme.

2º Soit R la résultante des deux forces P et Q, on a : R = + Q' == P + Q. Considérons R comme appliquée au point de rencontre de sa direction avec la droite AB, et voyons celles doivent être les distances AC, CB pour différentes vaars relatives des forces P et Q; supposons que l'on ait:

Il peut se présenter deux cas, savoir :

$$1^{\circ} m = n$$

$$2^{\circ} m \leq n$$

Dens le premier cas on a P = Q.

Alors, supposant M—N—P, la résultante S des deux forles égales M et P, appliquées au point A, a pour direction les droite qui partage l'angle MAP en deux parties égales, les il n'y a pas plus de raison pour qu'elle fasse un angle plus petit avec l'une qu'avec l'autre de ces deux forces égales entre tèles.

Or, dans le triangle ACD, on a:

Angle ADC = PAS comme interne externe;

Angle DAC = MAS comme opposés par le sommet;

Angle PAS = MAS par hypothèse;

denc Angle ADC = DAC

Le triangle ADC est donc isoscèle, et on a :

$$AC = CD$$

On démontre de même que, dans le triangle DCB, on a :

$$CB = CD$$

Deux quantités, égales à une troisième, sont ég

AC = CR

D'où le principe: Quand les forces P et Q sont é elles, le point d'application de la résultante est situé ai A B.

Dans le second cas on a P \( \bigcirc Q \), et de la proportic

$$\frac{P}{m} - \frac{Q}{n}$$

Divisons AB (fg. 2) en deux parties qui so clles : m: n, nous aurons :

Prenons AD = AE, BD' = BE, et divisons DE ED' en 2 n parties égales. Les divisions de DE ser aux divisions de ED', car de la proportion ci-dessu

$$\frac{AE}{m} = \frac{EB}{n}$$

$$\frac{2AE}{2m} = \frac{2EB}{2n}$$

et :

Au milieu de chacune des divisions de DE, a une force  $\frac{P}{2m}$  parallèle à P, et au milieu de cha

divisions de ED' appliquens une force Q para

De l'équation  $\frac{P}{m} = \frac{Q}{n}$  on tire :

$$\frac{P}{2m} = \frac{Q}{2n}$$

Donc les 2 m forces appliquées aux milieux de cha divisions de DE sont égales aux 2 n forces appliquée lieux de chacune des divisions de ED'. remons les forces  $\frac{P}{2m}$  deux à deux et également éloignéea point A; leurs résultantes seront dirigées suivant A P et  $\frac{2}{2m} = \frac{P}{m}$ , et comme il y a m divisions de part

d'autre, on a, au point Δ, m résultantes égales à — p ou

P. La force P est donc la résultante de toutes cea

Par la même raison, la force Q est la résultante des 2 n

Reces égales à Q/2 n et appliquées aux milieux des 2 n points

L.

b division de B D', et peut être remplacée par ces forces.

Or on a:  $\frac{P}{2m} = \frac{Q}{2n}$ ; les 2 m + 2 n forces appli-

Bées aux milieux des points de division de DD' étant égales ≥ tre elles, leur résultante totale est située au point C, milieu ▶ DD', et on a :

$$R = \frac{2 m P}{2 m} + \frac{2 n Q}{2 n} = P + Q$$

Pour déterminer la position du point C, par rapport aux ciuts A et B, nous avons :

$$DC = CD' = \frac{1}{2}DD'$$

$$AB = AE + EB = AD + BD' = \frac{1}{2}DD'$$

$$AB = DC$$

Retranchant de part et d'autre la partie commune  $\mathbf{A}\,\mathbf{E}$ , il rient :

et le principe: La résultante de deux forces parallèles ; tage la droite qui unit ces deux forces en deux parties ; proquement proportionnelles à ces forces.

## § 2. — RÉSULTANTE D'UN NOMBRE QUELCONQUE DE POI PARALLÈLES DANS L'ESPACE.

1° Soient tant de forces parallèles que l'on voudra, P P', etc., dirigées dans le même sens (fig. 3); pour obtenir résultante, nous prenons deux quelconques de ces forces P que nous unissons par une droite AB. Nous déterminoi point d'application C de la résultante P + P' en posant les portions:

P:P'::BC:AC

et P + P' : P' : AB : AC ou x que nous déterminon cherchant une quatrième proportionnelle à P + P', I AB.

Cela fait, nous joignons le point C à un point quelconque la force P'', et nous déterminons le point d'applicatio de la résultante des deux forces P + P' et P'' par la méthode que ci-dessus, et ainsi de suite.

D'où le principe: Pour trouver la résultante de tant de fi parallèles que l'on voudra, dirigées dans le même sens, on termine la position de la résultante de deux de ces forces, celle de la résultante de cette première résultante et d'une sième force, et ainsi de suite.

- 2º Lorsqu'une partie des forces est dirigée dans un sen l'autre en sens contraire, il y a deux résultantes diri chacune dans un sens opposé. Il peut alors se présenter qu cas:
  - 1° Ou ces résultantes sont égales et parallèles,
  - 2º Ou ces résultantes sont inégales et parallèles,
  - 3° Ou ces résultantes sont égales et opposées,
  - 4° Ou ces résultantes sont inégales et opposées.

Dans le premier cas, les deux résultantes forment ce l'on appelle un couple qui est alors la résultante du syst total.

Dans le second cas, les deux résultantes peuvent se con tir en un couple et une force égale à la différence des résultantes.

Dans le troisième cas, les deux résultantes se détruisen la résultante totale est zéro.

comparsons d'équillens per sonces parallèles. 201' Bans le quatrième cas, les deux résultantes se retranchent te de l'autre, et la résultante totale est égale à leur difféce et dirigée dans le seus de la plus grande.

#### ARTICLE II.

CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DES FORCES PARALLÈLES.

1º Soit R la résultante de deux forces parallèles P, Q, dirila dans le même sens ; toute force — R égale et directement facé à R fait équilibre aux deux forces P et Q; car elle fait l'ibre à leur résultante dont l'effet est le même que celui de deux forces.

le le principe: Pour faire équilibre à tant de forces palésque l'on voudra diriger dans le même sens, il suffit d'apper une force égale et directement opposée à la résultante lutes ous forces.

Si on a un nombre quelconque de forces parallèles dont luss sont dirigées dans un sens, et les autres dans le sens pes, il peut se présenter quatre cas, comme ci-dessus, luir:

1º Si les deux résultantes sont égales et parallèles, l'élèbre a lieu en appliquant un couple égal et contraire au sple résultant.

\* Si les deux résultantes sont inégales et parallèles, l'équile a lieu en appliquant une force et un couple égaux et opà à la force et au couple par lequel on les remplace.

si les deux résultantes sont égales et opposées, l'équili-

existe naturellement.

 Si les deux résultantes sont inégales et opposées, l'équiea lieu en appliquant du côté de la plus petite une force e à la différence entre elles.

## CHAPITRE II.

CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DES FORCES CONCOURANTES.

## ARTICLE 1ºr.

RÉSULTANTE DES FORCES CONCOURANTES.

T. — RÉSULTANTE DE DEUX FORCES APPLIQUÉES EN UN MÉME POINT.

Soient P et Q (fig. 4) deux forces appliquées au point supposons qu'elles soient entre elles comme les longueurs OB prises sur leurs directions, nous aurons:

# P : Q :: AO : OB.

Achevons le parallélogramme A O B D, et joignous O D; O D et la direction de la résultante des deux forces P et Q.

En effet, la résultante des deux forces P et Q passe par la point o (notions préliminaires), si donc nons démontrons qu'elle passe par le point D, il sera évident qu'elle prend la direction Q D.

Or, prenons BE = DB et achevons le losange BDFE. Aux deux extrémités de EF, appliquons deux forces Q', — Q', égales à Q et opposées; ces deux forces se font équilibre, leur effet est nul, et la résultante des quatre forces P, Q, Q'— Q'est la même que celle des deux forces P et Q.

Les deux forces P et Q' parallèles et appliquées aux extrémités de la droite OE, ont leur résultante appliquée en un point de OE qui divise cette droite en deux parties réciproquement proportionnelles à P et Q'. Or, de la proportion:

P : Q :: AO : BO

on tire, en remplaçant Q par son égal Q' et AO par son égal BE = BD:

P : Q' :: BE : BO.

Le point B divisant O E en parties réciproquement proportionnelles à P et Q', est le point demandé, et la résultante des deux forces P et Q' est dirigée suivant BD parallèle à P et à Q'.

Les deux forces Q, —Q', égales entre elles et appliquées en un même point E, ont pour résultante une force qui divise l'angle Q' E Q en deux parties égales, c'est-à-dire située sur le

prolongement de la diagonale du losange DBEF.

Considérant le point D comme point d'application de la résultante des deux forces P et Q' sur la direction de laquelle il est situé, et comme point d'application de la résultante des deux forces Q et Q' sur la direction de laquelle il est aussi situé, la résultante des deux forces P et Q sera la même que celle de ces deux nouvelles résultantes appliquées au point D. Or, la résultante de deux forces appliquées au point D passe par ce point, d'où nous concluons le principe:

La resultante de deux forces, appliquées en un même point, est dirigée suivant la diagonale du parallélogramme construit sur

ces deux forces.

2° Soit R la résultante des deux forces P et Q: si nous appliquons au point O une force — R égale et directement opposée à R, cette force fait équilibre aux deux forces P et Q, et COMDITIONS D'AQUILIBRE DES FORCES CONCOURANTES. 103

, autour da point O, trois forces en équilibre, auquel cas p quelconque de ces forces est égale et directement oppola résultante des deux autres.

rolongeons Q O du côté du point O et achevons le paralléamme, connaissant un côté AO et les directions de l'autre OD' et de la diagonale OB', OB' est la résultante des t forces A O et O D'.

ous en concluons le principe: La résultante de deux forces, iquées en un même point, est égale à la diagonale du palogramme construit sur ces deux forces.

§ 2. — FORMULES TRIGONOMÉTRIQUES.

ans le triangle A OD (fig. 4), on a :

r, dans un triangle rectiligne quelconque, les sinus des es sont entre eux comme les côtés opposés, on a donc :

P : Q : R : : sin. DOB : sin. AOD : sin. A.

i les forces P et O forment entre elles un angle droit . 5), on a:

Angle OAC = AOB = AOC + ACO1 : P : Q : R : sin. COB : sin. AOC : 1 oit COB = a

: 
$$\sin AOC = \cos \alpha$$
  
1-à-dire : P : Q : R ::  $\sin \alpha$  :  $\cos \alpha$  : 1  
1: P = R  $\sin \alpha$  O = R  $\cos \alpha$ 

$$P^2 = R^2 \sin^2\alpha$$

$$O^2 = R^2 \cos^2\alpha$$

 $1: P^2 + Q^2 = R^2 (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = R^2$ ui se déduit aussi facilement du triangle reclangle.

### § 3. - PARALLÉLIPIPÈDE DES FORCES.

Soient P, Q, R (fig. 6) trois forces appliquées en un même point et dirigées d'une manière quelconque; la résultante de ces trois forces est la diagonale du parallélipipède construit sur ces forces.

En effet, si nous prenons d'abord les deux forces Q et R et construisons le parallélogramme sur ces deux forces, nous obtenons la résultante S. Si ensuite nous construisons le parallélogramme sur S et P, nous obtenons la résultante T; mais le parallélogramme construit sur S et P coupe le parallélipipède en deux parties égales et contient une de ses diagonales.

# § 4. — RÉSULTANTE D'UN NOMBRE QUELCONQUE DE FORCES CONCOURANTES.

Soient P, P', P" etc. (fig. 7) tant de forces que l'on voudra, appliquées à un même point o, dans des directions quelconques.

Pour obtenir leur résultante, nous prenons deux quelconques de ces forces, P et P', et nous construisons le parallélogramme sur ces deux forces; nous obtenons la résultante R. Nous construisons le parallélogramme sur R et une troisième force quelconque P'', et nous obtenons la résultante R', et ainsi de suite.

#### ARTICLE II.

CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DES FORCES CONCOURANTES.

Il n'existe qu'une condition d'équilibre pour les forces concourantes et consistant dans l'application d'une force égale et directement opposée à la résultante de toutes ces forces.

### CHAPITRE III.

PORCES DIRIGÉES D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE DANS L'ESPACE.

### SECTION PREMIÈRE.

### THÉORIE DES COUPLES.

Nous avons dit que deux forces opposées, égales entre elles et parallèles, constituaient un couple; pour rendre cette définition plus claire nous dirons:

Un couple est un assemblage de deux forces situées dans un même plan, égales, opposées et perpendiculuires aux extrémités d'une même droite, appelée bras de levier.

On nomme moment d'un couple, le produit de l'une des composautes de ce couple par son bras de levier.

### ARTICLE IOT.

#### PROPRIÉTÉ GÉNÉRALE DES COUPLES.

Un couple quelconque peut être remplacé par un autre couple situé dans son plan ou dans un plan parallèle, dans une position quelconque, pourvu que:

1º Ce nouveau couple agisse dans le même sens que le premier;

2º Il ait même moment que le premier;

3º Son bras de levier soit invariablement attaché à celui du premier.

§ 16. -- COMPARAISON ENTRE DEUX COUPLES ÉGAUX SITUES DANS LE MÊME PLAN ET AGISSANT DANS LE MÊME SENS.

Soient (P,—P), (P',—P') (fig. 8) deux couples ayant mêmes forces P—P', mêmes bras de levier AB—CD, et même direction.

Par les milieux o, o' des bras de levier AB, CD, nous menons une droite; puis décrivant de ces points comme centres des circonférences sur AB et CD, nous menons les diamètres A'B', C'D' perpendiculaires à OO'. Aux extrémités de ces diamètres, nous appliquons les couples (P<sub>1</sub>, P<sub>1</sub>), (P<sub>1</sub>, P<sub>1</sub>') dirigés dans le même sens que les couples (P—P), (P'—P'.)

1° Les deux couples  $(P_1, -P_1)$ ,  $(P_1', -P_1')$ , sont égaux, car si on joint D'B' et C'A' par des droites, ces droites sont des tangentes aux circonférences situées dans les mêmes directions que les forces  $P_1, P_1', -P_1, -P_1'$ , prises deux à deux. Il en résulte que l'on peut transporter les points d'application des deux forces  $P_1 - P_1$  aux deux points D' et C', et alors leur effet et le même que celui des deux forces  $P_1' - P_1'$ ; d'où résulte que l'effet du couple  $(P_1', -P_1')$  est le même que celui du couple  $(P_1, -P_1)$ , et que l'on peut remplacer ces deux couples l'un par l'autre.

Si donc nous démontrons que l'on peut remplacer le couple (P,—P) par le couple (P,,—P<sub>1</sub>), il sera démontré que l'on peut ausi remplacer le couple (P',—P') par le couple (P<sub>1</sub>',—P<sub>1</sub>'), et que par conséquent l'effet du couple (P',—P') situé comme on voudra dans le plan du couple (P,—P), auquel il est égal et dont il a même direction, est le même que celui de ce couple, et qu'on peut remplacer ces deux couples l'un par l'autre.

2º Pour démontrer que l'effet du couple (P,-P) est le même que celui du couple (P,-P), appliquons aux extréluités de ABle couple (P',-P') égal et opposé au couple (Pr,-Pi). Ces deux couples étant égaux et opposés se font équilibre, et l'effet des trois couples (P,-P), (P1,-P1), (P",-P") est le même que celui du couple (P,-P) seul.

Or, les deux forces P et P" se rencontrent en un point E, et ont pour résultante une force dont la direction divise leur angle en deux parties égales, c'est-à-dire passe par le point o, car les deux triangles EB'O, EBO sont égaux entre eux.

Par la même raison les deux forces - · P, -- P' se rencontrent en F et ont pour résultante une force dont la direction est la

ligne FO.

Les angles PEP",-PF-P" sont égaux entre eux comme compris entre parallèles; les deux résultantes sont donc égales

entre elles.

Enfin la ligne FO est le prolongement de EO, car le triangle AOF est égal au triangle BOE comme triangles rectangles ayant un côte égal O A=OB et un angle AFO moitié de -PE-P" égal à OEB moitié de PEP" égal à -PF-P"; on en conclut que l'angle AO -FBOE; et comme AO est le prolongement de BO, FO est aussi le prolongement de OE; les deux résultantes égales sont alors opposées et se font équilibre. Il ne reste plus alors que le couple (P1,-P1) dont l'effet est le même que celui du couple (P,-P).

D'où ce premier principe: On peut toujours remplacer un couple situé dans un plan, par un autre couple situé dans le même plan, d'une manière quelconque, pourvu que ces deux couples

soient égaux et dirigés dans le même sens.

§ 2. — COMPARAISON ENTRE DEUX COUPLES ÉGAUX SITUÉS DANS DES PLANS PARALLÈLES ET AGISSANT DANS LE MÊME SENS.

Soit (P,-P) (fig. 9) un couple situé dans le plan MN, et (P',-P') un second couple égal au premier, dirigé dans le même sens et disposé dans le plan parallèle M'N', de manière que CD soit parallèle à AB, ce qui se peut toujours d'après le paragraphe précédent.

AB et CD étant parallèles sont situées dans le même plan; il en résulte que si l'on mène AD et BC, ces deux lignes se

couperont en un point E.

Aux extrémités CD du couple (P',-P') appliquons le couple (P",-P") égal et opposé au couple (P',-P'); ces deux couples étant égaux et contraires, se font équilibre, et l'effet des trois couples (P,-P), (P',-P') (P'',-P') est le même que celui du couple (P, -P) seul.

les deux forces P et P", appliquées aux extrémités de la : AD, ont pour résultante une force égale à leur somme liquée au milieu E de cette droite; car les deux triangles ECD sont égaux comme ayant un côté égal adjacent à angles égaux.

la même raison, les deux forces —P et —P" appliquées trémités de la droite BC, ont pour résultante une force à leur somme et appliquée au milieu E de cette droite.

a donc au point É deux forces égales chacune à 2 P, sisur la même droite et contraires, qui se font équilibre. deux forces remplaçant les deux couples (P,—P), (P'',—reste le couple (P',—P') dont l'effet est le même que celui uple (P,—P).

ù le principe: On peut toujours remplacer un couple situé un plan, par un autre couple, situé dans un plan parallèle, t dirigé dans le même sens que le premier.

- COMPARAISON ENTRE DEUX COUPLES DONT LES MOMENTS SONT ÉGAUX.

ent (P—P), (Q,—Q) deux couples situés dans le même nu dans des plans parallèles ayant pour bras de levier p tels que les moments de ces couples soient égaux et que it:

 $\mathbf{P} p = \mathbf{Q} q$ 

insportons ces deux couples dans un même plan et sur la : ligne droite (fig. 10); prenons A B—p et B C—q, et apjuons les couples (P,—P) (Q,—Q) comme le représente la

x extrémités de BC appliquons un couple (Q',—Q') égal straire au couple (Q—Q). Ces deux couples étant égaux sosés se font équilibre, et l'effet des trois couplex (P,—P), Q), (Q',—Q') est le même que celui du couple (P,—P). les deux forces parallèles P et Q' appliquées aux extréde la force AC ont pour résultante une force égale à somme et dont le point d'application divise AC en s réciproquement proportionnelles à P et Q'. Mais de thion

 $\mathbf{P} p = \mathbf{Q} q$ 

e, en remplaçant Q, p et q par leurs égaux Q', AB, BC:

 $P \times AB = Q' \times BC$ 

A-dire: P; Q'; BC; AB

ce qui indique que le point B est le point d'application de cette résultante.

On a donc au point B, d'une part, trois forces P+Q+Q', et d'autre part deux forces -P-Q' opposées aux trois premières. Retranchant de part et d'autres les égales P+Q', il reste le couple (Q, -Q) dont l'effet est le même que celui du couple (P, -P).

D'où le principe: On peut toujours remplacer un couple per un autre couple dirigé dans le même sens, situé soit dans le même plan, soit dans un plan parallèle, pourvu que le moment de ce couple soit égal à celui du premier.

#### ARTICLE II.

COMPOSITION ET DÉCOMPOSITION DES COUPLES.

§ 1°. — GOUPLES SITUÉS DANS UN MÊME PLAN OU DARS DES 'PLANS PARALLÈLES.

Soient (P, -P) (Q, -Q) denx couples situés dans un même plan ou dans des plans parallèles et ayant pour bras de levier p et q.

Soit (R, -R) un troisième couple ayant, avec le bras de levier p', même moment que le couple (P, -P), et, avec le bras de levier q', même moment que le couple (Q, -Q), ca aura:

$$R p' = Pp$$

$$R q' = Qq$$

d'où :

$$Rp' + Rq' = Pp + Qq$$
  

$$R(p' + q') = Pp + Qq$$

c'est-à-dire que pour composer en un seul couple, deux couples situés dans un même plan ou dans des plans parallèles, il suffit de trouver un troisième couple dont le moment soit égal à la somme ou à la différence des moments des couples composants, suivant que ces deux couples agissent dans le même sens ou en sens contraire.

Il résulte de là, que si on a un nombre quelconque de couples (P, — P), (P', — P'), (P'', — P'') etc., situés dans le même plan ou dans des plans parallèles, on peut toujours les remplacer par un seul et même couple situé dans l'un des plans, ayant son moment égal à la somme des noments dés couples composants.

Il est une autre méthode de compositions de couples situés

dans un même plan, qui consiste à remplacer chacun d couples composants, par un autre ayant un bras de leviconstant, de la manière suivante :

Au lieu de P p mettons P'  $\times r$ . Au lieu de O q mettons O'  $\times r$ .

Il est clair alors que s'ils agissent dans le même sens, le souple résultant a pour force P' + Q', et pour moment (P'+Q')r = Pp + Qq.

De même si on a un nombre quelconque de couples situés

dans le même plan ou dans des plans différents.

# § 2. — PARALLÉLOGRAMME DES COUPLES.

Soient MN, M'N' (fig. 10 bis) deux plans faisant entre eux un angle quelconque et contenant chacun un couple (M, — M), (A, — N).

Sur l'intersection C D de ces deux plans, nous prenons une longueur A B arbitraire, et nous y appliquons, dans chacun des plans donnés, un couple tel que l'on ait:

$$P \times AB = Mm$$

$$O \times AB = Nn$$

Les moments des couples (P, -P), (Q, -Q) étant égaux à teux des couples (M, -M), (N, -N), on peut les remplacer les us par les autres, et réciproquement; d'où résulte que le ouple résultant des deux couples (P, -P), (Q, -Q) est le éme que celui résultant des deux couples (M, -M), (N, -N). Or, les deux forces P et Q appliquées au point B de la droite B, et perpendiculaires à cette droite, out pour résultante e force R dirigée suivant la diagonale du parallélogramme struit sur P et Q et située dans un plan perpendiculaire B.

ar la même raison, les deux forces — P, — Q appliquées au t A, ont pour résultante une force R' perpendiculaire à ()r, R' est égale à — R, car :

s forces P et Q étant égales aux forces — P et — Q, et nent inclinées entre elles, la résultante R' est égale à la ante R; de plus, si on fait passer deux plans, l'un par B, l'autre par AB et R', ces deux plans n'en tont seul, car les forces Q et R d'une part, et — Q et R' part, mesurent les angles opposés de ces plans; or, ces sont égaux.

leux couples (P, -P), (Q, -Q) ont donc pour couple

résultant le couple (R, - R) ayant même bras de levier, et pour force, la diagonale du parallélogramme construit sur P et O.

#### SECTION II.

CONDITIONS D'ÉQUILIBRE DES FORCES DIRIGÉES D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE DANS L'ESPACE.

### ARTICLE Icr.

RESULTANTE D'UN NOMBRE QUELCONQUE DE FORCES DIRIGEES D'UNE MANIÈRE QUELCONQUE DANS L'ESPACE.

Soient P, P', P'', etc. (fig. 11), un nombre quelconque de forces dirigées comme on voudra dans l'espace. Nous prenons deux forces P et P'; par le point B de P', nous menons une parallèle à P, et nous appliquons sur cette droite deux forces P<sub>1</sub>, — P<sub>1</sub> égales à P et contraires entre elles. De plus, du point B nous abaissons BA perpendiculaire sur P, et nous remplaçons ainsi la force P par la force P<sub>1</sub> appliquée en B, et le couple  $(P, -P_1)$  ayant pour bras de levier AB.

Les deux forces P et P<sub>1</sub>, appliquées au point B, ont pour résultante la diagonale R du parallélogramme construit sur les

longueurs exprimant leur valeur.

Les deux forces P et P' se trouvent donc ainsi remplacées par le couple (P, — P<sub>1</sub>) et la force R.

Ce que nous venons de faire pour P et P', on le fait pour B

et P" de la manière suivante :

Par le point B on mène une parallèle à P", et on remplace cette force par une autre appliquée au point B et un couple (P", — P') ayant son bras de levier partant du point B. Les deux forces P" et R appliquées au point B, sont remplacées par une seule R', diagonale du parallèlogramme construit ser les longueurs exprimant leur valeur. Les deux couples (P, —P), (P", — P") situés dans des plans qui se coupeut sont remplaces par un couple unique comme il a été dit ci-dessas.

Il résulte de là que, quel que soit le nombre des forces P, P', P', etc., on peut toujours les remplacer par une force unique appliquée en un point de la direction de l'une d'elles, et un cov-

ple dont le bras de levier passe par ce point.

### ARTICLE II.

ÉQUILIBRE DES FORCES DIRIGÉES D'UNE MANIÈRE QUELCONQUES : DANS L'ESPACE.

Par la raison que, un nombre quelconque de forces diri-

gées, comme on voudra, dans l'espace, se compose toujours en une force unique et un couple unique, il suffit, pour faire équilibre à ces forces, d'appliquer une force et un couple égaux et directement opposés à la force et au couple composent des forces données.

### CHAPITRE III.

#### THÉORIE DES MOMENTS.

On nomme moment d'une force, le produit de cette force par la distance de son point d'application à une droite ou à un plan déterminés.

Propriété générale des moments.

Le moment de la résultante est égal à la somme des moments des composantes.

Soient P, Q (fig. 15) deux forces parallèles appliquées aux extrémités d'une droite AB; R leur résultante, et MN un plan pris dans l'espace.

Des points A, B, C, abaissons les perpendiculaires AA', BB', CC' sur ce plan; les moments des trois forces P, Q, R sont alors:

$$P \times AA'$$
,  $Q \times BB'$ ,  $R \times CC'$ 

Les trois droites AA', BB', CC', étant des perpendiculaires abaissées de différents points d'une droite sur un plan, sont atuées dans un même plan; si donc on mêne par le peint C une parallèle à l'intersection A'B' de ce plan avec le plan MN, elle rencontre AA' en D, et BB' en E.

$$AD = A'D - AA' = CC' - AA'$$
 et  $AA' = CC' - AD$   
 $BE = BB' - B'E = BB' - CC'$  et  $BB' = CC' + BE$ 

d'où: 
$$P \times AA' = P \times CC' - P \times AD$$
  
 $Q \times BB' = Q \times CC' + Q \times BE$ 

Ajoutant ces deux équations membre à membre, il vient :

$$P \times AA' + Q \times BB' = (P + Q) CC' - P \times AD + Q \times BE$$
  
=  $R \times CC' - P \times AD + Q \times BE$ 

$$P + Q = R$$

Mais les deux triangles semblables ACD, CEB donneut :

On a par hypothese: 
$$P : Q : CB : AC$$
  
donc:  $P : Q : BE : AD$   
et  $P \times AD = O \times BE$ 

Effectuant les réductions dans l'équation ci-dessus, il vient :

$$P \times AA' + Q \times BB' = R \times CC'$$

On déduit de là que, si on a tant de forces parallèles que l'on voudra P, P', P'', etc., appliquées en différents points d'un même corps, dont les distances à un même plan sont p, p', p'', etc., le moment de la résultante R de ces forces est égal à la somme des moments des composantes, ce qui donne:

$$Rr = Pp + P'p' + P''p'' + \text{etc.}$$
et 
$$r = \frac{Pp + P'p' + P''p'' + \text{etc.}}{P + P' + P'' + \text{etc.}}$$

\$ 2. - FORCES CONCOURANTES.

Soient P, Q (fig. 16) deux forces concourant en un même point o, et ayant pour résultante R; soit M un second point situé dans le plan de ces forces, et par rapport auquel on désire prendre leurs moments.

Du point M, abaissons les perpendiculaires Mp, Mq, Mr, sur leurs directions, et alors les moments de ces forces sont:

$$P \times Mp$$
,  $Q \times Mq$ ,  $R \times Mr$ 

Par le point O, menons ON perpendiculaire à MO, et décomposons chacune des forces P, Q, R en deux autres dirigées l'une suivant OM, et l'autre suivant ON. Soient  $\alpha$ , 6,  $\gamma$  les angles de P, Q, R avec OM, on a :

La force R étant la résultante des deux forces P et Q, on doit avoir :

R cos. 
$$\gamma = P \cos \alpha + Q \cos \alpha$$
  
R sin.  $\gamma = P \sin \alpha + Q \sin \alpha$ 

Mais dans le triangle MOp, on a :

$$\cos \alpha = \frac{Op}{MO}$$

$$\sin \alpha = \frac{Mp}{MQ}$$

Dans le triangle MOq, on a :

$$\cos \theta = \frac{Oq}{MO}$$

$$\sin. 6 = \frac{Mq}{MQ}$$

Dans le triangle MOr on a :

$$\cos \cdot \gamma = \frac{Or}{MO}$$

$$\sin \gamma = \frac{Mr}{MO}$$

Remplaçant dans la seconde des équations ci-dessus, les sisus par leurs valeurs, il vient :

$$\frac{\mathbf{R} \times \mathbf{Or}}{\mathbf{OM}} = \frac{\mathbf{P} \times \mathbf{Op}}{\mathbf{MO}} + \frac{\mathbf{Q} \times \mathbf{Oq}}{\mathbf{MO}}$$

$$\dot{\mathbf{R}} \times \mathbf{0}r = \mathbf{P} \times \mathbf{0}p + \mathbf{Q} \times \mathbf{0}q.$$

On déduit de là que si, ayant un nombre quelconque de forces concourant en un même point PP'P', etc., on abaisse d'un point pris dans l'espace, des perpendiculaires p, p', p'', etc. sur les directions de ces forces, on aura:

$$Rr = Pp + Pp' + P''p'' + etc.$$

## CHAPITRE IV.

### CENTRES DE GRAVITE.

On nomme centre de gravité d'un corps, le point d'application de la résultante de toutes les actions de la pesanteur sur les molécules de ce corps, dans quelque position qu'il se trouve.

Cette définition du centre de gravité exige une démonstra

nts ont

il

esi 10

> ime in:

de dr.

ı deiges

7 le

tion, à savoir que: La résultante d'un nombre quelconque de forces égales et parallèles appliquées en des points déterminés, passe toujours par un même point, quelque direction que l'on

donne à l'ensemble de ces forces.

Or, pour cela, il suffit de remarquer que, quelles que soient les directions des forces parallèles, appliquées en différents points liés entre eux d'une manière invariable, le point d'application de la résultante s'obtient eu égard seulement aux distances qui existent entre ces points et les valeurs des composantes entre elles, et non pas eu égard à leur direction. Il résulte de là que, si on prend les résultantes de plusieurs forces parallèles agissant sur un même corps, dans diverses positions, ces résultantes devront toutes venir se couper en un même point qui est le centre de gravité de ce corps.

En statique, le point remplace la molécule. Le centre de gravité d'un point est ce point lui-même.

gravite a un point est ce point iui-men

### ARTICLE Ier.

### CENTRES DE GRAVITÉ DES LIGNES.

§ 1et. — CENTRE DE GRAVITE D'UNE LIGNE DROITE.

Une ligne droite est une série non interrompue de points situés à égale distance les uns des autres. L'action de la pesanteur, sur cette droite, se compose d'une série de forces parallèles appliquées uniformément aux différents points de la droite, et dont la résultante a son point d'application au milieu de cette droite.

Donc : le centre de gravité d'une droite est situé en son milieu.

§ 2. — CENTRE DE GRAVITÉ DU PÉRIMÈTRE D'UN TRIANGLE.

Soient ABC (fig. 12) un triangle; D, E, F les milieux ou centres de gravité de ses trois côtés. Pour trouver le centre de gravité du système total, nous joignons les deux points DE par une droite, et remarquons que, puisque les actions de la pesanteur sur les droites sont proportionnelles aux nombres de points qu'elles contiennent, les résultantes de ces actions appliquées aux points D et E doivent être entre elles comme les droites AB, B C. Considérant ces résultantes comme deux forces appliquées aux extrémités de la droite DE, nous obtenons le point d'application g de leur résultante, en divisant DE en parties réciproquement proportionnelles à AB et BC. et nous avons:

Dg: gE::BC:AB

et comme AD = 
$$\frac{1}{2}$$
 AB, il vient  $ad = \frac{1}{2}ab$ .

Le centre de gravité de toutes les droites composant le triangle étant situé sur CD, le centre de gravité de ce triangle y est aussi.

On démontre de même que ce centre de gravité est situé sur AE qui joint le sommet A au milieu de la base CB.

Le centre de gravité du triangle ABC se trouvant à la fois

sur A E et sur CD, est à leur intersection G.
Pour trouver la position du point G, nous joignons D E. La
ligne D E joignant les milieux des deux côtés A B, B C est parallèle à la base A C.

On a donc: DE AC DB AB  
et comme DB = 
$$\frac{1}{2}$$
 AB, il vient DE =  $\frac{1}{2}$  AC

Les deux triangles ABC, DGE sont semblables comme ayant les trois angles égaux, et on a :

GD : GC :: DE : AC  
et comme DE = 
$$\frac{1}{2}$$
 AC, il vient GD =  $\frac{1}{2}$  GC =  $\frac{1}{3}$  GD.

Ce qui indique que le centre de gravité d'un triangle est situé sur la droite qui joint son sommet au milieu de la base à deux tiers à partir du sommet et à un tiers à partir de la base.

Soit ABCD (fig. 18) un trapèze. Menons la diagonale AC; nous le décomposons en deux triangles ABC, ACD dont les centres de gravité gg sont situés sur les droites CE, AF qui joignent les sommets A, C aux milieux des bases parallèles A, C D. Si nous joignons gg, le centre de gravité du trapèze se trouve sur cette droite.

Menons maintenant la droite F E qui joint les milieux des bases parallèles, et supposons, comme pour le triangle, la surface trapézoïdale composée d'une infinité de droites parallèles aux bases, dont les centres de gravité se trouvent sur EF. Alors le centre de gravité du trapèze se trouve aussi sur cette droite. Se trouvant sur gg' et sur EF, il est situé à leur intersection G.

Pour trouver la position du point G, nous abaissons les perpendiculaires qp, q'p', GP, Ff, CK sur la base, et faisant F f

= h nous avons:

10 EC : Eg :: h : 
$$gp = h - \frac{Eg}{EC}$$

20 
$$\Lambda F : \Lambda g' : : h : g'p' = h \frac{\Lambda g'}{\Lambda F}$$

D'après la théorie des moments , on a :

× g' p'
Faisant: Surf. ABCD = T

Surf. ACB = t gp = xSurf. ACD = t' g'p' = x'

il vient: TX = tx + t'x'

Remplaçant x et x' par leurs valeurs tirées précèdemment, il vient :

$$TX = \iota h \frac{Eg}{EC} + \iota' h \frac{Ag'}{AF}$$

Or: 
$$Eg = \frac{1}{5} EC, Ag' = \frac{2}{5} AF$$

$$TX = \frac{1}{5}th + \frac{9}{5}t'h = h(\frac{1}{5}t + \frac{9}{5}t')$$

Remplaçant T par t + t':

$$X = h \frac{\frac{1}{5}t + \frac{2}{5}t'}{t + t'}$$

$$X = h \frac{\frac{1}{5}t + \frac{2}{5}t'}{t + t'}$$

Soit AB = B, CD = b, on a:

$$t = \frac{1}{2} B \times h$$
  $t' = \frac{1}{2} b \times h$ 

d'où: 
$$X = h \frac{\frac{1}{6}Bh + \frac{1}{5}bh}{\frac{1}{6}Bh + \frac{1}{6}bh} = h \frac{\frac{1}{5}B + \frac{2}{5}b}{B+b}$$

Dans le triangle EFf, on a :

:: 4 : 
$$\frac{\frac{4}{5}B + \frac{2}{5}b}{B+b}$$

et 
$$GE = FE \frac{B+2b}{5(B+b)}$$

### \$ 3. - CENTRE DE GRAVITÉ DU SECTEUR CIRCULAIRE.

Soit O A CB (fig. 19) un secteur circulaire: considérons l'arc A CB comme portion d'un polygone d'un nombre infini de côtés, et menons des rayons aux sommets; nous décomposons ainsi le secteur en un nombre infini de triangles ayant tous leurs sommets en o.

Or les centres de gravité de ces triangles sont tous situés sur l'arc de cercle A' C'B' décrit du point o comme centre avec O B' = 213 A B pour rayon. Il résulte de là que le centre de gravité du secteur est le même que celui de l'arc A' C' B'.

Soit G le centre de gravité de l'arc A'C'B', nous avons :

Remarquant que l'on a : A'C'B' = 
$${}^{2}/_{3}$$
 A C B =  ${}^{2}/_{3}$  a B =  ${}^{2}/_{5}$  c B' O =  ${}^{2}/_{3}$  O B =  ${}^{2}/_{3}$  r

a: 
$$OG = \frac{2}{3} \frac{cr}{a} = \frac{2cr}{3a}$$

§ 4. — CENTRE DE GRAVITÉ DU SEGMENT CIRCULAIRE.

Soit A CBD (fiq. 20) un segment circulaire.

Ce segment est la différence entre le secteur ACBO et le triangle OAB. Soient G, G', G'' les centres de gravité du secteur, du triangle et du segment. Si nous prenons les moments par rapport au centre o, il vient :

Secteur ACBO × OG = triangle AOB × OG' + segment ACBD × OG''

Faisant 
$$A C B O = S$$
  $A C B = a$   
 $A O B = T$   $A B = c$ 

$$\begin{array}{lll}
ACBD = \lambda & AO = r \\
OG'' = x
\end{array}$$

il vient : 
$$\lambda x = S \times OG - T \times OG'$$

$$S = \frac{1}{2} r \times a$$

$$T = \frac{1}{2} c \times OD = \frac{1}{2} c \sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}}$$

$$\lambda = S - T = \frac{1}{2} \left( ra - c \sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}} \right)$$

$$0G = \frac{2 c r}{3 a}$$

$$0G' = \frac{2}{3} 0D = \frac{2}{5} \sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}}$$

d'où:

$$X = \frac{\frac{1}{3}ra \times \frac{2cr}{3a} - \frac{1}{2}c\sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}} \times \frac{2}{3}\sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}}}{\frac{1}{2}\left(ra - c\sqrt{r^2 - \frac{c^2}{4}}\right)}$$

Effectuant les réductions :

$$X = \frac{\frac{cr^{2}}{3} - \frac{cr^{2}}{3} + \frac{1}{12}c^{4}}{\frac{1}{2}\left(ra - c\sqrt{r^{2} - \frac{c^{2}}{4}}\right)}$$

$$= \frac{c^{4}}{6\left(ra - c\sqrt{r^{2} - \frac{c^{2}}{4}}\right)} \text{ od } \frac{c^{4}}{12\lambda}$$

§ 5. — CENTRE DE GRAVITÉ DE LA ZONE SPHÉRIQUE.

Soit A CB (fig. 21) une calotte sphérique ayant pour hauteur D C. Si par tous les points de D C nons menons des plans perpendiculaires au rayon O C, nous décomposons la surface de la zône en une infinité de circonférences qui ont toutes leur centre de gravité sur la droite C D. Le centre de gravité de la zône est donc situé sur la droite C D.

Remarquant maintenant que la surface de la zône est égale à la circonférence d'un grand cercle multipliée par sa hauteur, le plan mené par le point G milieu de CD divise la zône AC BD en deux parties égales, car les deux zônes composantes,

ayant même hauteur 1 CD, sont équivalentes. Il résulte de

là que le centre de gravité de la zône totale doit se trouver dans ce plan. Mais il est déjà sur C D, il est donc à l'intersection au point G milieu de C D, et on a, en faisant C O = 7,0D = a:

$$60 = r' - \frac{DC}{a} = r - \left(\frac{r-a}{2}\right) = \frac{r+a}{2}$$

#### ARTICLE II.

#### CENTRES DE GRAVITE DES SOLIDES.

§ 1° .- CENTRE DE GRAVITÉ DE LA PYRAMIDE TRIANGULAIRE.

Soit SABC (fig. 22) une pyramide triangulaire. Menons la ligne CD du poiut C au milieu de la base AD du triangle ACB, et joignons le sommet 8 de la pyramide au centre de gravité q de ce triangle.

Si nous coupons la pyramide par une infinité de plans parallèles à la base ABC, elle se trouve composée d'une infinité de triangles semblables au triangle ABC et ayant par conséquent leurs centres de gravité sur la ligne Sg. Le centre de gravité du système total est donc sur Sg.

Joignons SD, la ligne Sg se trouve dans le triangle SCD. Joignons le sommet C au point g centre de gravité du triangle ASB; le centre de gravité de la pyramide est aussi sur Cg.

Le centre de gravité cherché, se trouvant à la fois sur S g et G g', est l'intersection G de ces deux droites.

Pour trouver la position du point G, joignons gg'; les deux triangles gg' G, GSC sont semblables, et on a :

Mais on a aussi :

Or.

ďoù:

$$gg'$$
 :  $CS$  ::  $Dg$  :  $DC$ .  
 $Dg = \frac{4}{5}DC$ ; donc  $gg' = \frac{4}{5}CS$   
 $gG = \frac{4}{5}SG = \frac{4}{6}Sg$ .

D'où l'énoncé: Le centre de gravité de la pyramide triangulaire est situé sur la droite qui joint son sommet au centre de gratité de la base, à trois quarts à partir du sommet, et à un quart à partir de la base.

Ingénieur Civil, tome 1.

# ARTICLE IN.

MACHINES SIMPLES.

### S 1er. - LE LEVIER ET SES DÉRIVÉS.

Soit CD (fig. 25) une barre de forme quelconque, ayant la faculté d'osciller autour du point fixe O.

Soient P et Q deux forces appliquées à cette barre, on de-

mande les conditions d'équilibre entre ces forces.

Du point O abaissons OA et OB perpendiculaires sur P et sur Q, et menons par ce point deux parallèles, l'une à PA, l'autre à OB.

Aux extrémités de la parallèle à PA appliquons deux forces P',—P' égales à P et contraires; leur effet est nul, et alors on peut remplacer la force P par le couple (P,—P') ayant pour bras de levier OA, et la force P' appliquée au point fixe O.

Par la même raison, on peut remplacer la force Q par le couple (Q,—Q') ayant pour bras de levier OB, et la force Q'

appliquée au point fixe O.

Les deux forces P' et Q' sont détruites par la résistance du point O, et alors les conditions d'équilibre des deux forces P et Q se trouvent ramenées à celles des deux couples (P, - P') (Q, -Q').

Or, pour que deux couples se fassent équilibre, il faut que : 1º Ces deux couples soient situés dans le même plan ou

dans des plans parallèles; 2º Qu'ils agissent en sens contraire et aient leurs moments

égaux. D'où nous concluons :

Les deux forces P et O seront en équilibre si :

1º Elles sont situées dans le même plan ou dans des plans par rallèles;

2º Elles sont dirigées dans des sens opposés et sont liées entre elles par la relation:

 $P \times OA = Q \times OB$ 

c`est-a-dire :

P;Q;;OB;OA.

La Balance.

La balance (fig. 26) est un levier dont les bras de levier sont égaux; on nomme ce levier fleau.

Dans ce cas, il faut pour l'équilibre :

P = 0

Or 
$$r^2 - a^2 = \overline{AD}^2 = \frac{c^2}{4} \text{ et } (r^2 - a^2)^2 = \frac{c^4}{16}$$
, on a

denc :

$$\lambda x = \frac{1}{4} \pi \frac{c^4}{16} = \frac{\pi c^4}{64}$$

d'où :

$$x = \frac{\pi c^4}{64 \lambda}$$

On a d'autre part :

$$\lambda = \frac{2}{3} \pi r^2 (r - a) - \frac{1}{3} \pi (r^2 - a^2) a$$
  
=  $\frac{1}{3} \pi (2 r^5 + a^3) - \pi a r^2$ .

On peut remplacer à par cette valeur.

# CHAPITRE V.

#### MACHINES.

Les machines sont des appareils destinés à transmettre l'action des forces.

On considère deux espèces de machines, savoir :

Les machines simples;

Les machines composées.

Les machines simples sont au nombre de trois principales, myoir :

Le levier:

Le treuil:

Le plan incliné;

dont dérivent directement :

La balance;

La romaine;

La balance-bascule ;

Le peson;

La poulie:

La vis:

Le coin.

Le nombre des machines composées est indéfini : les princiales sont :

Le polygone funiculaire;

Les poulies et les mouffles;

Les treuils et les roues dentées :

Le cric:

La vis sons fin.

Q au-dessous de laquelle il n'est pas possible de peser; cette valeur est celle qui fait équilibre au fléau dans la position horizontale.

#### La Balance-Bascule.

La balance-bascule (fig. 30 et 29) consiste en un plateau ab (fig. 30) supporté en deux points a et b, lèsquels sont, l'un a monté sur un couteau F pouvant osciller autour du point G, l'autre b suspendu à la tige b C dont le point C peut osciller autour du point C.

DA est un fléau divisé en trois parties DC, CA, BA. Au point A est un plateau de balance dans lequel on met un poids comme P, et au point D est une seconde tige, semblable à cb, supportant le levier GE par le point F.

B et G sont les deux seuls centres de rotation.

Q placé sur ab est le corps dont on veut avoir le poids.

Soient p et p' les charges de Q sur les points d'appui a et b; p se convertit en une autre p" appliquée au point D du fléau, et on a pour l'équilibre:

10 
$$p \times GF = p'' \times GE$$

$$p'' = p \frac{GF}{GE}$$
20  $p'' \times DB + p' \times CB = P \times BA$ .

Remplaçant p'' par sa valeur :

$$p \frac{GF}{GE} \times DB + p' \times CB = P \times BA$$

On a de plus : Q = P + p

Dans les balances bascules ordinaires, on fait :

$$0 = 10 P.$$

De plus, on dispose les leviers pour que le tablier a b lève toujours horizontalement. A cet effet, on établit entre les deux bras de levier GE et GF le même rapport que celui qui existe entre les deux bras de levier DB et CB.

On a alors:

$$\frac{GF}{GE} = \frac{CB}{DB}$$

$$d'ou: p \times \frac{CB}{DB} \times DB + p' \times CB = P \times AB$$

i: 
$$CB(p+p') = P \times AB$$
  
 $CB \times Q = P \times AB$ .

Ce qui indique que, quelles que soient les valeurs de p et p', pourvu que leur somme soit égale à Q, il y aura toujours équitibre avec P; on peut donc poser le poids Q en un point quelsonque du plateau ab.

De la dernière équation, on tire :

$$Q = P \frac{AB}{CB}$$

Faisant Q = 10 P, il vient A B = 10 CB.

On peut donner à D B telle valeur que l'on vent par rapport à CB. Généralement, cette valeur dépend de la position du couteau a sur le plateau, lequel doit être aussi près que possible du bord, afin que, quand on place un fardeau sur le plateau, il ne se dérange pas de sa position naturelle en faisant la bascule.

Si, par exemple, on prend GF = 175 GE, il vient :

$$DB = 3 CB$$

On emploie, pour peser les voitures, le pont à bascule representé fig. 31, 32, Pl. V, et fig. 33, Pl. VI, qui diffère de la balance à bascule en ce qu'il y a deux leviers entre la charge et le poids, au lieu d'un seul, savoir :

Le levier AB (Pl. VI fig. 33) ayant son point fixé en B et dans lequel les efforts contraires sont en A et en C et donnent:

$$P \times AB = P' \times CB$$

Les deux leviers HI (Pl. V, fig. 31) fonctionnant comme un seul et donnant :

$$P' \times N' K' = Q \times G' K'$$

 $d'o\dot{u}: P \times AB \times N'K' = Q \times CB \times G'K'.$ 

Faisant A B = 10 CB et N' K' = 10 G' K',

il vient :

$$P \times 100 = Q,$$

d'on :

$$\dot{P} = \frac{Q}{100}$$

Le Peson.

Soit O (Pl. VI, fig. 34) le centre de rotation de deux verges 40,CF solidaires l'une de l'autre et perpendiculaires entre elles. Soit A le centre d'une boule suspendue à l'extrémité de la

verge AO, et pesant un poids P. Il estévident que si auc force ne la sollicite, la verge AO prend la direction de la ve cale OE; mais si au point C on applique une force Q, alor point A s'éloigne du point E en décrivant un arc de cercle tour du point O. Abaissons les perpendiculaires AB, CD su verticale OE.

D'après les conditions d'équilibre du levier, il est évident les deux forces P et Q seront en équilibre, si on a :

$$\mathbf{P} \times \mathbf{A} \mathbf{B} = \mathbf{Q} \times \mathbf{C} \mathbf{D}$$

d'où:  $Q = P \frac{AB}{CD}$ 

Comme, pour différentes valeurs de Q, la position du pa A change, on peut écrire, sur l'arc E E', les différentes vale de Q correspondantes aux diverses positions de P, et alors, s poids aucun, on peut peser toute espèce d'objets suspendur point C.

Pour rendre la graduatiou de l'arc E E' facile, uous ren quons que, dans les triangles remangles semblables A O B, D t on a :

$$AB = AO \sin AOB = AO \sin \alpha$$
 $DC = OC \cos \alpha$ 

d'où: 
$$P \times AO \sin \alpha = Q \times OC \cos \alpha$$
,

et: 
$$Q = P \frac{AO \sin \alpha}{OC \cos \alpha} = P \frac{AO}{OC} \tan \alpha$$
.

Le produit P AO est constant et peut se représen

et: 
$$tang. \alpha = \frac{Q}{K}$$

Alors, pour 
$$Q = 1 \dots \tan g$$
.  $\alpha = \frac{1}{K}$ 

$$Q = 2 \dots tang. \alpha = \frac{2}{K}$$

d'où on conclut que, si par le point E on mène une tanger

er un plan; puis, meuant, dans ce plan, une parallèle a p ppliquons au point O deux forces P', — P', égales à P et exnancies. La force P se trouve ainsi remplacée par une force pupliquée en O et un couple (P, — P') ayant pour bras de ferier O A.

Faisons de même passer un plan par la corde qui supporto Q et le rayon O'B mené au point de contact, et remplacone, la force Q par le couple (Q, — Q') ayant pour bras de lever

O'B et la force Q' appliquée en O' sur l'axe.

Les deux forces Q'et P', appliquées sur l'axe, sont détrnites par la résistance de ce dernier, et les conditions d'équilabre les deux forces P et Q sont les mêmes que celles des deux couples (P, — P'), (Q, — Q'). Or, pour que ces deux couples soient en équilibre, il faut que:

10 Ils soient situés dans des plans parallèles;

2º Ils soient dirigés en sens contraires et aient leurs mo-

ments égaux.

Mais, la force Q étant verticale et l'axe du treuil horizontal, le plan passant par Q et le rayon O'B sout perpendiculaires à cet axe; il en résulte que le plan de la force P doit aussi être perpendiculaire à l'axe.

De la seconde relation on tire :

$$P \times OA = Q \times O'B$$

condition absolument la même que celle pour l'équilibre du levier.

Charge sur les points d'appui.

La force P', appliquée au point O, se décompose en deux autres parallèles p, p' appliquées aux extrémités C et D du treuil, et pour lesquelles ou a :

D'autre part, la force Q', appliquée en O', se décompose aussi en deux autres parallèles  $\eta, \eta'$ , appliquées aux extrémités de CD, et pour lesquelles on a :

$$q : q' : Q' : \Theta'D : \Theta'C : CD.$$

Les deux forces q et p, appliquées en C, ont une résultante r dirigée suivant la diagonale du parallélogramme construis sur ces deux forces. De même les deux forces q'et p' ont une résultante r idem.

(Voir, pour les dérivés du treuil, après le plan incliné.)

### § 3. - LE PLAN INCLINE ET SES DÉRIVES.

Soient AC (Pl. VI, fig. 38) un plan incliné à l'horizon AB, et M le centre de gravité d'un corps situé sur ce plan. Si Q est le poids de ce corps, il tend à le faire descendre verticalement; mais comme il rencontre le plan, il ne peut que descendre le long de la ligne A C. Alors l'action Q de la pesanteur se trouve décomposée en deux autres, l'une normale à AB, exprimant la pression du corps sur le plan; l'autre, parallèle à AB, et tesdant à faire descendre le corps.

Soit  $\alpha$  l'angle CAB, l'angle QM  $\alpha = \alpha$ , car il est compris

entre deux perpendiculaires à AC et à AB, on a alors :

Force normale - Q cos. α; Force parallèle - Q sin. a.

Soit P une force agissant sur la masse M en son centre de gravité : on demande les conditions d'équilibre entre P et O.

Nous décomposons de même P en deux forces : l'une P sin. 6, parallèle à AC; l'autre P cos. 6, normale à AC.

On voit par là que, rour qu'il y ait équilibre, il suffit que

l'on ait :

P cos. 
$$6 = Q$$
 cos.  $\alpha$ , ou  $< Q$  cos.  $\alpha$   
P sin.  $6 = Q$  sin.  $\alpha$ .

Remarquant que, dans le triangle rectangle ABC, on a:

$$AB = AC \cos \alpha$$
  
 $BC = AC \sin \alpha$ 

On en déduit :

Cos. 
$$\alpha = \frac{AB}{AC}$$
Sin.  $\alpha = \frac{BC}{AC}$ 

 $Q \cos \alpha = Q \frac{AB}{AC}$ et:

$$Q \sin \alpha = Q \frac{BC}{AC}$$

Dans le cas où B C-h est très-petit par rapport à A Bon peut considérer AC comme égal à AB, et alors on a: ?

$$Q \frac{BC}{AC} = Q \frac{BC}{AB} = Q \text{ tang. } \alpha = Q \frac{\hbar}{\delta}$$

Cette manière d'exprimer la valeur de Q sin. a est trèssitée dans les constructions de routes, etc., pour déterminer imédiatement la charge à remorquer suivant chaque inclitaison. Ainsi, on nomme pente le rapport entre la hauteur

In base  $\frac{h}{b}$ , et on dit : une pente de  $\frac{5}{100}$ ,  $\frac{15}{1000}$ ,  $\frac{21}{1000}$ ,

Mc., pour lesquelles on a :

$$Q \sin \alpha = Q \frac{5}{100}, Q \frac{15}{1000}, Q \frac{21}{1000}$$

relation facile à retenir.

Dans le cas, au contraire, où h a une valeur appréciable par rapport à b, il faut avoir égard à AC. Pour cela, on peut faire ainsi:

$$Q \sin \alpha = Q \frac{h}{\sqrt{b^2 + h^2}} = \frac{Q}{\sqrt{1 + \frac{b^2}{h^2}}} = \frac{Q}{\sqrt{1 + n^2}}$$

en faisant b = nh; calcul infiniment plus long à faire que l'autre, quelque simple qu'il soit cependant.

DÉRIVÉE DU TREUIL ET DU PLAN INCLINÉ.

### La Vis.

Soit ABCD (fig. 39) un cylindre dont la surface convexe a été développée en BCME sur le plan du dessin. Divisons BC en un certain nombre de parties égales BR, RQ, etc., et par tous les points de division menons les horizontales RG, QH, etc.; joignons ensuite BG, RH, QK, etc.... OM, et replaçons le rectangle BCME sur le cylindre; les points G, H, etc.... M des lignes BG, RH, etc., .... OM partant des points B, R, .... O, viennent aboutir aux points R, Q.... C, cest-à-dire à une distance du point de départ de la ligne dont ils font partie, égale à une division prise sur la génératrice BC. Les lignes BG, RH, etc., ainsi enroulées, forment une courbe indéfinie, appelée hélice.

Soit P une force perpendiculaire à l'extrémité b du rayon

à l'axe F1 du cylindre, et soit a un point de l'hélice s lequel a lieu une résistance verticale Q; on demande les co ditions d'équilibre des deux forces P et O.

Si par le point a nous menons l'horizontale ba, le point de la droite QK représente sur cette droite la position d

point a sur l'hélice.

Considérons Q appliquée en a' (fig. 3g bis). Nons pouvoi la décomposer en deux, une normale à QK, détraite par l'résistance du filet KQ; l'autre horizontale q', pour laquell on a, en construisant le parallélogramme des forces:

Les deux triangles KQH, a b'd' sont semblables, comm ayant les côtes perpendiculaires, et donnent :

en désignant par r le rayon du cylindre et a la hauteur HK dite pas de l'hélice; on a donc:

et: 
$$q' = \frac{Q'a}{2\pi r} = \frac{Qa}{2\pi r}$$

Transportant a en a, la force q en q, on a pour l'équilibre de treuil que forment les deux forces q et P ayant pour rayen l'une ao = r, l'autre BF = R:

$$P \times B = q \times r$$

Remplaçant q par sa valeur  $\frac{Q a}{2 \pi r}$ , il vient :

$$PR = \frac{Qa}{2\pi r} r = \frac{Qa}{2\pi}$$

et : c'est-à-dire :

La puissance est à la résistance, comme le pas de la vis est à sa circonférence.

DÉRIVÉE DU PLAN INCLINÉ SEULEMENT.

Le coin.

Un coin (fig. 40) est un prisme à base triangulaire dont on se sert pour fendre du bois ou des pierres, en l'enfonçant pas

e de ses arêtes parallèles et frappant sur la face opposée. Soit ABC une coupe dans le coin par un plan passant par direction d'une force P agissant au point D de la face AB. Cette force se décompose en deux autres, l'une P cos. α nor-

ile qui obtient tout son effet, l'autre P sin. a dirigée suivant

B et perdue.

Soit O un point de la direction de la force P cos.  $\alpha$ . De ce int abaissons les perpendiculaires OE, OF sur les côtés C, CB, et décomposons P cos.  $\alpha$  en deux forces p et p' dirigées vant ces deux droites. Construisons le parallélogramme sur p', et nous aurons:

p : p' : P cos. a :: OI : IG : OG

Mais les deux triangles ABC, OIG sont semblables, comme ant les trois côtés perpendiculaires deux à deux, on a nc:

OI : IG : OG :: AC : BC : AB

ii: p: p' : P cos. α :: AC : BC : AB

st-h-dire:

Les pressions latérales sont à la pression sur la tête du coin, mme les côtés correspondants du triangle sont entre eux.

On voit par là que :

10 Si AC = CB, les pressions p et p' seront égales entre es, et le coin suivra la direction de P cos. α, c'est-à-dire s'encera suivant une direction perpendiculaire à sa tête;
 20 Plus AC et CB sont grands, par rapport à AB, plus le in a de force pour pénétrer dans un corps, la pression sur tête restant constante.

### ARTICLE II.

### MACHINES COMPOSÉES.

### \$ 1er. - LE POLYGONE FUNICULAIRE.

Soient P, Q, R (fig. 41) trois forces en équilibre autour du int 0; l'une quelconque d'entre elles est égale et directement posée à la résultante des deux autres, et on a la relation: P : Q : R :: sin. ROQ : sin. POR : sin. POQ Si l'une de ces forces P se convertit en un point fixe, on a ulement:

Q R : sin. POR sin. POQ

51, enfin, P et Q sont deux points fixes, alors R est la re-

sultante de deux tractions égales dirigées suivant O I et si on suppose POQ un cordon dans lequel est un fixé à la force R, cette dernière pourra se mouvoir cordon d'une manière analogue à la pointe qui sert une ellipse dont P et Q sont les foyers. La force R est une normale à la courbe, et détruite par la résisi cordon avec lequel elle fait constamment deux anglentre eux seulement.

Soient maintenant plusieurs forces N, P, Q, R, S aj aux points A, B, C du cordon ABC (fig. 42), et s équilibre; on demande la relation qui existe entre co

Soit X la tension du cordon entre les points A et B entre les points B et C. D'après ce que nous avons haut, on doit avoir les relations suivantes:

| N. | . р . | sin. PAB   | ein NAR    |
|----|-------|------------|------------|
|    | -     | -          |            |
| Р, | , А;  | : sin. NAB | SID. NAP   |
| X  | : Q : | : sin. QBC | sin. ABC   |
| Q  | Y:    | : sin. ABC | sin. ABQ   |
| Y  | R :   | ; sin. RCS | sin. BCS   |
| R  | · g · | sin. DCS   | ' sin. BCR |

Au moyen de ces six proportions, on obtient la l'une quelconque des forces et tensions en fonction des autres que l'on veut.

Les trois forces N, P, X sont situées dans un mêt. Les trois forces X, Q, Y sont aussi situées dans u plan, les trois forces Y, R, S aussi.

Si les forces PQR sont situées dans un même pla tout le système est situé dans ce plan.

§ 2. — LES POULIES ET LES MOUFFLES.

#### 1º Poulies.

Soient o, o', o'' (fig. 43) les centres de trois pou les rayons sont r, r', r''.

Soient P, P' deux forces appliquées aux extremicorde enroulee sur la première.

X, X' les tensions d'une autre corde enroulée sur la et ayant une extrémité au centre o de la première.

Y, Y' les tensions d'une corde, enroulée sur la tr et ayant une extrémité au centre o' de la seconde. Q une force appliquée au centre o'' de la troisième. On demande les conditions d'équilibre de toutes ces forces. Remarquant que, d'après l'équilibre de la poulie, on a :

P = P', X = X', Y = Y'

il no reste plus qu'à connaître les rapports entre P, X, Y et O.

Or, Q est la résultante des deux tensions Y et Y', on a desac :

Y est la résultante des deux tensions X et X', on a donc :

X est la résultante des deux tensions P et P'. on a donc :

Multipliant ces trois proportions l'une par l'autre, il vient :

La puissance est à la résistance, comme le produit des rayons des poulies est au produit des cordes des arcs embrassés par les cordons.

i: P, P', X, X' Y, Y', Q sont parallèles, alors

We: 
$$c = 2 r, c' = 2 r', c'' = 2 r''$$
  
e:  $Q : P : 2 \times 2 \times 2 : 1 : 8 : 1$ 

La puissance est à la résistance, comme t est à 2 élevé à une Puissance marquée par le nombre des poulies.

Soient A, B, C (fig. 44) trois poulies reliées entre elles par ne même chape, dans laquelle sont placés leurs trois axes. Soient de même, A', B', C' trois autres poulies reliées entre elles de la même manière.

Soit D un crochet fixé à la chape du haut, et tenant l'extrémité d'une corde enroulée sur les six poulies de la manière représentée dans la figure, et tirée extérieurement par une force P fixée à son autre extrémité.

Soit Q un poids suspendu au crochet E de la chape inferieure, on demande les conditions d'équilibre de P et Q.

Si les cordons sont tous tendus, ils tirent tous également, et alors chacun d'eux supporte une portion de Q. Chacune des trois poulies inférieures étant supportée par deux cordons,

il y a en tout six cordons, et chacun d'eux supporte  $\frac{Q}{6}$ .

P faisant équilibre à la tension de l'un de ces cordons, on a:

$$P = \frac{Q}{6}$$

c'est-à-dire :

La puissance est à la résistance, comme l'unité est au nombre des cordons de suspension.

### § 3. — LES TREUILS ET ROUES DENTÉES.

Soient trois treuils (fig. 45) ayant pour axes o,o',o''. Soient P et Q deux forces appliquées, l'une à la circonférence extérieure du premier treuil, l'autre à la circonférence intérieure du dernier.

Soient X et Y les tensions des cordons tangents aux cylindres r', R' et r', R'', on a :

10 
$$P \times R = X \times r$$
  
20  $X \times R' = Y \times r'$   
30  $Y \times R'' = Q \times r''$ 

d'où :  $P \times R \times R' \times R'' = Q \times r \times r' \times r''$  c'est-à-dire :

La puissance est à la résistance, comme le produit des rayons des petites roues est au produit des rayons des grandes.

La même relation a lieu pour les roues dentées, et alors on dit:

La puissance est à la résistance, comme le produit des rayons des pignons est au produit des rayons des roues.

Le cric (Pl. X, fig. 27 et 28) est une application des roues dentées; la puissance a lieu à l'extrémité du rayon de la manivelle, et la résistance à l'extrémité de la crémaillère.

La vis sans fin (Pl. VI, fig. 46) est un composé du treuil et de la vis. AB est l'axe d'une vis mue par une force P appliquée à une manivelle, et o est l'axe d'un treuil dont la grande roue est dentée et engrène avec la vis.

### MACHINES COMPOSÉES.

Soit Q un poids soulevé, on demande les condit quilibre entre P et Q.

Soient : R le rayon de la manivelle;

le pas de la vis;

R' le rayon de la roue dentée;

le rayon du cylindre;

la pression au point de contact de la vis e roue dentée:

on a:

 $P : Q : ar' : 2 \pi RR'$ d'où :

### LIVRE VII.

#### DYNAMIQUE.

Nous avons dit:

On considère deux états des corps :

Le repos et le mouvement.

On nomme statique, la science qui a pour but la recherche des lois de l'equilibre des corps en repos.

On nomme dynamique, la science qui a pour but la recher-

che des lois de l'équilibre des corps en mouvement.

Nous ajouterons:

On considère deux espèces de mouvements :

Le mouvement rectiligne;

Le mouvement curviligne.

Le mouvement rectilique se divise en deux, savoir:

1º Le mouvement uniforme, qui est l'état d'équilibre d'un corps en mouvement;

2º Le mouvement accéléré, qui est la conséquence d'une rupture de l'équilibre, soit en repos, soit en mouvement uniforme, par une force quelconque.

Deux corps animés d'une même vitesse dans une même direction sont en repos l'un par rapport à l'autre; les conditions d'équilibre de ces deux corps rentrent donc daus le domaine de la statique. Nous n'ayons donc à rechercher ici que les lois de l'équilibre des corps animés de vitesses différentes, soit uniformes, soit accélérées.

#### ARTICLE 107.

#### MOUVEMENT RECTILIGNE.

## § 1er. — mouvement accéléré.

Le mouvement accéléré est le mouvement qui croît continuellement.

Pour fixer les idées, nous supposerons que ce mouvement ne croît qu'à chaque unité de temps.

Soit g l'intensité d'une force, c'est-à-dire la quantité dont elle augmente la vitesse d'un corps auquel elle est appliquée, à chaque unité de temps.

Soit a la vitesse uniforme dont était doué le corps avant d'être soumis à cette force; alors sa vitesse devient, au bout

l'une unité de temps d'action de la force, a+g; au bout de leux unités de temps, a+2g, et ainsi de suite; d'où résulte pu'au bout d'un nombre d'unités de temps représenté par t, a vitesse v de ce corps est :

$$v = a + g t$$

'est-à-dire la vitesse primitive augmentée de t fois l'intensité le la force.

Si on a a = o, il vient v = q t.

### Espace parcouru.

Soient AB (Pl. VI, fig. 47) le temps employé à parcourir un space e inconnu; AC la vitesse à la fin du mouvement. Partageons AB en parties égales très-petites que nous considérerons comme des unités de temps; soient a, c, e ... m les points de livision. Par ces points menons des parallèles à la base AC, et supposons, comme plus haut, que la force agisse à chaque instant pour imprimer une vitesse uniforme pendant l'instant suivant, augmentée de q.

Alors joignant BC, les parallèles ab, cd, ef... mn, menées par les points de division de AB à AC, exprimeront les itesses des corps correspondantes aux temps Ba, Bc, Be ....

m.

Car les triangles semblables donnent les proportions:

Si AB a été divisé en m parties égales, on a :

$$Ba = t = \frac{AB}{m}$$

:  $ab = \frac{V}{m}$  donc ab = v, c'est-à-dire la vitesse au d'une unité de temps , car cette vitesse est , d'après ce ous avons démontré plus haut , égale à  $\frac{V}{a}$ 

sque le mouvement est uniforme, l'espace parcouru est la vitesse multipliée par le temps employé à le par-

ace parcouru pendant le temps Baest Ba Xo=0.

L'espace parcouru pendant le temps ac est  $ac \times g$ , c'est-à-dire  $ac \times ab$ , ou le rectangle construit sur ab.

L'espace parcouru pendant le temps ce est  $ce \times 2g$ , c'est-à-dire  $ce \times cd$ , ou le rectangle construit sur cd; et ainsi de suite.

Il en résulte que l'espace parcouru pendant le temps total A B est égal à la somme des petits rectangles construits dans l'intérieur du triangle A B C, dont la somme est plus petite que la surface de ce triangle.

Or, si au lieu de supposer que la vitesse ne croît qu'aux divisions  $a, c, e, v, \ldots$  m du temps AB, nous supposons qu'elle croît à des points infiniment plus rapprochés les uns des autres, il en résulte que la différence entre la somme des rectangles intérieurs et le triangle extérieur va en décroissant, et enfin devient nulle si les instants sont infiniment petits.

Nous concluons de là que l'espace parcouru pendant le temps A B est égal à la surface du triangle A B C, c'est-à-dire à

$$\frac{AB \times AC}{2}$$

or: AB = t, AC = v = gt, on a done:

$$e = \frac{t \times gt}{2} = \frac{gt^2}{2}$$

Si le corpe était animé primitivement d'une vitesse uniforme a, on a :

$$e = at + \frac{gt^2}{2}$$

§ 2. - MOUVEMENT UNIFORME.

Soit A (fig. 48) le point de départ d'un corps soumis à une force accélératrice et se dirigeant vers A'. Soit t le temps, employé à parcourir l'espace A A' = e, on a, en A':

$$v = gt$$

$$e = \frac{gt^2}{2}$$

Si en A' on supprime la force accélératrice, le corps continue à se mouvoir uniformément en décrivant des espaces égaux aux temps employés, multipliés par la vitesse v. On run temps t' correspondant à A' A' = e':

$$e' = vt' = gtt'$$

Faisant dans cette équation t = t', il vient :

$$e' = gt^2 = 2e$$

D'où on conclut le principe suivant :

Lorsqu'un corps a été soumis, pendant un temps donne, à une force accélératrice, les espaces qu'il parcourt, quand cette force a cessé d'agir sur lui, sont doubles, pour le même temps employé, de celui parcouru quand il était soumis à l'action de la force.

Remarques. 1º Pour un même corps soumis à l'action d'une force accélératrice pendant des temps différents t, t', on a pour vitesses de ce corps à la fin de ces temps:

$$v = gt$$
, et  $e = \frac{gt^2}{2}$ 

$$v' = gt' \quad e' = \frac{gt'^2}{2}$$

ďoù:

c'est-à-dire:

Les vitesses d'un corps soumis à une force accélératrice sont proportionnelles aux temps correspondants, et les espaces parcourus sont proportionnels aux quarrés des temps employés à les parcourir.

2º Si dans la formule 
$$e = \frac{gt^2}{2}$$
 on fait  $t = 1$  unité de

temps . il vient :

$$e = \frac{g}{2}$$

L'espace parcouru pendant la première unité de temps est moitic de l'intensité de la force.

3º Soit un corps soumis successivement à deux forces F et F' pendant le même temps;

Pour la force F on a:

$$e = \frac{gt}{2}$$

Pour la force F', on a : v' = gt

$$e' = \frac{g' t^2}{2}$$

On admet que les forces sont proportionnelles à leurs intensités sur un même corps, donc:

$$\mathbf{F} : \mathbf{F}' :: g : g'.$$

Il résulte de là que, connaissant g, on pourra déterminer g, car on aura :

$$v : v' :: g : g' = \frac{v'g}{v}$$

ou

$$e : e' :: g : g' = \frac{e'g}{e}$$

4º De la formule  $e = \frac{gt^2}{2}$ , on tire :

$$t = \sqrt{\frac{2e}{g}}$$

Remplaçant t par cette valeur dans l'expression v = gt, il vient :

$$v = g \sqrt{\frac{2e}{g}} = \sqrt{2ge}$$

formule très-employée pour exprimer la vitesse, et indépendante du temps.

# § 3. — MASSES DES CORPS.

On nomme masse d'un corps, la quantité de force nécessaire pour mettre ce corps en mouvement.

On admet que les masses sont proportionnelles aux forces nécessaires pour mettre les corps en mouvement. Si deux forces agissent sur un même corps, on a d'après une des observations précédentes:

$$\mathbf{F} : \mathbf{F}' :: g : g'$$

Si les deux forces impriment le même mouvement à deux corps différents, on a d'après la définition des masses:

#### MOUVEMENT RECTILIGHT.

ioit proposé de trouver les rapports entre deux forces t sur deux corps différents, et leur imprimant des vit férentes v, v'.

'our cela, soit F'' une troisième force, ayant l'intensi

la première sur le second corps m'.

• F et F' imprimant la même vitesse à deux corps de masses sont différentes, on a :

.º F' et F' agissant sur une même masse, et imprimate vitesses différentes, on a :

$$\mathbf{F}'' : \mathbf{F}' :: g : g'$$

ltipliant ces deux proportions l'une par l'autre, il vient :

Les forces sont entre elles comme les produits des masses, quelles elles sont appliquées, par leurs intensités.

Pour tous ces calculs, il faut avoir des unités de forces, sees et intensités.

a densité d'un corps, c'est le poids de l'unité de volume e corps, le poids de l'unité de volume d'un corps déterminé et pris pour unité.

a admet que les densités sont proportionnelles aux

es, d'où:

rs pour deux forces appliquées à deux masses différentes r imprimant la même vitesse:

it V le volume d'un corps;

M la masse de idem;

δ la densité de idem;

V' un volume égal d'eau;

m la masse de l'eau = 1;

d la densité de l'eau == 1.

oposé de trouver M: pour cela, faisons V' = 1,

$$\hat{o} : d : M : m$$

$$\hat{o} = \frac{dM}{m}$$

d et m étant unités l'une de densité, l'autre de masses, il

vient:  $\hat{o} = M$ 

c'est-à-dire que la densité est exprimée par le même nombre que la masse.

Eu thèse générale, la masse est égale au volume multiplié 'par la densité.

Les corps, dans le vide, tombent tous avec la même vitesse. Il résulte de là que, quand ou soumet deux corps à deux forces qui leur impriment des vitesses égales, il faut que ces forces soient proportionnelles aux poids des corps.

Soient deux volumes égaux d'eau et d'un certain corps :

poids de l'eau = p; poids du corps = P; masse de l'eau = m;

massedu corps == M;

on a: p : P : m : M

 $\mathbf{d}'\circ\dot{\mathbf{u}}: \qquad \mathbf{M} = \frac{\mathbf{P}\,\mathbf{m}}{\mathbf{p}}$ 

Si p est le poids de l'unité de volume, on a p = 1 et m = 1, d'où : M = P.

Ici la masse n'est autre chose que le poids de l'unité de volume du corps.

La densité est donc la masse de l'unité de volume.

## § 5. — PESANTEUR.

C'est l'attraction, normale à sa surface, qu'exerce la terre sur tous les corps qui l'environnent.

La pesanteur est une force accélératrice constante, puis-

qu'elle agit constamment sur les corps.

On appelle poids d'un corps, la résultante de toutes les actions parallèles de la pesanteur sur les molécules de ce corps Pour déterminer l'intensité de la pesanteur, on a fait usage

du plan incliné de Galilée.

Soient A C (fig. 49) l'horizon, et A B un plan parfaitement poli, faisant avec l'horizon un angle a. Soit C une sphère, a parfaitement polie aussi, que l'on laisse rouler sur ce plan, en partant des différentes positions C, C', C''.

Soient t, t', t' les temps employés à parcourir les espaces

zes doivent être entre eux comme les quarrés des temps oyés à les parcourir, et on doit avoir :

pesanteur est une force accélératrice constante.

ient:

$$CA = 6.m$$
, et  $t = 10$ ''  
 $C'A = 24.m$ ,  $t' = 20$ ''

a doit avoir: 
$$\frac{24}{6} = \frac{20^2}{10^2} = \frac{400}{100}$$

i a lieu, en effet.

n peut démontrer directement que la pesanteur est une ératrice constante, et évaluer son intensité de la manière ante :

ient AC (fig. 50) un plan incliné, M un corps placé sur ce, F sa pesanteur. On décompose F en deux forces: une N la au plan, l'autre  $f = F \sin \alpha$  parallèle au plan. La ière est détruite par la résistance du plan, la seconde nt tout son effet.

f est une accélératrice constante, donc F en est une aussi.

De la formule 
$$e = \frac{g t^2}{2}$$
, on tire  $g = \frac{2 e}{t^2}$ 

, on a pour divers espaces parcourus par le même

$$\frac{e}{t^2} = \frac{e'}{t'^2} = \frac{e''}{t''^2}$$
, etc.

est donc une quantité constante; il en résulte que g est

une quantité constante.

détermine g' pour f par expérience, en faisant plusieurs escendre le corps sur le plan incliné. Connaissant g', on duit g en remarquant que les forces, appliquées à une masse, sont entre elles comme leurs intensités, et ou a:

$$g = \frac{f : F :: g' : g}{f} = \frac{g'}{F \sin \alpha} = \frac{g'}{\sin \alpha}$$

En procédant ainsi, on a trouvé :

$$q = 9.8088$$
 par seconde.

D'où on conclut que la vitesse d'un corps, tombant d'une certaine hauteur, augmente de 9.m8088 par seconde.

De la formule 
$$e = \frac{g t^2}{2}$$
, on tire, en faisant :

$$t = 1''$$
  $e = \frac{g}{2} = 4.\text{mg}044.$ 

Le corps parcourt 4.m9044 pendant la première seconde.

$$t = 2''$$
  $e = \frac{4g}{2} = 2g = 19.$ <sup>m</sup>6176

en deux secondes, et :

pendant la deuxième seconde;

14.m7132 = 9.m8088 + 4.m9044 = g + le chemin parcouru pendant la première seconde.

$$t = 3''$$
  $e = \frac{9 g}{2} = \frac{9}{2} 9.8088 = 44.81396$ 

en trois secondes.

$$44.^{m}1396 - 19.^{m}6176 = 24.^{m}522$$

pendant la troisième seconde.

Or 24.m522 = 9.m8088 + 14.m7132 = g + le chemin parcouru pendant la deuxième seconde.

Machine d'Atwood.

On a encore employé, pour déterminer la valeur de g, la machine suivante :

Soient m, m' (fig. 51) deux corps égaux et également pesants, suspendus chacun à une des extrémités d'un fil de soie passant sur la gorge d'une poulie très-mobile.

Les deux masses m, m'étant ègales, il y a équilibre dans quelque position qu'elles se trouvent sur la direction desfils de soie.

Soit  $\mu$  une petite masse que l'on ajoute du côté de m'. Immédiatement l'équilibre est rompu et la somme des poids réraîne le poids m. Tout le système est donc mis en var l'effet du poids  $\mu$  tout seul.

Or, deux forces agissant sur deux masses différentes µ 2 m+μ, et leur imprimant des vitesses différentes, sont entr elles comme le produit de ces masses par leurs propres intensi tés; on a donc :

F: F': 
$$\mu g$$
:  $(2m + \mu) g'$ 

Or, F = F', car dans les deux cas c'est le poids de " qui produit le mouvement; on a donc :

 $\mu g = (2m + \mu) g'$ d'où :

$$g = g' \frac{2m + \mu}{\mu}$$

On connaît m et  $\mu$ . g se détermine par expérience, sachant que l'on a une force accélératrice constante, et par conséquent :

$$e = \frac{g't^2}{2}$$

Soient :

$$m = 1.400$$

$$\mu = 0.10$$
 $g = g' \times \frac{2.10}{0.10} = 21 g'$ 

$$g' = \frac{2e}{l^2}$$

lisons

$$t = 1'' \dots g' = 2e$$

$$e = 0 \text{ maximum} = 2e$$

it trouver : OFS :

$$e = 0.m_{25355},$$
  
 $g' = 0.m_{4671}$ 

$$g = 9.m_{8088}$$

# Pendule.

cm (fig. 52) un fil, non pesant, fixé par une extrémité à nt c, et supportant par son autre extrémité une masse cune force etrangère ne vient agir sur la masse » action de la pesanteur, la ligne cm est vertica 15 décrire à la masse m'l'arc de cercle mm', et

ce qui va se passer si, après l'avoir amenée en m', nous abandonnons cette masse à elle-même.

Le poids P de m se décompose en deux forces, l'une T, tangente à l'arc décrit, l'autre f, normale. La première obtient tout son effet, la seconde est détruite par la résistance du fil

A mesure que m's e rapproche de m, en retombant,  $\alpha$  diminue,  $\sin \alpha$  diminue et T diminue; enfin pour  $\alpha = 0$  il vient T = 0. Donc au point m le corps va continuer à se mouvoir en vertu de la vitesse acquise, et va tendre à décrire des espaces doubles de ceux pàrcourus, dans des temps égaux.

Mais sitôt que le corps a dépassé la verticale, il décrit un nouvel arc de cercle autour du point c, et alors son poids P se décompose en deux forces, l'une T, tangente, qui agit en sens contraire du mouvement, l'autre f, normale; qui est détruite par la résistance du fil.

Tva en augmentant au fur et à mesure que le corps s'éloigne du point m; enfin quand T est arrivé à être assez grand pour faire équilibre à la vitesse acquise, le corps s'arrête et redescend pour recommencer la même opération de l'autre côté, et ainsi de suite.

Soit m'' le point où le corps s'est arrêté faisant avec la verticale l'angle &; cet angle doit être égal à l'angle a, car tout se comporte pour monter de m en m'', comme pour descendre de m' en m. D'après cela le mouvement doit être infini.

Soit t le temps d'une oscillation, c'est-à-dire le temps pour passer du point m' au point m';

g l'intensité de la pesanteur;

l la longueur du pendule, c'est-à-dire la distance entre le point c et le centre de gravité du pendule.

On a trouvé que pour des petites oscillations, le temps employé est indépendant de l'amplitude des oscillations et peut s'exprimer ainsi:

$$t = \pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

π étant le rapport de la circonférence au diamètre.

Pour démontrer cette formule, soient AC (fig. 53) un plan incliné, et m un corps descendant sur ce plan:

Nous disons que si ce corps part du point A, sa vitesse, en arrivant au point e, sera la même que celle qu'il aurait au B s'il était tombé verticalement.

neffet, ponr un corps tombant de A en B, on a :

$$v = a + gt$$

$$e = at + \frac{gt^2}{2}$$

. Me

our un corps allant de A en C :

$$v' = a + g't'$$

$$e' = at + \frac{g't'^2}{2}$$

)F :

$$e = AB$$
,  $e' = AC$ 

$$g'=g\cos \alpha$$
,  $e'=\frac{e}{\cos \alpha}$ 

In a donc:  $v' = a + g \cos \alpha t' \ldots (1)$ 

$$\frac{e}{\cos \alpha} = at' + \frac{g\cos \alpha t'^2}{2} \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$$

le l'équation (1) on tire :

$$i' = \frac{v' - a}{a \cos a}$$

inbstituant cette valeur de t' dans la seconde équation , ient :

$$\frac{e}{\cos \alpha} = a \frac{v' - a}{g \cos \alpha} + \frac{1}{2} \frac{(v' - a)^2}{g \cos \alpha}$$

$$v' - a \qquad (v' - a)^2$$

1: 
$$e = a \frac{v' - a}{g} + \frac{1}{2} \frac{(v' - a)^2}{g}$$

i de cette équation on tire la valeur de v', on obtient cette sur indépendante de l'angle  $\alpha$ . Donc, quel que soit l'angle  $\alpha$ , valeur de v' est toujours la même, d'où pour  $\alpha = 0$  on doit ir v' = v. C'est ce que l'on trouve en effet en résolvant l'étion, et en remarquant que  $v^2 = a^2 + 2g$ . Donc, si un corps partant du point A (fig. 54) prend indiffément l'une des directions AB, AC, AC', AC'', etc., sa vie, en arrivant à l'un quelconque des points B, C, C', C'', etc.

l en résulte que si un corps partant du point nd successivement les directions AC, CC', CC vitesse, en arrivant au point C'", sera la même que celle qu'il aurait acquise au point B'" en suivant la verticale AB".

Donc, pour en revenir au pendule, la vitesse du corps parti de m' et arrivant en m est la même que celle qu'il aurait acquise en tombant verticalement d'une hauteur égale à la différence de niveau entre ces deux points.

Soit donc cm (fig. 56) un pendule; nous aurons comme plus haut:

$$T = P \sin \alpha$$
.

Soit l'angle α très-petit, auquel cas on a : sin. α = α.

Les oscillations étant très-petites, on a constamment  $T = P_{\alpha}$ . Soient m', m' deux positions infiniment voisines du pendale, pendant une oscillation, on a, en menant par les deux points m' et m'' les horizontales m'p, m''p':

1º De m' en m 
$$v = \sqrt{2g \times pm}$$

2º De 
$$m$$
' en  $m$   $v' = \sqrt{2g \times p' m}$ 

3º De m' en m'' 
$$v'' = \sqrt{2g \times pp'}$$

Or 
$$c p = l \cos \alpha = l \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = l \sqrt{1 - \alpha^2} = l \left(1 - \frac{\alpha^2}{2}\right)$$

$$c p' = l \cos \omega = l \sqrt{1 - \sin^2 \omega} = l \sqrt{1 - \omega^2} = l \left(1 - \frac{\omega^2}{2}\right)$$

à très-peu près.

Car le quarré de 1 
$$-\frac{\alpha^2}{2}$$
 est  $1-\alpha^2+\frac{\alpha^4}{4}$ , et comme

 $\alpha$  est très-petit, il en résulte que  $\frac{\alpha^4}{4}$  est négligeable.

On en déduit :

et:

$$c p' - cp = p p' = \frac{l}{2} (\alpha^2 - \omega^2)$$

$$v'' = \sqrt{g l (\alpha^2 - \omega^2)}$$

Or, le mouvement étant très-petit, on peut le considérer comme uniforme, et alors :

ďoù :

$$v'' = \frac{e}{r}$$

$$\frac{e}{t} = \sqrt{g \, l \, (\alpha^2 - \omega^2)}$$

d'où on tire :

$$i = \frac{e}{\sqrt{gl(\alpha^2 - \omega^2)}} = \frac{1}{\sqrt{gl}} \frac{e}{\sqrt{\alpha^2 - \omega^2}}$$
étant le temps écoulé pour le peux
$$i.m'', az valenz que$$

t étant le temps écoulé pour le passage du point m' au Point, m", sa valeur est très-petite. Le temps d'une oscillation entière se compose de la somme de tous les t, t, t etc., employés à décrire les arcs infiniment petits dont elle se compose.

Or, ils ont tous, dans l'expression de leur valeur, le facteur commun

$$T = \frac{1}{\sqrt{g \, l}} \left( \frac{e}{\sqrt{\alpha^2 - \alpha^2}} + \text{etc.} \right)$$
and  $e \text{ par } l \, \omega', \, \omega' \text{ étant la même et}$ 

Remplaçant  $\varepsilon$  par  $l\omega'$ ,  $\omega'$  étant la même chose que sin.  $\omega'$ , on a :

on a: 
$$\frac{\omega}{\sqrt{\log \sqrt{\alpha^2 - \omega^2}}}$$
 =  $\sqrt{\frac{l}{g}}$   $\sqrt{\frac{\omega'}{\alpha^2 - \omega^2}}$  =  $\sqrt{\frac{l}{g}}$   $\sqrt{\frac{\omega'}{\alpha^2 - \omega^2}}$  =  $\sqrt{\frac{l}{g}}$   $\sqrt{\frac{\omega'}{\alpha^2 - \omega^2}}$   $\sqrt{\frac{\omega'}{\alpha^2 - \omega^2}}$ 

 $rac{\omega}{lpha}$  doit être compris entre zéro et 1; car s'il était plus d que 1, le radical serait négatif, et la valeur de t serait

isant la somme de toutes les valeurs que prend  $\frac{\omega}{\alpha}$  de-

puis zéro jusqu'à 1 pour chaque t, on peut représenter che cune de ces sommes par un sinus. Or la différence entre des sinus consecutifs mp, m'p' (fig. 57) est m'1, d'où:

en admettant que MM' est perpendiculaire à MO.

Faisant: 
$$\frac{\omega}{\alpha} = u = MP$$

$$\frac{\omega'}{\prime} = u' = M'I$$

on en déduit :

$$u' : MM' :: \sqrt{1 - u^2} : 1$$

d'ou : 
$$MM' = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$$
 quantité constante.

$$t$$
 est donc constamment égal à  $\sqrt{\frac{l}{g}} \frac{u}{\sqrt{1-u^2}}$ 

Or, la somme de tous les petits arcs est  $\frac{\pi}{2}$ , on a

donc :

$$T' = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{q}}$$

pour la demi-oscillation, et :

$$T = \pi V \frac{I}{g}$$

pour l'oscillation entière.

On a fait osciller un pendule; on a calculé le temps populsieurs mille d'oscillations; on en a déduit le temps poune oscillation, et de là:

$$g = 9.8088$$
.

Remarquons toutefois que la formule n'a lieu que quas n, a est insensible.

Soient T et T'les temps d'une oscillation d'un même pendule dans des lieux différents, on a :

$$T^2 = \pi^2 \frac{l}{g}$$

$$T'^2 = \pi^2 \frac{l}{q'}$$

On en déduit :  $T^2: T'^2: g': g$ 

Les intensités de la pesanteur sont en raison inverse des quarres des temps d'une oscillation.

Si on opère sur deux pendules, en même femps, dans un même lieu :

on a pour le 1er 
$$T^2 = \pi^2 \frac{l}{g}$$

pour le 2° 
$$T^{2\prime} = \pi^2 \frac{l'}{g}$$

Les longueurs des pendules sont proportionnelles aux quarrés des temps d'une oscillation.

Si on opère sur des pendules inégaux dans des lieux différents, on a:

$$\mathbf{T}^2 = \pi^2 \frac{l}{g}$$

$$\mathbf{T'^2} = \pi^2 \ \frac{l'}{a}$$

Supposons un pendule auxiliaire qui donne :

$$t^2 = \pi^2 \frac{l}{a'}$$

OD anra:

10 T<sup>2</sup> | t<sup>2</sup> | g' | g 20 t<sup>2</sup> | T'<sup>2</sup> | l | l' T<sup>2</sup> | T'<sup>2</sup> | lg' | l'g. d'où :

La valeur 9. m8088 de q est celle trouvée à Paris. Elle varie

nécessairement suivant les différents points du globe. Au moyen du pendule il est facile de la déterminer exactement en chacun de ces points.

Les corrections relatives à l'usage du pendule sont :

1º L'amplitude des oscillations;

2º La résistance de l'air;

3º La perte de poids dans le fluide déplacé;

4º La température.

La longueur du pendule qui bat la seconde à Paris est :

$$l = \frac{9.8088 \times 1^2}{9.9} = 0.^{m}995846$$

#### ARTICLE II.

#### MOUVEMENT CURVILIGNE.

Soit A (fig. 58) le point de départ d'un corps lancé de bas en haut, suivant la direction AT.

La pesanteur, agissant sur ce corps, détruit petit à petit l'effet de la force initiale, et alors le corps, au lieu de suivre la direction AT, parcourt successivement les éléments rectilignes infiniment petits Am, mm', m'm', etc., jusqu'à ce qu'il soit retombé en un point symétrique au point A, à partir duquel la pesanteur seule agit.

En premier lieu nous disons :

La courbe parcourue par le mobile est une courbe plane, car les directions successives de la pesanteur étant parallèles, il n'y a pas plus de raison pour que le mobile sorte du plan de AT et de la première verticale d'un côté que de l'autre.

Soient Ox, Oy (fig. 59) deux axes perpendiculaires, OM le chemin parcouru par un point M laucé dans la direction AL du point A.

Faisons

OP = x, MP = y.

Soit t le temps employé par le point M à parcourir l'espace AM.

Nous remarquerons que si, au moment où M part du poins. A, les points P et Q partent des points B et C, abcisse et and donnée du point A, ils auront parcouru BP et CQ pendant 4<sup>100</sup> M aura parcouru AM.

Or, connaissant BP et CQ, nous connaîtrons la position du point M.

Soit a la vitesse initiale du mobile au point A, dans la direcm A L. On décompose a en deux, X et Y dirigées la première trallèlement à ox, la seconde parallèlement à oy. Il en rélte que si P part de B avec la vitesse X, et Q de C avec la visse Y, P arrive en P et Q en Q en même temps que M en M, lisqu'ils ont des vitesses initiales égales dans le même sens. La vitesse X de P est uniforme, car l'action de la pesanteur t verticale.

La vitesse Y de Q est sans cesse décroissante par suite de ... etion contraire de la pesanteur.

Les espaces parcourus dans le temps t sont donc :

Pour P . . . . B P = 
$$a \cos \alpha t$$

Pour Q . . . . . CQ = 
$$a \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}$$

cos. « etasin. « étant les composantes de a suivant ox et oy. Appelons b, c les coordonnées du point A, nous aurons :

$$\mathbf{BP} = x - b \qquad \mathbf{CQ} = y - c.$$

$$\mathbf{1}^{\circ} \quad x - b = a \cos \alpha t$$

$$x = a \cos \alpha t + b \cdot \dots \cdot (1)$$

$$20 \quad y-c=a\sin \alpha t-\frac{gt^2}{2}$$

l'où: 
$$y = c + a \sin \alpha t - \frac{g t^2}{2}$$
 (2)

elles sont les valeurs des coordonnées du point M.

D'après ce, on peut construire la courbe par points en faiunt successivement (== 1", 2", 3", etc.

Eliminant t, entre ces deux expressions, nous aurons l'éfution de la courbe.

Pour cela, nous tirons de (1):

'et :

$$t = \frac{x-b}{a\cos x}$$

bubitiment cette valeur dans la seconde équation, nous

$$y = c + a + \frac{x - b}{a \cos \alpha} \sin \alpha - \frac{g}{2} + \frac{(x - b)^2}{a^2 \cos^2 \alpha}$$

Ingénieur Civil, tome 1.

158 d'où :

$$a^2 \cos^2 \alpha y = a^2 c \cos^2 \alpha + a^2 \cos \alpha (x-b) \sin \alpha - \frac{g}{2} (x-b)^2$$

Ordonnant par rapport à x :

$$\frac{g}{2} x^2 - x (a^2 \cos \alpha \sin \alpha + g b) + a^2 \cos \alpha^2 \alpha y - a^2 \cos \alpha x + g b)$$

$$a^2 \cos \alpha \sin \alpha b + \frac{g}{2}b^2 = 0.$$

Faisant disparaître le coefficient de x:

$$x^{2} - x - \frac{2(gb + a^{2}\cos \alpha \sin \alpha)}{g} + \frac{2a^{2}\cos^{2}\alpha}{g}y + b^{2} + \frac{2a^{2}\cos^{2}\alpha}{g}c + \frac{2a^{2}\sin \alpha \cos \alpha}{g}b = 0$$

Equation d'une parabole dont les axes sont parallèles ax axes principaux, s'étendant indéfiniment dans le sens des negatifs.

Supposons a == 100°, il vient alors:

 $\sin \alpha = 1 \qquad \cos \alpha = 0$ 

d'où:  $x^2 - 2bx + b^2 = 0$ et:  $(x-b)^2 = 0$ 

expression indépendante de  $\gamma$ , ce qui démoutre que pour x = b, tous les points de la perpendiculaire satisféront à l'équation, et que par conséquent la courbe sera une perpendiculaire à l'axe des x.

Vitesse.

Soit v la vitesse du point M, on la décompose en deux, X et Y rectangulaires, et on a  $X = a \cos \alpha$   $Y = a \sin \alpha$ 

Nous démontrerons ci-dessous que l'on a aussi :

$$v = V \overline{X^2 + Y^2} = V \overline{a^2 \cos^2 \alpha + \left(a \sin \alpha - \frac{gt^2}{2}\right)^2}$$

Il en résulte que :

$$pour \alpha \Rightarrow 100^{\circ} \qquad v = a - gt$$

Fon fait v = 0, on obtient a - gt = 0 et  $t = \frac{a}{g}$ , cor-

respondant au point le plus élevé de la ligne parcourue par le mobile.

Cette valeur de t est celle du temps que le corps met à s'é-

**lever.** D'où, sachant que l'on a  $e=\frac{g\,\ell^2}{2}$ , on peut déterminer

la hauteur e à laquelle le corps s'est élevé, connaissant t', lequel est égal au temps total employé pour monter et descendre, moins le temps employé à monter,

donc: 
$$t' = T - t = T - \frac{a}{q}$$

T se détermine par expérience.

Pour démontrer que l'on a :

$$v = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

voient m et m' (fig. 60) deux points infiniment voisins de la courbe parcourue par le mobile; et le temps, infiniment petit, employé à parcourir l'espace m m'.

Pendant ce temps, p passe en p' et q en q'; le mouvement de m est uniforme, comme très-petit, et les deux autres aussi.

Or, dans le mouvement uniforme on a :

1º Pour 
$$m \cdot v = \frac{mm'}{\theta}$$
 et  $v^2 = \frac{mm'^2}{\theta^2}$ 

2º id. 
$$p ... X = \frac{pp'}{\theta} .... X^2 = \frac{pp'^2}{\theta^2}$$

3º id. 
$$q \cdot \cdot Y = \frac{qq'}{4} \cdot \cdot \cdot \cdot Y^2 = \frac{\overline{qq'}^2}{2}$$

$$0r: \overline{mm^2} = \overline{mB}^2 + \overline{mA}^2 = \overline{qq^2} + \overline{pp^2}$$

On a donc, en remplaçant mm', pp' et qq' par leurs valeurs:

$$v^2 = X^2 + Y^2$$

$$v = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

#### Discussion.

Résolvant, par rapport à x, l'équation générale que nous avons trouvée, il vient :

$$x = \frac{g b + a^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} + \sqrt{\frac{(g b + a^2 \cos \alpha \sin \alpha)^2}{g^2}}$$

$$= \frac{2 a^2 \cos^2 \alpha}{y - b^2} + \frac{2 a^2 \cos^2 \alpha}{z^2} = \frac{2 a^2 \sin \alpha \cos \alpha}{z^2}$$

10 Soit proposé de déterminer sous quel angle, au point de départ, le mobile s'élèvera à la plus grande hauteur.

La courbe ayant son ouverture du côté des y négatifs, le plus grande hauteur du mobile correspond à son sommet, pour lequel x n'a qu'une seule valeur, ce qui ne peut avoir lies qu'en posant:

$$\frac{gb + a^2 \cos \cdot \alpha \sin \cdot \alpha)^2}{g^2} = \frac{2a^2 \cos \cdot \alpha \alpha}{g} y - b^2 - \frac{2a^2 \cos \cdot \alpha \alpha}{g}$$
$$- \frac{2a^2 \sin \cdot \alpha \cos \cdot \alpha}{g} b = 0$$

d'où:  $x = \frac{gb + a^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g}$ 

et 
$$y = \frac{(gb + a^2 \cos . \alpha \sin . \alpha)^2}{2 g a^2 \cos . \alpha} = \frac{gb^2}{2 a^2 \cos . \alpha} = c - \frac{\sin . \alpha b}{\cos . \alpha}$$

expressions dans lesquelles a est la seule indéterminée.

Afin de simplifier les équations, supposons que le mobile parte de l'origine des coordonnées, alors b=0, c=0 et on a:

$$x = \frac{a^2 \cos . \, a \sin . \, \alpha}{y} \text{ et } y = \frac{a^4 \cos .^2 \, a \sin .^2 \, \alpha}{2 \, g \, a^2 \, \cos .^2 \, \alpha} = \frac{a^2 \sin .^2 \, c}{2 \, g}$$

Plus sin.  $\alpha$  est grand, plus y est grand; donc pour sis. s = 1 ou  $\alpha = 90^\circ$ ; le mobile ira le plus haut et on aura:

$$x=0 \qquad y=\frac{a^2}{2q}$$

2º Soit proposé de déterminer sous quel angle le mobile ira retomber le plus loin.

Faisant comme plus hant c=0, b=0, on a:

Le point où le mobile retembers, au nives 
$$a^2$$
 comme plus haut  $c=0$ ,  $b=0$ , on a:

 $a^2\cos \cdot \alpha \sin \cdot \alpha + \sqrt{a^2\cos \cdot \frac{2}{\alpha} \sin \cdot \frac{2}{\alpha}} = \frac{2a^2\cos \cdot \frac{2}{\alpha}}{2a^2\cos \cdot \frac{2}{\alpha}}$ 

Le point où le mobile retombera, au niveau du point de dépar, a antie que celui pour lequel on a : y == 0.

$$x' = \frac{2 a! \cos \alpha \sin \alpha}{2 a! \cos \alpha}$$

$$x'' = 0$$

\* est l'apcisse du point demandé; x" celle du point de départ. La plus grande valeur de x' correspond à la plus grande Paleur de produit sin. a cos. a.

Pour cala nous remarquous que l'on a :

Sin. 
$$\alpha$$
 + cos.  $\alpha$  = 1

sin.  $\alpha = x$ , il vient cos.  $\alpha = \sqrt{1-x^2}$ # 1 - x doit être un maximum.

me :

$$x^{2} \frac{\sqrt{1-x^{2}}-y}{x^{2}}$$

$$x^{2} \frac{(1-x^{2})}{x^{2}} = y^{2}$$

$$x^2-x^4=y$$

'ear éviter l'équation du quatrième degré, on fait  $x^2=z$ ;  $x^2-x^4=y^2$ 

$$x^{2}-x+y^{2}=0$$

 $z = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - y^2}$ 4/4 est le maximum de valeur de y; dans ce cas en a :

in. 
$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{2}}$$
 cos.  $\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 - \frac{1}{2}}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$  sin.  $\alpha = \cos \alpha$ 

$$\alpha = \alpha$$

lancé sous un angle de 45°, que le mobile ira retomber

$$x' = \frac{2 a^2 \sin \alpha \cos \alpha}{\alpha}$$

et remplaçant sin.  $\alpha$  et cos.  $\alpha$  par  $\sqrt{\frac{1}{2}}$ , il vient :

$$x' = \frac{a^2}{a}$$

Nous avons en outre trouvé pour valeur de l'ordonnée d sommet de la courbe :

$$y = \frac{a^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

Pour  $\alpha = 45^{\circ} \sin^{2} \alpha = \frac{1}{2}$  et  $y = \frac{a^{2}}{4q}$ 

d'où l'on conclut que quand l'inclinaison du mobile, au poir de départ, est de 45 degrés, la distance entre ce point et point de clute est quadruple de la hauteur à laquelle il s'élève ce qui indique que  $x' = \frac{a^2}{g}$  est la double abcisse passant pi le foyer, et que le demi-paramètre ou distance du foyer à la d

rectrice est égal à  $\frac{a^2}{2g}$ .

Donc, lorsque l'angle  $\alpha = 45^{\circ}$ , le foyer est situé sur l'he rizontale passant par le point de départ et au milieu de la ditance entre le point de départ et le point de chute.

3º Soit proposé de déterminer quel doit être l'angle « pou que le mobile tombe en un point donné.

Soient A le point de départ (fig. 61) et B le point de chute de sire. LAB  $= \alpha$  l'angle que forme la direction du mobile, son départ, avec l'horizontale AB.

Pour 
$$y = 0$$
 on a  $x' = \frac{z a^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}$ 

Soit A B = d, on a, en remplaçant x' par son égal d :

$$d = \frac{2 a^2 \sin_{\alpha} \alpha \cos_{\alpha} \alpha}{y}$$

d'on : 
$$\sin \alpha \sqrt{1-\sin^2 \alpha} = \frac{gd}{2a^2}$$

$$\sin^{2} \alpha \ (1 - \sin^{2} \alpha) = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$

$$\sin^{2} \alpha - \sin^{4} \alpha = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$
Soit  $\sin^{2} \alpha = x$ 

$$x - x^{2} = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$

$$x^{2} - x + \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}} = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}}$$
Soit  $\sin^{2} \alpha = x$ 

$$x = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$

$$x^{2} - x + \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}} = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}}$$
Soit  $\sin^{2} \alpha = x$ 

$$x - x^{2} = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$
Soit  $\sin^{2} \alpha = x$ 

$$x - x^{2} = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$
Soit  $\sin^{2} \alpha = x$ 

$$x - x^{2} = \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}$$

$$x^{2} - x + \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}} = 0$$

$$x = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{g^{2} d^{2}}{4 a^{4}}}$$
Soit  $\sin^{2} \alpha = x$ 

I n'y a réellement que deux valeurs pour sin. a, parce que valeur négative indique que l'on peut prendre AB soit à ite soit à gauche du point A.

### Résistance de l'air.

le est proportionnelle à la section du corps qui lui oppose surface; soit f la résistance de l'air.

In a pour deux forces f, f appliquées à une même masse ui imprimant des vitesses différentes :

$$f: f': v^2: v'^2$$

In a aussi pour des vitesses égales imprimées à des masses éreutes :

$$f : f' :: m : m' :: \omega : \omega'$$

tω' étant les sections ou corps.

lous avons démontré que pour des vitesses différentes et masses différentes on a :

$$f : f' :: mv^2 : m'v'^2$$

a aussi :

· O street strik treet it

Adeterminé,
19. plus le rayon de l
1. Lits est petite,
1. Li perinde, plus la

est aussi petite, bien entendu par rapport à la force de unteur qui fait mouvoir le corps.

nsidérant le corps dans tout le mouvement de sa chute, voyons que plus  $\nu$  augmente, plus f augmente aussi, et mente comme le quarré de  $\nu$ .

nc, plus un corps sphérique a de vitesse, plus l'air a de contre lui.

peut arriver alors, dans le mouvement d'un corps dans un moment où f est égal à F. Dès ce moment le corps d'étre doué d'un mouvement accéléré, et il continue à ser d'un mouvement uniforme avec la vitesse acquise en

nt que l'on a F > f, la force accelératrice en vertu de lle le corps augmente de vitesse à chaque instant est :

$$\mathbf{F} - \mathbf{f} = \mathbf{K}' m g - \mathbf{K} \omega v^2$$

moment où f devient égal à F, on a :

$$K' mg = K \omega v^2$$

$$v = \pm \sqrt{\frac{K'mg}{K\omega}} = \pm \sqrt{\frac{K'g}{K} \times \frac{4Rd}{3}}$$

voit par là que, dans le mouvement curviligne dans le corps ne décrit pas réellement une parabole comme l'avons trouvé, pour le vide, mais une courbe qui s'en oche d'autant plus, que la densité du corps est plus conible et son rayon plus grand.

#### ARTICLE III.

#### CHOC DES CORPS.

ent M et M' (fig. 62) deux corps sphériques qui partent me temps, l'un du point A avec la vitesse v, l'autre du B avec la vitesse v', et vont à la rencontre l'un de

eut se présenter trois cas :

Ou les corps sont parfaitement élastiques;

Ou les corps sont parfaitement mous;

Ou les corps participent plus ou moins des deux facultés l'entes.

is définirons par corps élastiques ou mous, les corps ant des propriétés suivantes:

t CD un plan perpendiculaire à AB.

e corps M, anime de la vitesse v, est parfaitement mou, il

viendra frapper sur le plan CD, s'aplatira et restera collé

contre ce plan.

Si, au contraire, le corps M est parfaitement élastique, il frappera sur le plan, s'aplatira, puis reviendra à sa forme primitive et retournera vers l'endroit d'où il est parti avec une vitesse égale à colle qu'il avait avant le choc.

La troisième espèce de corps constitue tous les corps de la nature, dont aucun ne jouit de la propriété d'être parfaite-

ment mou ou parfaitement élastique.

Nous déterminerons les lois du choc des corps pour les deux premiers cas, et le troisième s'en déduira approximativement suivant le degré d'élasticité du corps considéré.

Soit a (fig. 62) le point de rencontre de deux corps mous partis en même temps l'un du point  $\Delta$ , l'autre du point B avec les vitesses respectives v et v.

Soit F la force en vertu de laquelle la masse M a la vitesse

v, et F' la force en vertu de laquelle la masse M' a v'.

Il peut se présenter trois cas, savoir :

10 
$$mv > m'v'$$
  
20  $mv = m'v'$   
30  $mv < m'v'$ 

Imaginons une force qui, appliquée pendant un certain temps sur M en sens contraire de son mouvement, finit par l'anéantir. Cette force étant indéterminée, on peut la supposer telle que le temps pendant lequel elle agit est infiniment petit; soit  $\theta$  ce temps.

Considérons d'abord le cas où l'on a :

10 
$$mv = m'v'$$

Puisque le corps M a la vitesse v au point de contact de l'action de la force F, et le corps M' la vitesse v en vertu de l'action de la force F', il faut, pour les arrêter, que l'on oppose au premier une force F, et au second une force F'.

Soit CD un plan placé au point A perpendiculairement à la direction des deux corps, et supposons que ce plan oppose à la masse M une résistance F, et à la masse M'une résistance F'.

Puisqu'on a mv = m'v', il en résulte que l'on aura F = F'. Les deux corps se frapperont, s'aplatiront, et le mouvement

sera anéanti.

$$20 \quad mv > m'v'$$

Donnons à la droite AB, dans le sens du mouvement de la masse M, une vitesse u; supposons qu'elle entraîne avec elle les deux masses m et m'.

Quand la droite est fixe, le corps M doit avoir la vitesse  $\nu$  pour arriver en a en même temps que M'. Or, si la droite a déjà u, la masse M aura  $\nu + u$ ; il faut donc lui donner sur la droite une vitesse  $\nu - u$  pour qu'elle ait  $\nu$  dans l'espace, car alors on a :

$$v - u + u = v$$
.

De même M' avance en sens contraire de u avec la vitesse u; il faut donc lui donner v' + u sur la droite, pour qu'elle sit v' dans l'espace.

$$v' + u - u = v'$$

u étant une indéterminée, on lui suppose une valeur telle que l'on ait :

$$m (v-u) = m' (v'+u)$$

v — u et v' — u étant les vitesses des corps sur la droite, il arrive, d'après cette relation, que les corps se trouvent vis-àvis l'un de l'autre, dans la même situation que dans le cas précédent. Ils se choqueront, s'aplatiront, et tout mouvement sur la droite sera anéanti. Mais la droite a toujours sa vitesse u dans le sens de Aa; les corps étant situés sur la droite, avanceront avec elle. Donc, après le choc, les deux corps continueront à se mouvoir avec la vitesse u dans le sens de la masse M.

Pour déterminer u, on a l'équation :

$$m (v - u) = m' (v' + u)$$

d'où :

$$u = \frac{mv - m'v'}{m + m'}$$

Il est inutile de considérer le cas où l'on a : mv < m'v', c'est l'inverse.

Cas où les corps vont dans le même sens,

Soit AB le sens du mouvement, c'est-à-dire de gauche à droite.

Si on a v < v' on = v', les deux corps ne se rencontreront jamais. Il faut donc'supposer v > v'.

La solution est la même, que l'on ait mv > m'v', mv = m'v', mv < m'v'.

Nous donnons à la droite une vitesse u dans le sens du mouvement, u étant plus grand que u', on peut supposer que l'on a:

Alors la vitesse de la masse M, sur la droite, sera v = u, car v = u + u = v.

La vitesse de la masse M', sur la droite, sera v' - u, cat v' - u + u = v'. Comme v' est plus petit que u, v' - u' dans le sens du mouvement est la même chose que u - v' en sens contraire.

Alors, nous rentrons dans le cas précédent, où deux corps vont à la rencontre l'un de l'autre, sur la droite animee dans le sens de l'un d'eux, d'une vitesse u. Comme u est indéterminée, on peut supposer que l'on a :

$$m (v-u) = m' (u-v')$$

d'où :

$$u = \frac{mv + m'v'}{m + m'}$$

Telle sera la vitesse avec laquelle les deux corps continueront à se mouvoir après le choc. Cette vitesse ne diffère de la précédente, qu'en ce que — m'v' est remplacé par + m'v'.

Si on a mv = m'v', il vient simplement:

$$u = \frac{2 m v}{m + m'}$$

§ 2. — CHOC DES CORPS PARPAITEMENT ÉLASTIQUES.

Soient toujours, comme plus haut, M et M' deux corpt partis l'un du point A, l'autre du point B avec les vitesses v et v', et allant à la rencontre l'un de l'autre.

$$10 mv = m'v'$$

Dans ce cas, on a F = F'; les corps venant se choquer avec des quantités de mouvement égales, s'en retournent avec les vitesses primitives.

$$2^{\circ} mv > m'v'$$

Nous donnons à la droite une vitesse u dans le sens de M, et nous avous sur la droite :

Vitesse de M . . . v - u

Vitesse de M' . . . . v' + u en sens contraire.

Faisons 
$$m(v-u)=m'(v'+u)$$

$$u = \frac{mv - m'v'}{m + m'}$$

edemment.

hoc sur la droite, les corps s'en retourneront chaôté avec les vitesses u-v et u+v'. Mais comme v dans le sens de AB, la masse M aura dans itesse v-u-u=v-2u de Ben A. M'aura dans l'espace la vitesse v'+u+u=v'en B.

as où les corps vont dans le même sens.

ν', et le mouvement dans le sens de AB, de gau-

me vitesse u à la droite pour laquelle on ait :

aura pour vitesse sur la droite v - u;
'aura idem. idem. v' - u;
de AB, ou u - v' dans le sens de BA.

$$m (v - u) = m' (u - v')$$

$$u = \frac{mv + m' v'}{m + m'}$$

thoc, les deux corps s'en retourneront en sens ic les vitesses respectives v - u et u - v'. roite a u dans le sens de AB; donc les vitesses

e droite à gauche, v - u - u = v - 2u; séquent, de gauche à droite. . . . 2u - v; le gauche à droite, u - v' + u = 2u - v'.

1. 63) un corps dirigé suivant B A , et rencontrant ne surface inclinée C D.

ons sa vitesse v en deux, l'une suivant DA, l'au1 perpendiculaire EA au point A. Soit  $\alpha$  l'angle B avec AB.

santes sout: υ sin. α suivant DA; υ cos. α suivant EA.

- Civil, tome 1.

### 1º Corps mou.

Au point A, la vitesse ν cos. α est détruite par la résistance du plan normal; il ne reste plus que la vitesse ν sin. α. Le corps continue donc à glisser le loug du plan CD avec

une vitesse υ sin. α.

## 2º Corps élastique.

Arrivée au point A, ν cos. α devient nulle, puis reprend de suite sa valeur en sens contraire; ν sin. α conserve toute la sienne. Le corps, après avoir touché le point A, prend une direction A B'.

Les composantes de la vitesse suivant AB', sont  $v \sin a$  suivant CD, et  $v \cos \alpha$ ' suivant AE,  $\alpha$ ' étant le nouvel angle que fait la direction du mobile avec la normale. Or,  $v \cos \alpha' = v \cos \alpha$ ; donc,  $\alpha' = \alpha$ .

L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion pour les

corps parfaitement élastiques.

## 3º Corps imparfaitement élastique.

Dans ce cas, l'angle de réflexion a' est compris entre a' et 90°, puisqu'il ne peut être plus petit que le premier, ni plus grand que le second.

On peut juger de l'élasticité d'un corps d'après son angle de réflexion.

ARTICLE IV.

#### MICHODE IV.

FORCE CENTRIFUGE ET FORCE CENTRIPÈTE.

Soit m (fig. 64) un point qui se ment dans un plan, de telle manière que sa distance au point c doit être constante et égale à R.

On appelle force centrifuge, la force en vertu de laquelle il tend constamment à prendre la direction de la tangente mt; et force centripète, la force qui le retient à la distance c m du point c.

Le point m est donc sollicité par deux forces agissant l'ane

suivant mt, l'autre suivant mc.

Soit proposé de déterminer la force centripète, ou la force agissant suivant me.

Soit cette force.

Le point m est doué d'un mouvement uniforme avec une vitesse  $\nu$ .

Soit  $\theta$  un temps infiniment petit,  $\nu\theta$  est le chemin parcourn pendant ce temps.

ons que le corps, se mouvant suivant mt, aille pennps  $\theta$  de m en m, et se mouvant suivant mc, aille e temps θ de m en i. Il est clair que, quand le sollicité en même temps par la force centrifuge et ntripète, il prendra la direction et arrivera à l'exla diagonale du parallelogramme construit sur mi

is cm', le point n de rencontre de cm' avec la uce est précisément l'extrémité de cette diagonale. t, θ étant infiniment petit, mm' et mi le sont aussi; eut considérer cm' comme parallèle à cm, sauf à y avoir égard.

hypothèse, le point m doit toujours être sur la cire, donc la parallèle menée par i à mm' rencon-

ur la circonférence, c'est-à-dire en n.

e o qui retient le mobile autour du point c est une ice constante; car, si elle cessait d'agir, le mobile la direction de la tangente m t de la première force. iterminer  $\varphi$ , on a la formule :

$$e = \frac{gt^2}{2}$$

elle: e = mi

$$= \varphi$$
  $t = 0$ 

$$mi = \frac{\varphi \theta^2}{2}$$

mouvement uniforme suivant mt, on a:

$$m m' = v \theta^2$$

ons mi et mm'.

:la, remarquons que mm' étant une tangente, on a :

$$\overline{m\,m'}^2 = m'n\,(2\,\mathbf{R} + m'n)$$

$$m'n = m4$$

$$m'n = mi$$

$$mi = \frac{m'n = mi,}{\frac{mm'^2}{2R + m'n}} = \frac{v^2\theta^2}{2R + m'n}$$

t entre elles les deux valeurs de mi, il vient :

$$\frac{\varphi\theta^2}{2} = \frac{v^2\theta^2}{2R + m'n}$$

d'où: 
$$\varphi = \frac{v^2}{R + \frac{1}{n} m'n}$$

Dans toutes les équations précédentes, on a sur avait une valeur finie; si nous exprimons qu'il es petit, c'est-à-dire nul, l'erreur du parallelisme dist a m'n = 0.

d'où 
$$\varphi = \frac{r^2}{R}$$

Telle est l'expression de la force centripète.

### ARTICLE V.

#### FORCES VIVES.

On donne le nom de force vive d'un corps au p masse de ce corps par le quarré de sa vitesse.

# Principe.

La différence entre les forces vives d'un mobile cons époques différentes, est précisément égale au double tité de travail effectué dans l'intervalle de ces deux é

Soit v la vitesse d'un corps en mouvement en un de sa direction, sa force vive en ce point est  $m v^2$ . Soit v' sa vitesse en un autre point, sa force viv

La différence est mv2 - mv2.

Soit T<sub>m</sub> le travail effectué entre les deux points c'est-à-dire le produit de la force qui sollicite ce c chemin qu'il a parcouru, on doit avoir :

$$mv^2 - mv'^2 = 2 T_m$$

En effet, soit P la force, et e l'espace parcour

$$T_{m} = P \times e$$
Posons:  $v^{2} - v'^{2} = u$ 
 $m v^{3} - m v'^{2} = m (v^{2} - v'^{2}) = n$ 

or: 
$$u^2 = 2g \circ m = \frac{P}{g}$$

donc: 
$$mu^2 = \frac{P}{q} 2ge = 2Pe$$

#### FROTTEMENT.

### ARTICLE VI.

#### FROTTEMENT.

soit une masse m (fig. 65) d'un poids P, en repos sur la horizontal. La pression sur le plan est P. Appliquons un ce horizontale T d'abord très-petite: le corps, ayant de l'au ence contre le plan, restera en repos jusqu'à ce que T issant insensiblement, finisse par l'entraîner. Il y a, au ment où T entraîne le corps, une valeur de T égale à résistance qu'opposait au mouvement l'adhérence de m sur lan; soit l cette valeur. Appelons en même temps F le frotent de m, c'est-à-dire la résistance que l'adhérence oppose : on a :

inpposons maintenant que le corps se meut uniformément AB avec la vitesse v. Si on lui applique la force T > l, le avement sera accéléré. Si on applique T = l, le mouvement uniforme et égal à v par seconde. Si on applique T < l, le frottement étant plus grand que T, le mouvement se mtira, cela d'autant plus vite que F - T sera plus considéle. Pour T = 0, F agira tout entier en sens contraire du mouent. Il faut donc, pour que le corps se meuve indéfiniment la vitesse v, que l'on applique constamment dessus une force et directement opposée à F.

## Mesure du frottement.

' m (fig. 66) un corps placé sur un plan incliné faisant un z avec l'horizon.

P le poids de ce corps que nous décomposons en deux f ur lesquels nous avons :

$$f = P \sin \alpha$$
  
 $N = P \cos \alpha$ 

faire descendre le corps le long du plan, et N est dér la résistance du plan. Plus a est petit, plus f est pe-

s exerçant un frottement contre le plan incliné, reste ant que f est plus petit que F, son frottement conil résulte de là que si on soulève insensiblement liné de manière à augmenter petit à petit la valeur c, il arrive un moment où f devenant plus grand orps entre en mouvement. rminer F, il suffit de prendre la valeur de f immédiatement antérieure. Soit  $\alpha$ ' la valeur de l'angle  $\alpha$ ; dans ce cas, on a :  $\mathbf{F} = f = \mathbf{P} \sin \alpha'$ .

On détermine a' pour tous les corps et on en déduit F.

On a trouvé ainsi les lois suivantes :

1º Le frottement est indépendant de l'étendue de la surface en contact.

2º Le frottement est proportionnel à la pression qu'exercent

les deux corps l'un contre l'autre.

3º Le froitement est d'autant plus petit que les surfaces en contact sont plus polies.

4º A poli égul, le frottement est plus considérable entre des sur-

faces homogènes qu'entre des surfaces hétérogènes.

5° Le frottement est d'autant moindre que la vitesse est plus considérable.

Le frottement étant proportionnel à la pression, on peut le représenter ainsi :

F = KQ

Q étant la pression, K un coefficient que l'on détermine par expérience.

 $KQ = Q \sin_{\alpha} \alpha'$ .

## LIVRE VIII.

## PHYSIQUE INDUSTRIBLLE.

Nous comprenons sous le nom de physique industrielle, l'étade spéciale des phénomènes qui se rattachent, dans les arts, aux deux opérations principales suivantes, savoir :

La combustion, Le chauffage,

à chacune desquelles nous allons consacrer un chapitre special.

## CHAPITRE PREMIER.

COMBUSTION.

### ARTICLE 1er.

THÉORIE CHIMIQUE DE LA COMBUSTION.

La combustion est une oxidation ou combinaison d'un corps mple avec l'oxigène.

Suivant la nature du corps et la température de la combusa, les produits de cette dernière sont solides, liquides ou enx.

In des principaux phènomènes de la combustion, c'est l'étion de température qu'elle occasionne; cette propriété, qui anifeste à des degrés variables, suivant la substance emée et la rapidité avec laquelle se fait le renouvellement urfaces en contact, est, avec la lumière, produit aussi combustion, celle que l'on met le plus à profit dans les

s ce cas, les corps simples, qui sont le plus propres à aployés, sont ceux que l'oxigène attaque le plus facile-

ii ces derniers, il en est qui, pour des quantités égales sur développée, à poids égal, coûtent plus cher les uns autres; les différences de prix de revient sont même t considérables que le nombre de ceux adoptés dans e réduit à un, le carbone, principal composant des organiques, qui-donne, par son oxidation, de l'acide carbonique, gazeux jusqu'à des températures bien au-de de zéro.

100 parties en poids d'acide carbonique contenant :

la quantité d'oxigène nécessaire à la combustion de 1 gramme de carbone est donnée par la proportion :

$$27.36$$
 :  $72.64$  : 1 :  $x = 2.4655$ 

L'oxigène s'extrait de l'air, dont il forme les 0.21 et lume, le reste étant occupé par l'azote, gaz simple inca d'entrer en combinaison autrement qu'à l'état naissan produit de la combustion, en supposant que tout l'oxigi été absorbé, est un mélange d'acide carbonique et d'azo

Un mètre cube d'air à 0°, sous la pression de 0.276 de

cure, pèse 1.k3.

Un mètre cube d'oxigène, dans les mêmes circonstanc température et de pression, pèse 1.1026 × 1.3 == 1.43.

Le poids d'oxigène nécessaire à la combustion de 1 kilo carbone étaut 2.4655, le volume de cet oxigène à 0°, sc pression 0.276 de mercure, s'obtient en posant la protion:

1. 4334 : 1m.c. : 2.655 : 
$$\alpha = \frac{2.655}{1.4334} = 1$$
m.c

Le nombre de mètres cubes d'air pesant 1.43 nécessais la combustion de 1 kilog. de carbone, s'obtient en posas proportion:

0.21 exig. : 1 air :: 1.85 exig. : 
$$x$$
 air. 
$$x = \frac{1.85}{0.21} = 8\text{m.c.}800$$

Un mêtre cube d'acide carbonique pése 1.5245 × 1. 1.4982, à 0°, sous la pression 0.276 de mercure. Il con 72.64 p. 100 d'oxigène; donc:

$$1.982 \times 0.7264 = 1.4334$$

Or, ce poide 1. 4334 d'oxigène contenu dans un mètre e d'acide carbonique est précisément le poids de un mêtre e

de ce gaz. On conclut de là que, chimiquement, il n'y a pas augmentation de volume par la combustion du carbone.

L'unité de chaleur étant la quantité de chaleur nécessaire pour élever un kilogramme d'eau de 1 degré, un kilogramme de carbone pur émet, en brûlant, 7500 unités de chaleur; du moins, on le suppose d'après les expériences qui ont été faites à ce sujet.

Suivant la pureté des combustibles au moyen desquels s'opère la combustion, ce nombre varie considérablement. Ainsi, les principaux combustibles employés dans les arts,

classés par ordre de pureté, sont les suivants :

|                     |    |     |     |    |         |     |                       | que de a kilog |       |  |
|---------------------|----|-----|-----|----|---------|-----|-----------------------|----------------|-------|--|
| 1º Charbon de bois. |    |     |     |    |         |     | 7500 unités de chaleu |                |       |  |
| 2º Coke, charbon de |    |     |     |    | houille |     |                       | 7300           | idem. |  |
| 3º Charbon          | de | to: | urb | e. |         |     |                       | 7200           | idem. |  |
| 4º Houille.         |    |     |     |    |         |     |                       | 7000           | idem. |  |
| 5º Bois sec.        |    |     |     |    |         | . • |                       | 35 <b>00</b>   | idem. |  |
| 6º Tourbe.          |    |     | _   |    | _       | _   |                       | 3000           | idem. |  |

Parmi ces six substances, trois brûlent complètement, ce sont: le charbon de bois, le coke et le charbon de tourbe; les trois autres dégagent de la sumée ou mélange de carbone en poussière excessivement fine, avec divers produits hydrogénés provenant d'huiles essentielles contenues dans le combustible, susceptibles d'être brûlées aussi, mais à certaines conditions qu'on ne peut toujours remplir.

Les prix de revient de l'unité de chaleur produite par ces différents combustibles, sont, en moyenne, à l'aris:

| -1 1    | •  |     |      |    |  | • |   |   |   |      |
|---------|----|-----|------|----|--|---|---|---|---|------|
| Charbon | de | bo  | 18   |    |  |   | • | • | • | 2.77 |
| Coke .  |    |     |      |    |  |   |   |   |   | 1.54 |
| Charbon | de | tou | ırbe | ١. |  |   |   |   |   | 1.30 |
| Houille |    |     |      |    |  |   |   |   |   |      |
| Bois    |    |     |      |    |  |   |   |   |   | ι.33 |
| Tourbe. |    |     |      |    |  |   |   |   |   |      |

La quantité d'air lancé dans les foyers par kilogramme de carbone brûlé, n'est jamais la même que celle théoriquement nécessaire pour produire sa combustion; elle est beaucoup Plus grande, cela, parce que l'oxigène étant très-disséminé dans l'air, ne peut être absorbé complètement dans son pasage à travers le combustible.

D'après les quelques expériences qui ont été faites à ca sujet, la quantité d'air nécessaire à la combustion de un bi

logramme de carbone, ne dépasserait pas 25 mètre est en général de 18 mètres cubes pesant 23 ki n'y a rien de positif dans cette donnée, en ce q suivant les formes et dimensions des foyers (1).

#### ARTICLE II.

### THÉORIE PHYSIQUE DE LA COMBUSTION.

Considérée sous le point de vue physique, la est une production continue de chaleur, résultant d'un corps embrasé avec un courant d'air pur.

Ce courant d'air peut être produit de deux man rentes.

(1) Les appareils où des expériences sur cette matière seraient le phesont les chaudières de locomotives, parce que les dimensions et formes sont à peu près constantes. Il est probable que pour des vitesses différ à l'air, on obtiendrait des résultats différents, non-seulement sur la qu ployé, mais encore sur sa température à la sortie du foyer, deux rensei pensables à la détermination du maximum d'effet utile que l'on peut r gramme de carbone brâlé.

En effet, tout le monde sait que pour activer la combustion, il faut souvent les surfaces en contact, c'est à dire accélérer la vitesse de l'ai combustible; ce fait découle naturellement du phénomène chimique c dant la combustion. Un autre fait non moins important, et que tout l annai, c'est que l'activité de la combustion, qui amène nécessairemen tion de chaleur produite dans un temps donné, engendre un accroisse rature. Or, cet accroissement de température ne pout être attribué qu'

10 Ou la quantité d'air, nécessaire à la combustion de 1 kilogras restant constante, quelle que soit sa vitesse, la quantité de chaleur empe du foyer, est en raison inverse de cette vitesse. 30 Ou la quantité de chaleur absorbée par l'air restant constante, q

vitesse, la quantité d'air consommée par 1 kilogramme de carbone est e de cette vitesse.

30 Ou la quantité d'air nécessaire à la combustion de 1 kilogras ainsi que la quantité de chaleur absorbée par cet air étant quelconque transmission, du calorique produit aux surfaces environnantes, croît de proportion que ce calorique.

Il est probable que les trois effets ont lieu en même temps, c'est-à-

leur emportée par l'air est d'autant moindre que la vitesse est plus gri a moins de temps pour s'échauffer; que la quantité d'air employée à l kilogramme de carbone est moindre aussi, parce que, la tempér élevée, l'affinité des deux corps simples l'un pour l'autre est plus grat faculté conductrice des métaux étant, d'après la loi de Newton, pro différence des températures des milieux environnants, la quantité d

auricació de vasciperatures des milicux carivionants, la quantite de surface du vasciperatures du foyer a d'abord anguenté.

Il résulte de là que l'on dois produire la combustion avec le plus d'i pour avoir le plus de chalcur possible utilisée par rayonnement du comité d'est de la dissorber le plus possible de chalcur rayonnant que l'on doit t emportée par l'air hors du foyer n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de le la despué de la dissorber le plus de l'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de l'air de l'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber n'est que très-imparfaitement communication de la dissorber de la dissorber le plus d'est de la dissorber de la faces qu'on lui fait lécher dans son passage à travers les canaux de circ

Mais de l'accroissement de vitesse imprimée à l'air, résulte augmen à dépenser pour produire cette vitesse. Il y a une limite à déterminer, c faire que par expérience. Nous examinerous plus loin les travaux de n Foccesse M. Pécies, pour arriver à ce résaltat.

1º Par un procédé mécanique qui consiste soit à souffler de l'air sur le combustible, soit à aspirer de l'air en le forçant à passer au travers des matières en combustion.

2º Par un procédé physique, appelé tirage, basé sur la propriété qu'ont les gaz échauffés de se dilater, et agissant

par aspiration comme le second procédé mécanique.

Ces deux moyens d'alimenter la combustion, ont été employés de tout temps, mais généralement pour satisfaire à des conditions différentes. Ainsi, le soufflage ou inspiration s'emploie spécialement pour activer la combustion, et l'aspiration pour l'entretenir.

Aujourd'hui que les puissances mécaniques sont faciles à se procurer partout où il y a production de chaleur, nous croyons devoir résoudre le problème de l'alimentation de la combustion

par la solution des trois questions suivantes :

1º Quel est le travail à dépenser pour brûler 1 kilogramme de carbone dans un temps donné?

2º Y a-t-il plus déconomie à produire ce travail en renou-

velant l'air par inspiration que par aspiration?

3º Y a-t-il plus d'économie à produire le tirage par un procédé mécanique que par le procédé physique?

\$ 1 ° . — QUEL EST LE TRAVAIL NÉCESSAIRE POUR PRODUIRE LA COMBUSTION DE I KILOGRAMME DE CARBONE DANS UN TEMPS DONNÉ?

Nous avons dit que la quantité d'air nécessaire à la combustion de 1 kilogramme de carbone variait entre 18 et 25 mètres cubes. Nous avons dit également que l'on ignorait se cette quantité était constante, quelle que soit la rapidité avec laquelle s'opère la combustion.

Soit ABCD (Pl. III, fig. 5) un cylindre indéfini dans lequel

se meut un piston P fixé à l'extrémité d'une tige.

Soit F un foyer rempli de combustible embrasé, formant l'une des extrémités du cylindre ABCD. L'espace compris entre le piston P et le foyer F est rempli d'air non brûlé.

Le cylindre étant indéfini, nous pouvons supposer que le piston se meut indéfiniment, soit en partant du foyer et allant sans cesse en s'en éloignant, soit en partant d'une distance indéfinie du foyer et allant sans cesse en s'en rapprochant.

Dans le premier cas, l'air se raréfiant entre le foyer et le piston, par suite de la différence de pression qui a lieu, l'air extérieur traverse le combustible et vient se logen ins l'espace comprisentre ce dernier et le piston en quant gale au volume engendré par le mouvement du piston, et a tirage par aspiration.

Dans le second cas, l'air compris entre le piston et le foy et trouvant comprimé, par suite de la différence de pressi qui a lieu, cet air traverse le combustible et s'échappe du c lindre, et il y a tirage par inspiration.

Appelons: P le poids d'air nécessaire à la combustion

ı kilogramme de carbone;

T, le temps, en secondes, employé à la combustion de id. b, la pression barometrique, extérieure, en mercure;

h, l'excédant de pression nécessaire pour que l'air travel le combustible avec la vitesse v;

t, la température de l'air entre P et F.

Quel que soit le sens du mouvement du piston, la pressi extérieure sur le piston et sur le foyer est constante et égi à b.

Lorsque le piston va en s'éloignant du foyer, la pressit intérieure est b - h, et l'écoulement a lieu en vertu de différence

$$b-(b-h)=h$$

Lorsque le piston va en se rapprochant du foyer, la prision intérieure est b+h, et l'écoulement a lieu en vertu la différence

$$b+h-b=h;$$

c'est-à-dire h dans les deux cas.

$$\nabla = \nabla' \frac{P}{P'} \times \frac{6'}{6} \times \frac{(1+at)}{(1+at')}$$

a étant le coefficient de dilatation des gaz, et égal à 0.

Faisant dans cette formule :

$$V' = 1 \text{m.c.} 00$$
 $P' = 1.430$ 
 $6' = b$ 
 $6 = b \pm h$ 

Nous avons :

$$V = \frac{P}{1.5} \times \frac{b}{b \pm h} (1 + at) \dots (1)$$

Telle est l'expression du volume de l'air, compris entre le piston et le foyer, nécessaire à la combustion de s kilogramme de carbone.

Le travail employé par le piston à faire passer cet air au travers du combustible, est:

$$S \times v \times T \times h \times 13590$$

8 étant la surface du piston,

v sa vitesse par seconde,

Tie temps employé,

Ala différence entre les pressions intérieure et extérieure en mercure ;

13590 la densité du mercure.

Or, SvT n'est autre que le volume engendré par le piston pendant le temps T, lequel volume est précisément égal à V: a a donc, pour expression du travail dépensé pour opérer la combustion de 1 kilogramme de carbone, abstraction faite du frottement du piston:

$$T_w = \frac{P}{1.5} \times \frac{b}{b \pm h} (1 + at) h \times 15590 (2)$$

el, par aspiration :

$$T'_{w} = \frac{P}{1.5} \times \frac{b}{b-h} (1+at) h \times 13590;$$

Per inspiration :

$$T''_{in} = \frac{P}{1.3} \times \frac{b}{b+h} (1+at) h \times 15590.$$

Lorsque le tirage a lieu par aspiratiou, t est la temperature de l'air, quand il a passé par le foyer et les divers canaux de circulation destinés à transmettre aux corps que l'on chauffe une partie de la chaleur qu'il a emportée avec lui.

Lorsque le tirage a lieu par inspiration, t est la température de l'air extérieur

Si ou veut avoir le travail par seconde, afin de pouvoir

l'exprimer en chevaux , il suffit de diviser cette valeur de Im par T, temps employé , ce qui donne :

$$\frac{T_m}{T} = \frac{P}{1.5} \times \frac{b}{b \pm h} (1 + at) \frac{h}{T} 15390$$

P varie entre 20 et 25 kilogrammes, dans les foyers hien construits.

Si tout l'oxigène contenu dans l'air qui traverse le foyer pouvait être converti en acide carbonique, P ne serait que 8, 8 × 1, 3 == 11.45.

b est généralement égal à o. 76.

t est 100 en moyenne pour le tirage par inspiration, et

h est une quantité qui se détermine par expérience. Elle dépend du frottement de l'air à travers le combustible. Ce frottement est d'autant plus considérable que :

1º Le combustible est plus serré;

3º La vitesse de l'air est plus considérable;

3º L'épaisseur du combustible est plus grande.

()r, voici ce qui a lieu généralement :

Dans les foyers ordinaires, où l'on brûle de la houille, on donne à la surface de la grille o ma 15 pour chaque 10 kilogrammes de houille brûles par heure.

Dans les locomotives, où l'on brûle du coke, on donne à la surface de la grille 0.18 902 par chaque 10 kilogrammes de

coke brûlés par heure.

L'épaisseur de la houille sur la grille est de o.=08 ; celle da

coke, o. =60.

Si nous faisons les produits des surfaces de grilles par les hauteurs du combustible, nous obtenons les volumes accordés dans les foyers aux mêmes quantités de combustible brûlees par heure:

Or, 
$$0.^{m} \cdot 0.15 \times 0.^{m} \cdot 0.12 \times 0.12 \times$$

Ces volumes sont égaux, ce qui indique, en passant, que la densité du coke étant moitié de celle de la houille, on charge deux fois en coke pour une fois en houille, à poids égaux hràlés dans le même temps.

D'autre part, le frottement de l'air contre le combustible qu'il traverse ne dépend pas seulement de la section primitive "éconlement à travers ce combustible, mais du nombre infini ; d'écoulement qu'il affecte depuis son entrée jusrtie dans la masse en combustion. C'est pourquoi dérons la résistance qu'oppose cette masse au moul'air qui la traverse, non comme en raison inverse on, pour une même quantité brûlée dans un même ils comme en raison inverse de son volume, c'est-àduit de cette section par l'épaisseur de la masse. voduit est le même pour les foyers ordinaires et ocomotives, où les genres de chauffage sont tout

concluons que la valeur de h, pour tous les apchauffage, quels qu'ils soient, doit être considérée stante, car elle l'est là où la combustion est aussi je que possible.

sertion est, du reste, facile à vérifier, au moyen mètre placé:

le cendrier, fermé, d'une locomotive marchant à ordinaire;

le cendrier, fermé, d'une chaudière à vapeur dont erait bien construit.

rminerait ainsi, non seulement les valeurs relatives; les deux cas, que nous supposons égales, mais envaleurs réelles, ce qui serait d'autant plus imporn'a que des données très-vagues sur ce point.

nous, cette valeur de h serait comprise entre 2 et res de mercure; moyenne, 3 centimètres.

rrons plus loin quelle force il est nécessaire de déadmettant ce chiffre, suivant les deux systèmes de

A-T-IL PLUS D'ÉCONOMIE À PRODUIRE LE TIRAGE PAR INSPIRATION QUE PAR ASPIBATION?

ans.

$$= \frac{P}{1.5} \times \frac{b}{b \pm h} (1 + at) h \times 13590.$$

l, +h au dénominateur correspondant au tirage par n , et -h au tirage par aspiration , nous voyons que

inateur de la fraction 
$$\frac{b}{b + h}$$
 augmentant, cette

liminue, et réciproquement, d'où même résultat qui suit les mêmes phases que cette fraction.

PREMIÈRE PARTIE, LIVRE VIII. Mais ce n'est pas là qu'est la plus grande différence, c'est à

En effet, si on peut arriver à faire en sorte que la tempé-84 rature de la fumée sortant du foyer et des canaux de circulation soit egale à la température extérieure, alors la seule la valeur de t. différence entre les quantités d'action dépensées roule sur la

fraction  $\frac{b}{b \pm h}$ . Mais tels que les appareils de chauffage

sont construits aujourd'hui, la fumée qui sort des canaux de circulation est à une température d'au moins 2000, et s'élève, comme dans les locomotives, jusqu'à 4000; moyenne, 3000. La température extérieure, au contraire, varie entre— 10

Il en résulte que le facteur 1 + at, proportionnel au travai et + 30° centigrades; moyenne, + 10°.

dépensé, est:

Dans le premier cas, 1 + 0.00366 × 300 = 2.098; Dans le second cas, 1+0,00366 X 10=1,0366, c'est-à-dir plus que double, dans le premier cas, que dans le second.

Admettant pour h la valeur o. mo4, il vient : Tirage par inspiration:

que double, 
$$h$$
 la valeur d'inspiration:

Tirage par inspiration:

$$T_m = \frac{p}{1.5} \times \frac{0.76}{0.80} \times 1.0566 \times 0.04 \times 15590$$

The proportion of the partial p

Faisons P = 20 kil., c'est le minimum de valeur puisse avoir, on a :

 $T_{\rm m} = 40 \times 20 = 8200 \; {
m kilogrammetres}.$ 

Tirage par aspiration:

 $T_{10} = \frac{P}{4.5} \times \frac{0.76}{0.72} \times 2.098 \times 0.04 \times 155$ 

924 P kilogrammetres,

et en faisant P := 20 kilogrammètres :

 $T_m = 924 \times 20 = 18480 \, \text{kilogrammètres}.$ 

Dans les locomotives, on brûle 400 kilogrammes

nor heure, donc i kilogramme en jon = 9 secon

## THEORIE PHYSIQUE DE LA COMBUSTION.

Faisant T = 9,

Le travail nécessaire à la combustion de s kilogramme coke étant, pour 9 secondes:

1º Par inspiration.... 8200 kilogrammètr 2º Par aspiration... 18480 id.

pour une seconde, il sera :

$$1^{0} \frac{8200}{9} = 911.11 = \frac{\frac{\text{chev.}}{911.11}}{75} = \frac{\text{chev.}}{12.2};$$

$$2^{0} \frac{18480}{9} = 2035.33 = \frac{\text{chev.}}{2053.33} = 27.50$$

Dans le premier eas, le travail absorbé pour le tirage de 12 chevaux 1.

Dans le second cas, ce travail est de 27 chevaux\_2, abst

tion faite des frottements dans les tubes qui exigent por une plus forte valeur que 3 centimètres.

Devant un pareil résultat, ne sent-on pas l'importance c y aurait à produire le tirage, dans ces machines, par insp tion, au moyen d'appareils particuliers.

§ 3. — Y A-T-IL PLUS D'ÉCONOMIE A PRODUIRE LE TIRAGE UN PROCÉDÉ MÉCANIQUE QUE PAR UN PROCÉDÉ PHYSIQU.

Nous avons déterminé, ci-dessus, la quantité de force c fallait dépenser pour opérer la combustion de 1 kilogran de carbone, par un procédé mécanique. Nous allons main nant rechercher la quantité de chaleur à dépenser pour opcette combustion par un procédé physique.

Nous dirons tout d'abord que s'il ne s'agissait que du tin par aspiration à 300° de chaleur, le problème serait ré d'avance, puisque cette température suffit pour produit tirnge physique. Il faut donc admettre la situation suivant

Un foyer et un appareil de chauffage sont construit telle manière que la fumée peut sortir des canaux de circi tion à 10° ou à 300°, à volonté; on demande s'il y a plus conomie à produire le tirage mécaniquement en utilisant ' la chaleur développée, que physiquement en perdant la leur contenue dans l'air sortant à 300°.

# PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VIII.

# SOLUTION.

Le tirage physique s'opère au moyen d'appareils appelés Théorie des cheminées.

Une cheminée est un tube vertical à section quelconque que l'on place à la suite des canaux de circulation de l'air hand sortant d'un foyer. L'effet de ce tulie vertical est d'aspirer l'air, absolument comme le ferait un piston se mouvant dans

Pour démontrer quelles sont les causes qui produisent cet effet ascendant sur l'air chaud qui entre dans les cheminées. soit AB (fig. 6) une cheminée placée au-dessus d'un foyer A un cylindre.

L'air en contact avec ce foyer s'echauffe et se dilate; à vo lume égal il devient plus leger que l'air non chauffé, et e vertu du principe de physique generale qui dit que : corps plongé dans un fluide perd en poids le poids d'un égal v lume du fluide deplace, cet air tend à s'élever avec une tesse d'autant plus grande que la différence des densités

Soient P le poids de l'air chaud contenu dans la cheminée le poids d'un égal volume d'air froid, l'air chaud est solli plus considérable.

de bas en haut par une force égale à P'-P. Si nous remarquons en outre que la pression atmospl que va en decroissant à mesure que l'on s'élève au-dessu que va en decenier a moindre à la partie supérieure qu sol, cette pression est moindre à la partie supérieure qu partie inférieure de la cheminée. Appelant p la différen kilogr, entre les pressions de l'atmosphère sur les se inférieure et supérieure de la cheminée, l'air chaud est sollicité de bas en haut par la force p. Donc, au to selève en vertu de la pression :

Plus Pair est chaud, plus P est petit, plus, par const la force a ascensionnelle est grande.

Vitesse d'écoulement

Soient CDEF (fig. 7) un siphon renverse, eta un dia place dans l'intérieur de ce siplion. Menous l'horizon et supposons que les volumes compris entre A B et a, c cune des branches, sont eganx.

Remplissons la branche AD a d'air à to, et la

Bra d'air à l'o.

A volumes égaux, pressions égales, les densités sont en raison inverse des températures :

$$d: d': 1 + at': 1 + at.$$

Soit t < t'; chauffons la branche AD à la température t'. Son volume augmente, et si l est la longueur AD a, le siphon étant supposé cylindrique, on obtient la longueur l' correspondante au nouveau volume, en remarquant que à poids égaux les volumes sont proportionnels aux températures; d'où:

$$l': l:: 1 + at': 1 + at;$$

el :

$$l' = \frac{l(1+al')}{1+al} = CDa.$$

Les fluides contenus dans les deux branches étant homogènes, le niveau tend à s'établir avec une vitesse ayant pour hauteur génératrice C A; d'où:

$$v = V \overline{2g \times AG}$$

Soit BE = AD = h, AC = h',

s a no

$$h' = l' - l = l \left( \frac{1 + a \, l'}{1 + a \, l} - 1 \right)$$

Faisant l = h, ce qui a lieu si DE = 0;

$$h' = h \left( \frac{1 + at'}{1 + at} - 1 \right)$$

la fraction  $\frac{1+at'}{1+at} = 1+a(t'-t) - \frac{a^2t(t'-t)}{1+at}$ 

Or. a est le quarré de 0,00366, ou 0,0000134. Son produit par  $\frac{t \ (t'-t)}{1+at}$  est une quantité excessivement petite, quels que

soient d'ailleurs tet t'; il en résulte que l'on peut négliger le terme tout entier et poser :

$$h' = h(1 + a(t'-t) - 1) = ha(t'-t)$$

Remplaçant h' par cette valeur, dans l'expression de r. nons avons :

$$v = \sqrt{\frac{2gha(t'-t)}{2gha(t'-t)}}$$

Cette formule est exacte, en tant que l'air de la chemine a la même densité que l'air extérieur à la même températur Mais dans les cheminées il n'en est généralement pas ain puisqu'une portion de l'oxigènea été convertie en acide carb nique. Alors la hauteur génératrice de la vitesse n'est p réellement h', mais h", que nous obtiendrons de la maniè suivante:

Soient d la densité de l'air à oo;

d' la deusité du mélange de gaz de la cheminée la même température.

A poids égaux, les volumes sont en raison inverse des de sités; donc le volume h + h' de la branche CD, à la dens d, exprimé en gaz de la branche BE, à la densité d', sera :

ou 
$$\begin{aligned} & V : V' : d' : d \\ & h + h' : h + h'' : d' : d \end{aligned}$$
 ou 
$$h + h'' = \frac{d (h + h')}{d'}$$

Remplaçant h' par sa valeur :

$$h + h'' = \frac{d}{d'} h \left( a \left( t' - t \right) + 1 \right)$$

d'où: 
$$h'' = \frac{dh}{d'} \left( 1 + a \left( t' - t \right) \right) - h$$

La densité d de l'air étant 1, celle du mélange d'air et d cide carbonique s'obtient en remarquant que sur 18. m.c. ( passent dans la cheminée, 8. m.c. 8 seulement ont leur oxige converti en acide carbonique, c'est-à-dire un poids de 2. 66

18.m.c d'air pur pèsent 23.k4.

et

 $18.^{\text{m.c}}$  d'air mélangé pèsent 23.4 + 1.025 = 24.425.

d'où :  $23.4 \cdot 24.425 \cdot 1 \cdot x = 1.044$ 

$$h'' = \frac{h}{1.044} (1 + a(t'-t)) - h.$$

Or, 
$$\frac{h}{1.044} - h = -0.042 h$$
, que l'on peut négliger

done: 
$$h'' = h a (t'-t) \frac{1}{1.044}$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{2 g h a (t'-t)} \frac{1}{1.044}}$$

En multipliant cette valeur de v par la section du siphon, on a le volume théorique écoulé par seconde.

Pour obtenir le volume réellement écoulé, on est tenté, au premier abord, de multiplier la valeur du volume théorique par l'un des coefficients donnes par M. d'Aubuisson pour l'écoulement des gaz.

Mais ici, ces coefficients sont en défaut, comme l'a prouvé M. Péclet, dans de nombreuses expériences qu'il a faites à ce sajet.

Ainsi, ce savant physicien a trouvé que là où la vitesse théorique était :

Après de semblables résultats, il devint indispensable de déterminer les frottements qui avaient lieu dans les tuyaux. C'est M. Péclet qui entreprit ce difficile travail dont, après dix-huit cents expériences faites sur des tuyaux de toutes longueurs, de tous diamètres et de toutes natures, il déduisit les principes suivants:

1º La pression atmosphérique inférieure est détruite en grande partie par le frottement.

2° En admettant que la perte de pression est proportionnelle à la longueur du tuyau, en raison inverse de son diamètre, proportionnelle au quarré de la vitesse d'écoulement et à un coefficient à dépendant de la nature de la cheminée, on a:

P = pression en vertu de laquelle le gaz tend à monter;

p = pression en vertu de laquelle il monte réellement.

P - p est la pression absorbée par les frottements.

Soit 
$$P-p=K\frac{v^2L}{D}$$

D et L étant le diamètre et la longueur.

#### SOLUTION.

#### Théorie des cheminées.

Le tirage physique s'opère au moyen d'appareils appelés cheminées.

Une cheminée est un tube vertical à section quelconque que l'on place à la suite des canaux de circulation de l'air chaud sortant d'un foyer. L'effet de ce tube vertical est d'aspirer l'air, absolument comme le ferait un piston se mouvant dans un cylindre.

Pour démontrer quelles sont les causes qui produisent cet effet ascendant sur l'air chaud qui entre dans les cheminées, soit AB (fig. 6) une cheminée placée au-dessus d'un foyer A.

L'air en contact avec ce foyer s'échauffe et se dilate; à volume égal il devient plus léger que l'air non chauffé, et en vertu du principe de physique générale qui dit que : un corps plongé dans un fluide perd en poids le poids d'un égal volume du fluide déplacé, cet air tend à s'élever avec une vitesse d'autant plus grande que la différence des densités est plus considérable.

Soient P le poids de l'air chaud contenu dans la cheminée; P' le poids d'un égal volume d'air froid, l'air chaud est sollicité de bas en haut par une force égale à P'—P.

Si nous remarquons en outre que la pression atmosphérique va en décroissant à mesure que l'on s'élève au-dessus da sol, cette pression est moindre à la partie supérieure qu'à la partie inférieure de la cheminée. Appelant p la différence en kilogr. entre les pressions de l'atmosphère sur les sections inférieure et supérieure de la cheminée, l'air chaud est aussi sollicité de bas en haut par la force p. Donc, au total, il s'élève en vertu de la pression:

$$P'-P+p$$
.

Plus l'air est chaud, plus P est petit, plus, par conséquent, la force a ascensionnelle est grande.

#### Vitesse d'écoulement.

Soient CDEF (fig. 7) un siphon renversé, et a un disphrague placé dans l'intérieur de ce siphon. Menons l'horizontale AB, et supposons que les volumes compris entre AB et a, dans chacune des branches, sont égaux.

Remplissons la branche AD a d'air à to, et la branche BE a d'air à to. A volumes égaux, pressions égales, les densités sont en rain inverse des températures :

$$d: d':: 1+at': 1+at.$$

Soit t < l'; chauffons la branche AD à la température l'. Son lume augmente, et si l est la longueur AD a, le siphon ant supposé cylindrique, on obtient la longueur l' corresdante au nouveau volume, en remarquant que à poids aux les volumes sont proportionnels aux températures; l'où:

$$l': l: 1 + at': 1 + at;$$
  
 $l' = \frac{l(1 + at')}{1 + at} = CDa.$ 

Les fluides contenus dans les deux branches étant homogès, le niveau tend à s'établir avec une vitesse ayant pour uteur génératrice CA; d'où:

$$v = V \frac{2 q \times A C}{2}$$

Soit BE = AD = h, AC = h',

:

a: 
$$h' = l' - l = l \left( \frac{1 + at'}{1 + at} - 1 \right)$$

isant l = h, ce qui a lieu si DE = 0;

$$h' = h \left( \frac{1 + at'}{1 + at} - 1 \right)$$

fraction 
$$\frac{1+at'}{1+at} = 1+a(t'-t) - \frac{a^2t(t'-t)}{1+at}$$

Dr. a est le quarré de 0,00366, ou 0,0000134. Son produit

$$r = \frac{t \ (t'-t)}{t+at}$$
 est une quantité excessivement petite, quels que

ent d'ailleurs t et t'; il en résulte que l'on peut négliger le me tout entier et poser :

$$h'=h(1+a(t'-t)-1)=ha(t'-t)$$
  
Remplaçant  $h'$  per cette valeur, dans l'expression de r.

ns avons :

$$v = \sqrt{\frac{2gha(t'-t)}{2gha(t'-t)}}$$

1º Terre cuite.

Log. T'= Log. T 
$$-\frac{0.0000 \text{ 61 L}}{\text{Dev}}$$

2º Tôle de 0.m001 d'épaisseur.

Log. T'= Log. T - 
$$\frac{0.0155 \text{ L}}{\text{D} v}$$

5º Fonte de 0.m01 d'epaisseur.

Log. T'= Log. T 
$$-\frac{0.0243 \text{ L}}{\text{D} v}$$

Connaissant T, on détermine T' par l'une des trois fon ci-dessus, et on en déduit t', température moyenne, en po

$$t'=\frac{T+T'}{2}$$

La température de l'air extérieur étant toujours trèspar rapport à t', on peut la supposer égale à zero.

Alors: 
$$t'-t=\frac{T+T'}{2}$$

Pour trouver la vitesse d'écoulement, on procède de la nière suivante :

Soit proposé de trouver la vitesse d'écoulement dans cheminée en terre cuite :

on a : 1° Log. T' = log. T - 
$$\frac{0.000061 L}{D e v}$$
  
2°  $v = 8.85 \frac{P D}{L + 4 D}$   
5°  $P = h a(t'-t) = 0.00566 h \frac{T + 4}{2}$ 

Si ou pouvait éliminer T', le problème serait résolu. cette élimination est trop difficile, et il vaut mieux avoi cours à un autre moyen.

Supposons T' = T, nous déduisons pour P une valeur substituée dans la seconde équation, donne une valeur respondante pour v. Substituant alors la valeur de v da re, nous obtenons pour T' une valeur autre que T, que bstituons dans P, puis ce nouveau P dans  $\nu$ , puis le 1 $\nu$  dans P, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la valeur de rie plus. Arrivé à ce point, on substitue cette valeur ans l'expression de P, d'où on déduit  $\nu$ .

Détermination des dimensions des cheminées.

t: A le volume d'air chaud qui doit sortir par seconde; nombre de kilogrammes de houille que l'on doit brûheure, et 20 le nombre de mètres cubes d'air froid, ires à la combustion des kilogramme, suivant M. Péclet.

 $\frac{20}{0}$  (1 + at') est le volume d'air chaud sortant par

de la cheminée, à la température moyenne de cette e.

donc: 
$$A = \frac{p \times 20}{3600} (1 + at') \dots (1)$$

t: D le côte du quarré de la section supérieure de la ée; itesse d'écoulement de l'air brûlé.

$$D^2 v = A$$
 d'où :  $v = \frac{A}{D^2}$ 

plaçant v par sa valeur, pour terre cuite par exemple, en négligeant le terme 4 D qui est très-petit :

$$\frac{A^{2}}{D^{4}} = (8.85)^{2} \frac{PD}{4}$$

$$LA^{2} = (8.85)^{2} PD^{5}$$

$$D = \sqrt[4]{\frac{LA^{2}}{(8.85)^{2}P}}$$

D= $\frac{1}{5}$  (2 log. A + log. L = 2 log. 8.85 - log. P)... (2) déterminé par la formule (1).

la longueur totale parcourué par la fumée, longueur a soin d'augmenter un peu à cause du terme 4D que égligé.

inutile d'indiquer les formules pour obtenir D, lorsque inée est en tôle ou en fonte, car la marche à suivre est absolument la même que pour la terre cuite ; les valeurs de

et t' seules changent.

Telles sont les formules importantes obtenues par M. Péclet, pour la détermination du diamètre supérieur d'une cheminée; nous avons conservé les mêmes lettres que celles qu'il emploie lui-même, afin de ne pas déranger les habitudes des personnes qui s'en servent ordinairement, comune nous, et n'out eu, bien certainement, que des occasions de s'en féliciter.

#### Discussion.

La formule générale pour trouver la vitesse d'écoulemest est :

$$v = \sqrt{\frac{1}{2g \, ha \, (t'-t) \frac{1}{1.044} \times \frac{D}{D+2g \, KL}}}$$

Si l est la longueur des canaux de circulation de la fumés, avant de se rendre à la cheminée, on a :

$$L = h + l$$

On peut se proposer de résoudre la question suivante:

Est-il une valeur de h pour laquelle v est maxima?

Cette question est très-importante, en ce sens qu'il pourrit arriver que, par suite des frottements de l'air dans la chemnée, il y ait inconvénient plutôt qu'avantage à donner à cette dernière une grande hauteur.

Cette question serait facile à résoudre si le facteur t'-t était indépendant de h, et dans ce cas on trouverait que plus h est grand, plus v est aussi considérable, à diamètre égalimais le facteur t'-t variant avec les différentes valeurs de d'une manière qui rend impossible la substitution, dans léquation, de sa valeur en fonction de h, il n'y a que par de exemples que l'on peut résoudre cette question.

Soit donc une cheminée en terre cuite, nous avons, toute

réductions faites :

$$v = 8.85 \sqrt{\frac{h \, a \, (t'-t) \, b}{t+h+4 \, b}}$$

$$\text{Log. T'} = \log . \text{T} - \frac{0.000061 \, (t+h)}{D \, e \, v}$$

$$\text{t:} \qquad h = 10.500$$

Soient: 
$$h = 10.m00$$
  
 $D = 0.50$ 

$$l = 10.m00$$
 $e = 0.20$ 
 $T = 400.000$ 

Nous supposons T' = T, ce qui donne :

$$t'-t=400^{\circ}$$

et: 
$$v = 8.85$$

$$\frac{10 \times 0.00566 \times 400 \times 0.50}{20 + 2}$$
= 5.m12

**d**'où: 
$$\log T' = 2.602 - \frac{0.000061 \times 20}{0.50 \times 0.20 \times 5.12}$$

$$T' = 598^{\circ}$$
.

il n'y a pas de refroidissement sensible.

Soit maintenant h = 20m.

Nons supposons toujours T' = T en commençant;

alors: 
$$v = 8.85 \sqrt{\frac{20 \times 0.00366 \times 400 \times 0.50}{50 + 2}}$$
  
= 6.m00

**d'où**: 
$$\log T' = 2.602 - \frac{0.000061 \times 50}{0.50 \times 0.20 \times 6}$$

$$T' = 397^{\circ}$$

il n'y a encore pas de refroidissement sensible.

Admettant les vitesses 5.º12 et 6.º00, nous voyons que, en doublant la hauteur, nous ne gagnons que o.º88 de plus à

la vitesse, c'est-à-dire 116, d'où résulte que :

Lorsque les cheminées ont plus de 10. on, le tirage augmente, à diamètre égal, mais dans une si faible proportion, par rapport à la dépense que cela occasionne, qu'il y a tout avantage à ne pas dépasser cette hauteur, et à augmenter le diamètre quand on veut produire un plus fort tirage.

Revenons maintenant à la question que nous nous sommes

Proposé de résoudre dans ce paragraphe, savoir :

Quelle est la dépense en unités de chaleur pour brûler un

kilogramme de carbone?

La température moyenne de la fumée abandonnée dans les cheminées de tirage, est de 400°, et toutes les formules que nous venons de passer en revue sont établies sur cette base. En supposant, comme précidentaire, que le polés d'éle nécessaire à la combastion de 1 kilografieme de carbone, et 20. 400, nous dirons :

Si la capacité calorifique de l'air était la même que quili de

l'eau ; la quantité de chaleur à dépenser seruit :

20 × 400 - 8000 unités de chaleur.

Mais comme la capacité calorifique de l'air ta'est que le 174 de celle de l'eau , la dépense sera seulement :

# 2000 unités de chaleur,

c'est-à-dire 1/3 de la chaleur produite par le combustible.

Or, on brûle 4.k5 en moyenne de carbone par houre at par force de cheval, en supposant que 133 est camploya neus pro-

duire le tirage, donc  $\frac{1}{3}$  × 4.5 × 6000 — 9000 unité de

chaleur perdue.

Nous en concluons que si 4.5 × 4000 - 18000 unitér chaleur font la force de 1 cheval pendant une heure, cu 18000 unités de chaleur correspondent à 3600 × 75 - 270000 kilogrammètres. Les 9000 unités de chaleur dépensées pour produire le tirage correspondront donc à 185000 kilogrammètres.

Ainsi, dans le cas où on a la possibilité d'utiliser touts la chaleur produite par le combustible :

Le tirage mécanique coûte 8200 } kilogrammètres par

kilogramme de carbone brûlé.

Il est vrai que ce cas est rare, et que généralement on me peut refroidir la fumée à moins de 100 ou 200°, suivant les appareils; admettons 200°. Alors le tirage physique exigeant 400°, ne coûte plus que 67500 kilogrammètres, c'est-à-dire 8 fois autant que le tirage mécanique.

Il est vrai aussi que pour produire les 8200 kilogrammètres d'effet utile mécanique, il faut bien dépenser 15000 kilogrammètres. Mais 15000 n'est encore que les 279 de 67500.

Il y a donc un immense avantage à produire le tirage mécaniquement et par inspiration, toutes les fois que cela est possible.

#### ARTICLE III.

#### CONSTRUCTION DES FOYERS.

Les formes et dimensions des foyers sont nécessairement mietties à la nature du combustible que l'on emploie. Nous avons distingué six espèces de combustibles, savoir :

Le charbon de bois,

Le coke.

Le charbon de tourbe.

La houille.

Le bois,

La tourbe.

mt trois naturelles et trois artificielles, savoir :

Naturelles. Artificielles.

Bois donnant. . . Charbon de bois .

Coke,

Tourbe . Charbon de tourbe.

ue nous allons étudier successivement afin d'en déduire les rmes des foyers dans lesquels on doit les brûler.

& 1 or. - BOIS ET CHARBON DE BOIS.

1º Bois.

Les bois sont des produits végétaux composés de :

Ligneux, ou hydrate de carbone,

Eau.

Résine.

Cendres.

Le ligneux est un composé de carbone et de divers hydroènes carbonés, donnant, par la distillation, une série de pronits d'un intérêt tres-grand, sous le point de vue chimique. ersque le bois est bien sec, il contient jusqu'à 95 p. 100 t ligneux.

L'eau contenue dans les bois est en quantité excessivement ariable. Ainsi les bois verts en contiennent jusqu'à 50 p. oo en poids qu'on peut leur enlever par la dessiccation. Les ois, parfaitement desséchés à 100°, contiennent 48 p. 100 'eau combinée. Si, dans cet état, on les expose à l'air, ils bsorbent 1/10 de leur poids d'eau.

La résine existe en très-petite quantité dans la plupart des ois de chauffage, excepté dans le pin où elle entre quelquedis jusqu'à 28 p. 100 en poids.

Les cendres, résidu de la combustion, sont des sels minéraux incombustibles, et principalement des carbonates de potasse, de chaux et de magnésie pour les plantes terrestres, et du carbonate de soude pour les plantes marines. Les quantités qu'en contiennent les bois varient entre 1 p. 100, comme dans le bouleau, et 6 p. 100, comme dans l'écorce de chêne.

Les bois sont coupés l'hiver, dans les forêts, et restent de huit à douze mois exposés à l'air avant d'être employés. Au bout de ce temps, ils contiennent encore 25 p. 100 d'eau libre.

Si on emploie les bois, comme combustibles, chargés de cette quantité d'eau, ou n'utilise que la différence qui existe entre la chaleur qu'ils produisent et celle qui est absorbée par la vaporisation de cette eau.

On distingue deux espèces de bois employés comme combustibles, savoir :

Les bois durs, qui sont :

Le chêne.

Le hêtre,

L'orme,

Le frêne,

# et les bois tendres, qui sont :

Le pin,

Le sapin,

Le bouleau,

Le tremble, Le peuplier.

La combustion des bois durs diffère de celle des bois tendres, en ce que les premiers se distillent et ne produisent de flamme que pendant les premiers instants de la combustion. tandis que les seconds se laissent facilement attaquer intérieurement par l'air, et donnent de la flamme pendant tout le temps de la combustion. Si les bois durs sont en petits morceaux, alors ils se laissent entamer comme les tendres.

# Puissance calorifique des bois.

Dans 100 parties de bois sec, il y a 52 parties de carbone. La puissance calorifique du carbone est 7300; celle du bois serait donc:

$$\frac{52 \times 7500}{400} = 3800$$

3800 unités de chaleur, il y en a 300, plus ou bées par la vaporisation de l'eau contenue dans la distillation des matières empyreumatiques, que cette puissance calorifique est évaluée, en mme égale à 3500.

logramme de bois sec produit, en brûlant, 350e leur, c'est-à-dire, peut élever 3500 kilogrammes gré.

on poids, nous allons donner les poids du stère s bois, afin d'en conclure la valeur d'après la cafique de 1 kilogramme.

a quantité de chaleur produite par un stère de

|     | •    |     |       |     |    | Poids<br>du stère. | 1 | Nombre<br>portionnel. |
|-----|------|-----|-------|-----|----|--------------------|---|-----------------------|
| co  | rce  | éc  | aille | BUS | Э. | 578.400            |   | 100                   |
| an  | c.   |     |       |     |    | 510. <b>0</b> 0    |   | 86                    |
|     |      |     |       |     |    | 445.00             |   | 77                    |
|     |      |     |       |     |    | 420.00             |   | 65                    |
|     |      |     |       |     |    | 415.00             |   | 65                    |
|     |      |     |       |     |    | 335. 00            |   | 58                    |
|     |      |     |       |     |    | 317. 00            |   | 54                    |
|     |      |     |       |     |    | 306.00             |   | 52                    |
| er. |      |     |       |     |    | 500. 00            |   | 42                    |
| ď]  | [tal | ie. |       |     |    | 228.00             |   | 40                    |

res proportionnels ci-dessus sont non-seulement poids du stère de bois, mais encore de la quanone qui entre dans chacun des bois. D'où résulte me qui se vend 100 fr., en bois de noyer, re 88 fr. en chêne, 77 fr. en frêne, et ainsi de

r transmise par le bois se divise en deux, savoir :

nsmise { par rayonnement direct. 900 par contact. . . . 2600

Total. . 3500 unites de ch.

20 Charbon de bois.

as dit que le bois desséché à 100° contient 5? one. Si donc on distille, à l'abri du conte l'air, 100 parties de bois sec, on devra obtenir pour résidu dans la cornue, 57 parties environ, se composant de:

52 parties charbon,

5 parties cendres.

C'est en effet ce qui a lieu dans les laboratoires; mais en pratique il n'en est pas ainsi.

Le bois distillé est friable, et par conséquent susceptible de donner un déchet très-considérable à la vente; de plus, il absorbe l'humidité de l'air; aussi n'est-ce pas par la distillation que se fabrique le charbon de bois.

Le charbon du commerce se prépare dans les forêts, de la

manière suivante :

On fait des meules en forme de cônes très-surbaisses avec des bois de moyenne grosseur, coupés d'égales longueurs; on recouvre le tout de terre, et on met le feu dans des canaux inférieurs, ménagés à cet effet et communiquant avec des cheminées verticales; on laisse brûler tant qu'il se dégage de la fumée par les cheminées. Quand il ne se dégage plus de fumée, on bouche tous les trous et on laisse éteindre.

Par cette méthode, on obtient de 15 à 18 charbon p. 100 bois employé. Il est vrai que ce bois, qui a généralement une, deux ou trois années de coupe, contient encore, d'après ce que nous avons dit plus haut, de 20 à 25 p. 100 d'eau libre, il n'y a donc réellement que 75 à 80 kilogrammes de bois sec, lequel se compose de :

$$0.52 \times 80 = 41.45$$
 carbone et cendres,  
 $0.48 \times 80 = 38.5$  eau;

ou: 0.52 × 75 = 39 kil. charbon,

 $0.48 \times 75 = 36$  id. eau.

La vaporisation des 36 kil. d'eau exige, comme nous le verrons plustard, 36 × 650 = 23500 unités de chaleur, lesquelles

33 kilogrammes de charbon à obtenir. Mais de 15 ou 18 à 33 il y a une différence de moitié, aussi le prix de revient du charbon est-il considérable par rapport à celui du bois, non à Paris, où les transports établissent une compensation, mais sur place.

On est arrivé, par une méthode de carbonisation perfec-

tionnée, à produire jusqu'à 25 p. 100 de charbon ; c'est le maximum que l'on ait obtenu.

De même que l'on distingue deux espèces de bois, on dis-

tingue aussi deux espèces de charbons:

Les charbons durs,

Les charbons légers.

Les premiers sont donnés par les bois durs, et les seconds par les bois tendres.

Il est bon de remarquer néanmoins que tous les bois durs ne donnent pas des charbons durs ; il faut encore qu'ils soient de qualité suffisante pour que leurs charbons jouissent des propriétés des charbons durs.

Les charbons durs brûlent lentement;

Les charbons légers brûlent vite.

La densité du charbon en morceaux est plus petite que celle de l'eau; mais celle du charbon en poudre est plus grande.

La puissance calorifique du charbon est 7500, c'est-à-dire que 1 kilogramme de charbon peut élever 7500 kilogrammes d'eau de 1°.

A volumes égaux les charbons ne pèsent pas tous le même poids; d'où résulte que les quantités de chaleur données par des volumes égaux sont différentes.

Les chiffres suivants indiquent les quantités de chaleur relatives données par des volumes égaux de différents charbons:

| Charbon de noyer. |  |  | 100 |
|-------------------|--|--|-----|
| Charbon d'érable. |  |  | 69  |
| Charbon de chêne. |  |  | 64  |
| Charbon de pin.   |  |  | 45  |

# § 2. — HOUILLE ET COKE.

La houille est un produit naturel qui se trouve dans le sol. Sa composition étant la même que celle des bois, on suppose que les amas de cette matière qui existe en si grande abondance dans certaines localités et à de grandes profondeurs, sont d'anciennes forêts englouties par des tremblements de terre.

La densité moyenne de ce combustible est 1,3.

Il se compose généralement de :

carbone,

Produit volatil.... { bitume, huiles essentielles.

Cendres.

Les produits de la combustion sont alors :

Acide carbonique, Vapeur d'eau, Acide sulfureux, Azote, Cendres.

On distingue quatre espèces de houilles, dont deux pilles pales, savoir :

Les houilles grasses, Les houilles sèches.

Deux secondaires comme rares :

Les houilles compactes, L'antracyte.

Les houilles grasses fondent par la chaleur, se beursoufficht, s'agglomèrent, et brûlent avec flamme et fumée.

Les houilles sèches ne fondent ni de se boursouffient; elles se donnent pas non plus de flamme ou à peine. Elles resemblisé beaucoup au coke sous ces rapports.

Les premières s'emploient pour chauffage des chaudières et des fours.

Les secondes s'emploient pour la cuisson des briques et autres opérations aualogues.

Les houilles compactes ou candlecooll se trouvent dans une certaine localité de l'Angleterre. Ces houilles brûlent avec une belle flamme blanche sans fumée, et se vendent comme combustible de luxe. Elles produisent aussi un gaz excellent, d'où résulte qu'elles se vendent fort cher.

L'antracyte s'exploite particulièrement en Amérique, qui en possède une mine inépuisable : ce combustible pénètre tous les jours de plus en plus dans les usages industriels.

Il est très-dur et très-compacte, d'où résulte qu'il est difficile à brûler et nécessite des foyers particuliers. A volume égal il a une capacité calorifique beaucoup plus grande que la houille proprement dite.

Les houilles contiennent en général :

81 carbone,

2 hydrogène,

10 eau, 7 cendres.

100

Si on déduit de cette composition la capacité calorifique des louilles, on trouve au plus 6000, nombre que des expériences faites il y a déjà quelques années ont confirmé. Depuis na trouvé beaucoup plus; mais, bien qu'il n'y ait encore pas de travail complet sur cet objet, nous adopterons le nombre 1000.

Un kilogramme de houille peut élever 7000 kilogrammes l'eau de 1°.

L'hectolitre de houille pèse en moyenne 80 kilogrammes.

Le coke est le résultat de la carbonisation de la houille. Les cokes provenant de houilles grasses sont des masses sonsoufflées et poreuses.

Les houilles maigres ne contiennent pas de matières volailes, ne changent pas de nature par la carbonisation; aussi l'emploie-t-on que les houilles grasses pour faire du coke.

Bien que la houille contienne 80 p. 100 de carbone, il y a oujours 50 p. 100 de déchet dans la carbonisation de la ouille. Ainsi on compte généralement que 100 kilogrammes e houille donnent 50 kilogrammes de coke.

Lorsque les houilles sont grasses, les cokes qui en provienent augmentent de volume dans la proportion de 1 à 1.4. tinsi 100 kilogrammes de houille occupant un volume 1 donlent 50 kilogrammes de coke occupant un volume 1.4, d'où uit que un volume de coke pèse:

1.4 : 50 :: 1 : 
$$x = 36.400$$
.

Un hectolitre de houille pesant 80 kilogrammes, un hectoitre de coke ne pèse que:

$$100 : 56 :: 80 : x = 29 \text{ kil.}$$

Ce poids est un minimum correspondant aux houilles trèsrasses. Très-souvent l'hectolitre de coke pèse 35 et même 40 ilogrammes.

# 3. - TOURBE ET CHARBON DE TOURBE.

#### 1º Tourbe.

Les tourbes sont des amas de plantes plus ou moins altérées qui se déposent dans les terrains humides et marécageut. Elles contiennent du sable et de la terre en quantités très-variables; on y trouve aussi des détritus d'animaux.

Le produit de la combustion de la tourbe se compose de

Eau , Acide carbonique , Ammoniac , Acide sulfareux , Cendres.

La puissance calorifique de la tourbe varie entre 135 et 131 de celle de la houille.

Les foyers à houille sont tout-à-fait impropres à brûler la tourbe. Les foyers à tourbe doivent être étroits et longs. Elle s'extrait principalement dans les marais, là où on peut

l'enlever au louchet et où elle n'est pas recouverte d'eau.

Il existe beaucoup de localités où la tourbe existe an fond de lacs, mares ou étangs. La Société d'encouragement ayant proposé un prix en 1813 pour la construction d'un appareil propre à extraire la tourbe sous l'eau, M. A. Jullien père présenta l'outil représenté Pl. XVIII, fig. 1 et 2, appelé louchet à tranchant mobile, et obtint le prix proposé. Cet outil a l'avantage d'extraire la tourbe en lopins réguliers qu'il suffit d'enlever et d'exposer à la dessiccation, comme cela se pratique pour l'extraction à sec; seulement, dans ce dernier cas, il est nécessaire de lui faire subir une manipulation pour la réduire en briquettes.

### 2º Charbon de tourbe.

La carbonisation de la tourbe donne un produit analogue aux houilles maigres, d'un assez bon usage, mais impropre à la combustion dans les foyers découverts, comme ceux de cuisine, parce qu'il dégage, en brûlant, de l'ammoniac et de l'acide sulfureux.

S'il ne boursouffle pas comme le coke, il n'en est pas moins poreux, ce qui rend sa combustion très-intense quoique trèslente, à cause de la quantité énorme de cendres qu'il contient,

La capacité calorifique du charbon de tourbe est variable en raison de la quantité de cendres qu'il contient; mais la faculté rayonnante est égale à celle du charbon de bois. Nous terminerons l'étude des combustibles par les tableaux suivants :

1º Tableau des quantités d'air nécessaires à la combustion des différents combustibles.

|                    | PUISSANCES<br>calorifiques. | QUANTITÉS D'AIR<br>indispensables à leur combustion |             |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| COMBUSTIBLES.      | -<br>Unités                 |                                                     |             |  |  |  |  |
| i                  | de chaleur                  | en poids.                                           | en volumes. |  |  |  |  |
|                    |                             |                                                     |             |  |  |  |  |
| Cashana            | 7500                        | kil.<br>11.46                                       | m. c.       |  |  |  |  |
| Carbone pur        |                             |                                                     | 8.820       |  |  |  |  |
| Charbon de bois    | 7400                        | 11.46                                               | 8.820       |  |  |  |  |
| Coke               | 7500                        | 10.20                                               | 7.860       |  |  |  |  |
| Charbon de tourbe. | 7200                        | 10.00                                               | 7.720       |  |  |  |  |
| Houille            | 7000                        | 9.45                                                | 7.250       |  |  |  |  |
| Bois,              | 3500                        | 5.50                                                | 4.240       |  |  |  |  |
| Tourbe (bonne qua- |                             |                                                     | i           |  |  |  |  |
| lité). `           | 3000                        | 4.72                                                | 5.620       |  |  |  |  |

Les quantités d'air qu'il est nécessaire d'injecter dans les foyers sont doubles de celles qui sont indispensables à la combestion.

2º Tableau des valeurs relatives des différents combustibles en mesures usuelles, déduites de leurs capacités culorifiques.

|   |       | olitre de l |      |      |     |      |     |    |  |   |   |      |
|---|-------|-------------|------|------|-----|------|-----|----|--|---|---|------|
| 1 | stère | bois de r   | oy   | er d | ľui | ae a | ann | ée |  |   |   | 4.23 |
| 1 | id.   | chéne bl    | ano  | :.   |     |      |     |    |  |   |   | 3.73 |
| ı | id.   | frêne.      |      |      | •   |      |     |    |  |   |   | 3.26 |
| 1 | id.   | hêtre.      |      |      |     |      |     |    |  |   |   | 3.06 |
| 1 | id.   | orme.       |      |      |     |      |     |    |  |   |   | 2.45 |
| , | id.   | bouleau.    |      |      |     |      |     |    |  |   |   | 2.35 |
| 1 | id.   | chátaign    | ier. |      |     |      |     |    |  |   |   | 2.20 |
|   |       | charme.     |      |      |     |      |     |    |  |   |   |      |
| 1 | id.   | pin         |      |      |     |      |     |    |  |   |   | 2.33 |
| 1 | id.   | peuplier    | ďI   | tali | e.  | •    |     | •  |  | • |   | 1.67 |
| I | ngeni | eur Civil,  | ton  | ne i | r.  |      |     |    |  |   | 1 | 8    |

| 1 | hectolitre charbon de | noyer.     |      |      |    |   |   | 18.0 |
|---|-----------------------|------------|------|------|----|---|---|------|
| 1 | idem                  |            |      |      |    |   |   |      |
| 1 | idem                  |            |      |      |    |   |   |      |
| 1 | hectolitre charbon de | hètre.     |      |      |    |   |   | 0.37 |
| 1 | idem                  | orme.      |      | •    |    |   |   | o.35 |
| ı | idem                  | bouleau.   |      |      |    |   |   |      |
| ı | iden.                 | châtaign.  |      |      |    |   |   |      |
| , | idem                  | charme     |      |      |    |   |   | 0.37 |
| I | ıdem                  | pin        |      |      |    |   |   |      |
| I | idem                  | peuplier   | ďI   | tali | e. |   |   | 0.23 |
| 1 | idem coke             |            |      |      |    |   |   | o.38 |
| ı | stère tourbe de Beauv | ais, 2° qu | ıali | tė   |    | • | • | 3.28 |

3º Tableau des quantités de chaleur transmise par le rayonnement.

| COMBUSTIBLES. | COEFFICIENTS.                                | CHALEUR T<br>er<br>unités de                | 1                                            | TOTAL.                                       |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ·             | COEFF                                        | par<br>rayonnement                          | par<br>contact.                              | £                                            |
| Bois          | 0.25<br>0.33<br>0.33<br>0.35<br>0.55<br>0.52 | 900<br>2460<br>2500<br>2433<br>1000<br>2500 | 2600<br>4940<br>4700<br>4867<br>2000<br>4900 | 3500<br>7400<br>7000<br>7300<br>5000<br>7200 |

# § 4. — CONSTRUCTION PROPREMENT DITE DES FOYERS.

Les foyers, en général, consistent en un espace renfementre quatre murs verticaux et divisé en deux étages; l'i inférieur appelé cendrier, l'autre supérieur appelé foyer. C deux étages sont séparés l'un de l'autre par un diaphragn en fonte, à claire voie, appelé grille. Le foyer et le cendri possèdent chacun une porte sur la face principale du fournem nom que l'on donne à l'ensemble des appareils où s'effecteel la combustion et le chauffage. La porte du cendrier sert : 1º enlever les cendres qui sont abandonnées par le combustible

au fur et à mesure qu'il brûle, et traversant la grille viennent tomber à la partie inférieure du cendrier; 2° à l'introduction de l'air qui sert à alimenter la combustion.

La porte du foyer sert à l'introduction du combustible sur

la grille.

Le but de la grille est :

1º De donner à l'air un accès facile partout où il y a combustion;

2º De maintenir à une température moyenne, l'emplace-

ment qui supporte le combustible.

Ces deux conditions sont parfaitement remplies en ce que, d'une part, le combustible étant étalé sur toute la surface de la grille qui est à claire voie, l'air n'a absolument à vaincre que la résistance qui lui est opposée par l'épaisseur du combustible, mais, du reste, traverse ce dernier de part en part en tous ses points.

D'un autre côté, le courant d'air froid qui se renouvelle sans cesse sous la grille empêche cette dernière de s'échauffer à un degré trop élevé, ce qui fait qu'on peut construire les

grilles en fonte sans inconvenient.

La hauteur du cendrier n'est pas indifférente. Lorsque ce dernier est très-bas, le rayonnement du combustible sur le sol inférieur se reflète sur la partie inférieure de la grille et tend alors à la faire fondre. La hauteur de chargement la plus convenable, pour l'homme, étant o. 80, il est bon de ne jamais donner moins de o. 80 à la surface de la grille audessus du sol du cendrier. Dans plusieurs usines, depuis quelque temps, on a contracté l'habitude de creuser lègèrement le fond du cendrier, et d'y faire séjourner de l'eau qui absorbe alors la totalité des rayons émis par le combustible suivant cette direction. Ce qui est le mieux à notre avis, c'est de creuser beaucoup le cendrier, sauf à avoir une trappe au-dessous du chauffeur pour aller enlever les cendres.

### Dimensions des grilles.

On a trouvé par expérience que la meilleure surface de grille pour la houille était, en moyenne, o.m. 4-15 par chaque 10 kilogr. de combustible brûlés par heure; ce chiffre devant être légèrement diminué pour des houilles de qualité supérieure, et légèrement augmenté pour des houilles de qualité médiocre. Nous avons eu occasion de vérifier souvent l'exactitude de ce chiffre, et partout cette donnée a toujours concordé avec la combustion la plus satisfaisante.

La longueur de la grille doit être, autant que possible, egale à 1.2 fois sa largeur. Nous disons autant que possible, parce qu'il ne la faut pas trop longue, si on veut que le chauffeur puisse jeter commodément le combustible jusqu'au bout. D'un autre côté, il ne la faut pas trop large, car il est bien difficile de garnir parfaitement la grille sur les côtés, surtout quand la porte est petite, ce que l'on recherche autant que possible pour éviter la déperdition de chaleur qui a toujours lieu pendant le chargement.

Pour le coke, la surface des grilles est toute différente, si on s'en rapporte à ce qui a lieu aujourd'hui dans les locomotives. Dans les foyers de ces machines, on brûle 5 kilogrammes de coke par heure et par décimètre quarré de surface de grille.

Dans ce cas, l'épaisseur du combustible sur la grille est de o. "50 à o. "60, tandis que pour la houille, cette épaisseur varie entre o. "20, suivant la grosseur des morceaux de la houille employée.

Les grilles sont formées de barreaux placés les uns à côté des autres, dont les formes varient suivant le combustible que l'on brûle.

Pour la houille menue, c'est-à-dire en poussière, les barreaux out la forme AB (fig. 8). Ils se placent longitudinalement, c'est-à-dire perpendiculairement à la faca principale du fourneau. Leur épaisseur est de 3 centimètres, et ils laisseut entre eux un vide de 1 centimètre. Si la houille est gailleteuse, c'est-à-dire en morceaux gros comme un œuf au moins, l'espacement des barreaux peut être plus considérable. En général, cet espacement doit être tel que le combustible ne tombe jamais dans le cendrier qu'à l'état de scorie, c'est-à-dire de cendres vitrifiées par la température du foyer. Pour le coke, qui est toujours en morceaux, et qui exige une grande affluence d'air en raison de son épaisseur sur la grille, les grilles ont la forme CD (fig. 9).

Les barreaux sont généralement en fer, de 1 centimètre d'épaisseur, laissant entre eux un espace de 9 centimètres, ce qui fait 10 centimètres de milieu en milieu.

Les grilles à charbon de bois doivent être analogues à celles de coke, à l'espacement près, qui doit être au plus de 2 centimètres. Celles à tourbe se rapprochent de celles à houille, avec un espacement d'au moins 2 centimètres, et une épaisseur d'au plus 2 centimètres; dans ces dernières, on peut compter, malgré les cendres qui en rendent la combustion lente, 10 kilogrammes brûlés par heure et par chaque o.m.q.10 de surface le grille.

Le charbon de tourbe se rapproche du coke, mais il exige, comme le charbon de bois, un rapprochement des barreaux moindre, il est vrai, mais d'environ moitie, suivant sa grosseur.

Nous n'avons pas parlé du bois; c'est qu'en effet le bois est un combustible qui brûle trop bien par la méthode dite à flamme renversée, pour qu'il soit jamais convenable de le brûler, dans les arts, sur des grilles.

On appelle foyers à flamme renversée, les foyers dans lesquels l'air traverse le combustible de haut en bas, au lieu de bas en

haut, comme cela a lieu dans les foyers à grille.

Par ce moyen, la charge, qui a toujours lieu par superposition, se fait par le même conduit que l'introduction de l'air. Il n'y a par conséquent pas de porte à ouvrir pour le chargement d'où résulte que la combustion est uniforme et la température du foyer constante. Mais pour opérer la combustion à flamme renversée, il n'est pas possible de faire usage de grille, car la flamme, en traversant cette dernière, l'aurait bientôt brûlée complètement. Or, il n'est pas possible, du moins quant à présent, de brûler de la houille, du coke, etc., sans grille; il n'est donc pas, par conséquent, possible de brûler ces combustibles à flamme renversée.

Le bois seul peut brûler saus grille, quand on le dispose convenablement pour cela; de là l'origine des foyers à bois à

flamme renversée.

Ces foyers consistent en un espace (fig. 10) entouré de quatre murs comme les autres, ouvert dans le haut et à la partie inférieure A de la face en contact avec l'appareil à chauffer. Le tirage a lieu par l'ouverture inférieure A, dont la largeur est un peu moindre que la longueur des bûches qui se placent dans le foyer B, horizontalement et parallèlement à la face principale C. En bas sont, de chaque côté, sur les faces latérales, deux petites portes D, fermées avec des plaques en terre cuite, que l'on ouvre de temps en temps pour retirer les cendres et la braise que laisse le bois, laquelle tend à obstruer l'orifice A.

Les foyers de ce genre, quelle que soit la quantité de bois à brûler par heure, doivent toujours avoir au moins o. "40 de a en b. Quant à la largeur, on la fait égale à la longueur des bûches ou à moitié, suivant la quantité à brûler. L'orifice A varie entre o. 20 et o. 30 de haut. On peut, avec un grand foyer, avoir une combustion aussi lente que l'on veut, en ayant soin de ne retirer les braises qu'autant qu'elles obstruent une partie de l'orifice A, plus grande que celle que l'on veut donner.

Les parois des foyers se construisent avec des briques, tantôt tendres, tantôt réfractaires, suivant l'activité que doit

avoir la combustion.

Lorsque les foyers sont destinés à chauffer de l'eau ou de l'air, on les construit quelquefois en fonte de fer ou en fer, en ayant soin de les entourer d'eau, ou d'établir un violent courant d'air autour, afin d'empêcher la température de s'élever assez pour exposer les parois à être brûlées ou fondues.

### CHAPITRE II.

#### CHAUFFAGE.

De même qu'il y a, dans la nature, trois états des corps, de même aussi il y a trois espèces de chauffages, savoir :

Le chauffage des solides;

Le chauffage des liquides;

Le chauffage des gaz.

Le but général du chauffage étant d'élever la température,

il peut se présenter deux cas; savoir :

Ou le corps chauffé éprouve un changement ou une modification dans tout ou partie de ses propriétés, sans changer d'état;

Ou le corps chauffé change d'état, et passe soit de l'état solide à l'état liquide, soit de l'état liquide à l'état gazeux;

mais pas au-delà.

Nous allons envisager ces différents cas dans l'étude du chauffage de chaque espèce de corps.

#### SECTION Ire.

#### CHAUFFAGE DES SOLIDES.

Lorsque le chauffage n'a pour but que de changer ou modifier tout ou partie des propriétés du corps chauffé, sans le hanger d'état, le chauffage des solides porte, dans ce nom de cuisson.

sque le chauffage a pour but de faire passer le corps de olide à l'état liquide, il porte, dans ce cas, le nom de setion.

s les deux cas, les appareils où s'opère le chauffage, it le nom de fours.

distingue trois grandes classes de solides, que l'on souns les arts à l'action du feu, ce sont :

Les pierres;

Les argiles;

Les métaux et leurs oxides.

chauffage des pierres seules et des argiles seules va rat plus loin que la cuisson.

pierres que l'on cuit sont en général :

le sulfate bi-hydraté de chaux, pour faire du plâtre; le carbonate de chaux, pour faire de la chaux. Suisson des argiles constitue la dernière opération de la ation des poteries.

poteries se divisent en :

'erres cuites, telles que briques, carreaux et tuiles, ires,

'aïences, 'orcelaines.

chauffage des

chauffage des métaux ou de leurs oxides seuls ou coma toujours pour but d'opérer un changement par la action, soit dans les formes, soit dans les propriétès des i.

t ainsi que par la fusion des minerais de fer, dans du ne, on produit la fonte, et par la fusion de la fonte, le fer. même, par la fusion des minerais de plomb, on sépare nt du plomb en faisant passer ce dernier à l'état de li-

in, si l'on fond ensemble de la silice et divers oxides iques, tels que la potasse, la soude, la chaux, l'oxide mb, etc., on produit des verres.

unsi de suite.

vant les opérations à effectuer, les fours varient de set dimensions.

pour bien comprendre les motifs qui font adopter telle le forme de four pour la cuisson de telle ou telle matière, il faut connaître les propriétés de cette dernière. Nous croyons donc devoir renvoyer à la chimie industrielle qui traite spécialement de la fabrication, c'est-à-dire de la conversion des diverses matières envisagées ci-dessus, en produits commerciaux.

#### SECTION II.

#### CHAUFFAGE DES LIQUIDES.

Parmi tous les liquides que l'on peut exposer à l'action du calorique, soit pour élever leur température, soit pour les couvertir en vapeurs, il en est un, l'eau, dont l'importance est ellement considérable, dans les arts, qu'il absorbe à lui seul toutes les considérations que l'on pourrait faire sur les autres.

Le chauffage de l'eau, en tant qu'il ne s'agit que d'élever sa température au dessous de 1000, sous la pression 0. 76 de mercure, ne présente rien de bien intéressant. Mais dès qu'il s'agit de dépasser cette température, alors c'est non-seulement du chauffage qu'il faut opérer, mais de la vaporisation.

#### EAU.

L'eau est un composé d'oxigène et d'hydrogène dans les proportions de :

L'eau est solide au dessous de 0° du thermomètre centigrade, et liquide jusqu'à des températures assez élevées, suivant la pression et la température auxquelles elle est soumise.

Un kilogramme d'eau absorbe, en passant de l'état solide à l'état liquide, 75 unités de chaleur latente, et en passant de l'état liquide à l'état gazeux, 650 unités de chaleur latente, moins le nombre de ces dernières représentées par la température à laquelle a lieu l'ébullition.

Ainsi, un kilogramme de vapeur produite absorbe :

o° . . . 650 unités de chaleur latente.

550 unités de chaleur latente. idem. 6000

6500 idem.

sulte que, à 650 degrés, toute l'eau renfermée dans un st à l'état de vapeur, car il n'y a pas de chaleur à dépour la convertir en cette dernière.

ne connaît pas la loi suivant laquelle croissent les degrés ition, au thermomètre, proportionnellement aux presfaute de cela, on a été obligé de déterminer ces rappar experience. Cet important travail est dû à notre physicien, M. Dulong, et a donné les résultats sui-

deux dernières colonnes de ce tableau ont été calculées ven des premières, sachant que, à 100°, sous la pression un kilogramme d'eau donne 1,700 litres de vapeur. La on des vapeurs étant la même que celle des gaz en géon obtient le volume à une pression et température quels correspondantes, en posant :

$$V' = V \frac{h}{h'} \times \frac{1 + 0.00566 \ t'}{1 + 0.00566 \ t}$$

t dans cette équation :

V = 1700h = 0.m76 $t = 100^{\circ}$ 

ne:

$$= 1700 \frac{0.76}{h} \times \frac{1 + 0.00366 t}{1,366}$$

nt les volumes de vapeur correspondants à un d'eau, on a les poids de 1 mètre cube de vapeur, en pids du mètre cube d'eau par le volume corresponds pour les température et pression considérées. tit l'eau en vapeur en la renfermant dans une posée à la flamme d'un foyer; les parois de c conductrices de la chaleur, laissent passer

# Tableau des températures, volumes et densités de la vapeur à différentes pressions.

|                      | DE LA VAI                   |                                    | pératures en<br>rès centigra-<br>corresp aux<br>pressions. | en litres<br>og. de ra-<br>la pres-<br>diq. et à<br>réelle. | ds<br>e cube<br>seur. |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| En atmos-<br>phères. | En mètres<br>de<br>mercure. | En kilogr.<br>par mètre<br>quarré. | Tempéra<br>degrés o<br>des corr<br>div. pres               | Volume<br>d'un kilo<br>peur à l<br>sion, indi               | da metra<br>de ver    |
| 10.00                | 7.60                        | 103360                             | 182.00                                                     | 207.98                                                      | 4,808                 |
| 9 00                 | 6.84                        | 93020                              | 177.40                                                     | 228.72                                                      | 4.513                 |
| 8.00                 | 6.08                        | 82680                              | 172.15                                                     | 254.27                                                      | 5.954                 |
| 7.00                 | 5.32                        | 72350                              | 166.42                                                     | 286.70                                                      | 5,488                 |
| 6.75                 | 5.13                        | 69770                              | 164.84                                                     | 296.35                                                      | 3.574                 |
| 6.50                 | 4.94                        | 67190                              | 165.25                                                     | 306 62                                                      | 3.26                  |
| 6.25                 | 4.75                        | 64610                              | 161.54                                                     | 317.58                                                      | 3.14                  |
| 6.00                 | 4.56                        | 62010                              | 160.00                                                     | 329.65                                                      | 5.033                 |
| 5.75                 | 4.37                        | 59430                              | 158.30                                                     | 342.76                                                      | 2,917                 |
| 5.50                 | 4.18                        | 56850                              | 156.70                                                     | 356 86                                                      | 2.809                 |
| 5.25                 | 5.99                        | 55270                              | 155.00                                                     | 572.32                                                      | 2.69                  |
| 5.00                 | 5.80                        | 51680                              | 155.30                                                     | 389.38                                                      | 2.568                 |
| 4.75                 | 3.61                        | 49100                              | 151.15                                                     | 406.76                                                      | 2.45                  |
| 4.50                 | 5.42                        | 46520                              | 149.15                                                     | 428.56                                                      | 2.33                  |
| 4.25                 | 5.25                        | 45940                              | 146.76                                                     | 450.96                                                      | 2.21                  |
| 4.00                 | 3.04                        | 41340                              | 144.95                                                     | 477.05                                                      | 2.09                  |
| 5.75                 | 2.85                        | 58760                              | 142.70                                                     | 506.43                                                      | 1.97                  |
| 5.50                 | 2 66                        | 56180                              | 140.55                                                     | 539.10                                                      | 1.85                  |
| 5.25                 | 2.47                        | 22600                              | 157.70                                                     | 576.83                                                      | 1.73                  |
| 5.00                 | 2.28                        | 31000                              | 155.00                                                     | 620.74                                                      | 1.61                  |
| 2.75                 | 2.09                        | 28420                              | 132.15                                                     | 672.56                                                      | 1.48                  |
| 2.50                 | 1.90                        | 25840                              | 128.85                                                     | 755.45                                                      | 1.36                  |
| 2.25                 | 1.71                        | 25260                              | 125.50                                                     | 808.00                                                      | 1.23                  |
| 2.00                 | 1.52                        | 20670                              | 121.55                                                     | 899.91                                                      | 1.11                  |
| 1.75                 | 1.35                        | 48090                              | 117.10                                                     | 1016.66                                                     | 0.98                  |
| 1.50                 | 1.14                        | 15510                              | 112.40                                                     | 1171.59                                                     | 0.85                  |
| 1.25                 | 0.95                        | 12930                              | 106.60                                                     | 1384.56                                                     | 0.72                  |
| 1.00                 | 0.76                        | 10336                              | 100.00                                                     | 4700,00                                                     | 0.58                  |
| 0.75                 | 0.57                        | 7760                               | 92.00                                                      | 2217.20                                                     | 0.45                  |
| 0.50                 | 0.58                        | 5180                               | 82,00                                                      | 3229.56                                                     | 0.31                  |
| 0.25                 | 0.19                        | 2600                               | 66,00                                                      | 6198.58                                                     | 0.16                  |

veloppée par le combustible, soit par rayonnement, soit r contact.

En admettant que toute la chaleur développée par le comstible est absorbée par l'eau de la chaudière, a kilogramme carbone donnant 7500 unités de chaleur, par sa combus-

n, vaporise, au maximum, 
$$\frac{7500}{650}$$
 11. k55 d'eau à 0°.

Quantité d'eau vaporisable par 1 kil. de combustible.

Charbon de bois.  $\frac{7400}{650} = 11.4400$ Coke . . .  $\frac{7300}{650} = 11.250$ Charbon de tourbe.  $\frac{7200}{650} = 11.100$ Houille. . . .  $\frac{7000}{650} = 10.800$ Bois. . . . .  $\frac{5000}{650} = 5.400$ Tourbe. . . .  $\frac{5000}{650} = 4.620$ 

Or, dans la vaporisation, il peut se présenter trois cas : 1º Ou la fumée, sortant des canaux de circulation pour strer dans la cheminée, est à une température plus basse ne celle d'ébullition :

2º Ou elle est à un température égale;

3º Ou enfin elle est à une température supérieure.

Le premier cas ne peut avoir lieu qu'autant que l'alimentation de la chaudière se fait par l'extrémité de sortie de la mée.

Le second cas a lieu toutes les fois que, l'alimentation étant un point quelcouque, la surface de chauffe est assez grande our qu'il y ait entier refroidissement de la fumée jusqu'ènte température.

Le troisième, qui se présente le plus généralement, pre

non-seulement de ce qu'il faut une température asser élevés dans la chemisée pour produire le tirage, mais encore parc que la fumée n'a pu se refroidir assez dans sa circulation autout du liquide.

ARTICLE Icr.

# VAPORISATION.

# S. 1" -- CHAUDIÈRES A VAPEUR.

Une chaudière à vapeur est un vase fermé, ne donnant issue à l'eau et à la vapeur qu'il renferme que par des orifices determinès. Les parois de ce vase doivent être d'une tenacité suffisante pour résister aux pressions qui se manifestent dans on intérieur, et aussi conductrices que possible de la élalem dans les parties en contact avec le feu.

Pour ces divers motifs, les métaux seuls conviennent pour la construction des chaudières à vapeur, et parmi ces dernier il n'en est que trois qui puissent être spécialement employés.

ce sont : le fer, la fonte et le cuivre rouge.

Pendant longtemps on a employé la fonte à cause de sui

prix de revient peu élevé.

Mais l'inconvénient qu'elle présente de se compre par viriation de température trop brusque, résultant d'une alimentation intermittente, ou d'une élévation de température trop prompte, y a fait renoncer. Nous citerous cependant les chandières en fonte de la fonderie de M Laurent Thiébaut, qui y fonctionnent tous les jours depuis plus de 15 ans et n'out jamais éprouvé cet inconvénient; ce qui nous porte à croire que si les chaudières en fonte ont présenté l'inconvénient de se rompre, c'est qu'elles étaient en fontes hétérogènes ou ma assemblées, ou refroidies trop subitement après la coulée, etc., ce qui fait qu'il ne serait pas impossible que l'on revînt par la suite à ce genre de générateur, qui possède le grand avantage de ne nécessiter aucun entretien et ne s'use pas.

Le cuivre rouge est le métal qui convient le mieux pour chaudières, parce que c'est celui qui, à surface égale, laisse passer le plus de chaleur dans le méme temps. Mais il coûte trop cher, et bien que l'on construise encore tous les jours des chaudières en ce métal, il entre pour fort peu dans la quantité

fabriquée, comparativement au fer.

La tole de fer est le métal exclusivement employé aujourd'hui pour la construction des chaudières à vapeur, excepté pour locomotives, où toute la partie en contact avec le feu est

en cuivre.

Pour nous faire une idée des prix de revient relatifs de trois chandières, l'une en fonte, la seconde en tôle de cuivre rouge, la troisième en tôle de fer,

Les facultés conductrices de la chaleur de ces trois métaux sont entre elles comme :

| Cuivre. |   |  |  |   |  | 1.000 |
|---------|---|--|--|---|--|-------|
| Fer     | • |  |  | • |  | 0.416 |
| Fonte   |   |  |  |   |  | 0.625 |

A quantités de chaleur égales transmises dans le même temps, les surfaces doivent être entre elles en raison inverse de leurs facultés conductrices; ainsi, pour:

|        | Cuivre. | • | • • • | 1.m.q.00      |
|--------|---------|---|-------|---------------|
| on a : | Fer     | • | 0.416 | = 2.40        |
|        | Fonte,  |   | 0.625 | <b>= 1.60</b> |

Les épaisseurs, à résistance égale, doivent être entre elles comme :

| Cuivre.        |      |     |      |     |     |     |     |       |      | 1.000        |
|----------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|--------------|
| Fer            |      |     |      |     | •   |     |     |       |      | o.666        |
| Fonte          |      |     |      |     |     |     |     |       |      |              |
| Les volumes    | le m | éta | l sc | nt  | dor | 1C, | dar | ıs le | es t | rois cas :   |
| Cuivre.        |      |     |      |     |     |     |     |       |      | 1.000        |
| Fer            |      |     |      |     |     |     |     |       |      | 1.600        |
| Fonte          |      |     |      |     |     |     |     |       |      |              |
| La densité du  |      |     |      |     |     |     |     |       |      |              |
| Celle du       |      |     |      |     |     |     |     |       |      |              |
| Celle de       |      |     |      |     |     |     |     |       |      |              |
| Les poids rela | tifs | sor | ıt d | lon | c : |     |     |       |      |              |
| . Cuivre.      |      |     |      |     | 8.7 | 00. |     |       |      | 1.00         |
| Fer .          |      |     |      | 1   | 2.2 | 50. |     |       |      | 1.41         |
| Fonte.         |      |     |      | 4   | 6.2 | 00. |     |       |      | 5.3o         |
| Le prix du cu  | ivre | ch  | au   | dro | nné | esi | t.  |       | 3 f. | . 50 le kil. |
| Celni da fer   | г.   |     |      |     |     |     |     |       | 1    | 10           |
| Celui de la    |      |     |      |     |     |     |     |       |      |              |

Ingénieur Civil, tome 1.

Les prix de revient relatifs des trois surfaces transmettant la même quantité de chalcur dans le même temps, sont donc :

Cuivre. . . . 3.50. . . . 1.000
Fer. . . . . 1.55. . . . 0.443
Fonte. . . . 2.99 . . . 0.855

Comme on le voit, c'est la tôle de fer qui coûte le meilleur marché, mais aussi c'est elle qui dure le moins lougtemps.

## Dimensions des chaudières,

Quand l'alimentation est continue, les dimensions des chaudières sont assujetties uniquement à la surface de chauffe nécèssaire pour transmettre une quantité de chaleur donnée dans un temps donné. Or, on distingue deux modes de transmissions de calorique, savoir:

Transmission par rayonnement,

Transmission par contact.

De là deux surfaces de chauffe :

surface de chauffe directe.

Surface de chauffe par contact.

On ignore quel est exactement le rapport entre les quantités de chaleur trausmise par ces deux genres de surfaces, à dimensions égales; mais ou saît que la quantité de chaleur transmise par rayonnement est beaucoup plus considérable que celle transmise par contact.

D'après la loi de Newton, les quantités de chaleur qui passent, dans un même temps, au travers de surfaces égales, sont proportionnelles aux différences de températures des milieux environnants.

En admettant cette loi comme exacte, il faudrait, pour l'appliquer à la détermination du rapport qui existe entre les quantités de chaleur transmise par contact et par rayonnement, connaître et la température dans le foyer, et la température dans les canaux de circulation de la fumée, lesquelles sont à peu près inconnues, et varient suivant l'activité de la combustion.

Il résulte des expériences de M. Stephenson, d'une part, et de celles de M. Péclet, d'autre part, que :

1º Dans une locomotive, la quantité de chaleur transmise par rayonnement est à pen près égale à trois fois celle transmise par contact, à surfaces égales.

ve Une surface de cuivre rouge, d'une épaisseur de deux à trois millimètres, en contact, d'un côté avec de l'eau a 100°, de

Tautre avec de l'air à 25°, laisse passer par heure environ 1100 unités de chaleur.

Nous ajouterons :

Dans les foyers de chaudières à vapeur dans lesquels le tirage est effectué par une cheminée dont la température inférieure varie entre 300 et 400°, il se consomme 5 kilogrammes de houille, en moyenne, par mêtre quarré de surface de chauffe totale, et il se produit environ 30 kilogrammes de vapeur.

Nous concluons de ces données que :

4º Il faut exposer à la chaleur rayonnante du foyer le plus de surface possible de chaudière, pour, à surface égale, transmettre la plus grande quantité possible de chaleur à travers les parois.

Car, si nous représentons par k la quantité de chaleur réellement transmise par rayonnement, celle transmise par contact étant 1 pour un mètre quarré; n le nombre de mètres quarrés de surface totale; n'le nombre de mètres quarrés de surface rayonnante, la chaleur transmise dans un temps donné est:

$$1(n-n')+n'k=n'(k-1)+n$$

k étant constant, plus n' est grand, plus cette expression est grande.

2º En appliquant au résultat, obtenu par M. Péclet, la loi de Newton, on a :

t, température moyenne de l'air chaud;

t', température de l'eau dans la chaudière :

$$400 - 25 : t - t' : 1100 : x$$

$$4'00 : x = \frac{1100}{75} (t - t') = 14.66 (t - t')$$

pour nombre d'unités de chaleur passant par heure et par mètre quarré de surface de chauffe.

3º Sachant que la quantité de chaleur transmise par heure et par mètre quarré de surface de chauffe, dans les chaudières ordinaires, est de 6 × 640 == 3840 unités, on a, en appliquant ce résultat à la formule ci-dessus:

$$3840 = 14.66 (t - t')$$
d'où :  $t - t' = \frac{3840}{14.66} = 260 \text{ degrés}.$ 

et:

La température, dans les chaudières, étant 145° à 4 atmosphères, il vient:

$$t = 260 + 145 = 405$$
 degrés.

Il résulte de là que la température, au bas de la cheminée, doit être au plus de 300°, car celle dans le foyer est d'environ 1200°.

Cette dernière température n'est pas facile à évaluer, en ce sens que l'on ignore quelle est la quantité exacte de chaleur transmise par rayonnement. On peut l'avoir approximativement en cherchant quelle serait la température de l'air, s'il emportait avec lui toute la chaleur transmise par le combustible.

A 20 kil., au minimum, d'air par kil. de carbone brûlé, on a, la capacité calorifique de l'air étant le 1/4 de celle de l'eau:

$$t = \frac{7500 = 20 \times t \times \frac{1}{4}}{5} = 1460 \text{ degrés.}$$

A 24 kil. pour 1 kil. de houille donnant 7000 unités de chaleur:

$$7000 = \frac{24}{4} \times t$$

t == 1162 degrés.

4º Il n'est pas possible de définir exactement la quantité de surface de chauffe que l'on doit donner pour transmette, par heure, à une chaudière que quantité de chaleur donnée.

Quelle que soit la surface de chauffe employée, on remplit le but que l'on se propose en brûlant des quantités variables de combustible.

Plus la surface de chauffe est grande, à tirage égal, plus on utilise la chaleur produite par une même quantité de carbone.

Il est possible que la dépense de 5 kilogrammes de carbone par mètre quarré de surface de chauffe et par heure, soit la disposition la plus économique, quand le tirage s'effectue an moyen d'une cheminée; mais nous nous garderions bien de l'affirmer; nous répéterons seulement que c'est le rapport généralement adopté entre la consommation et la surface de chauffe.

Formes et épaisseurs des chaudières. Il existe une infinité de formes de chaudières à vapeur, quand la pression qui a lies à intérieur ne dépasse pas celle de l'atmosphère; mais si la ression intérieure dépasse cette dernière, alors le nom-re des formes se réduit à deux seulement : le cylindre à base irculaire, et la sphère.

Les propriétés du cylindre et de la sphère que l'on met à rofit dans cette circonstance, ne sont autres que celles du

rcle que nous allons examiner :

Soit un cercle (fig. 11) dont le centre est o et le rayon r. Supposons tous les points de sa circonférence soumis à une ression intérieure égale pour tous, la circonférence ne se éformera pas, elle ne pourra que se briser si sa résistance est pas suffisante. Pour calculer cette résistance, il faut contêtre la valeur exacte de la pression en un point quelconque. Soit AB un diamètre, et supposant tous les autres points une résistance indéfinie, cherchons la force de traction qui père en chacun des points A et B, pour séparer le cercle en sux parties.

Chaque élément mm' de la circonférence est soumis à une ree normale P dont l'action, par rapport aux points A et B, décompose en denx, l'une parallèle, l'autre perpendicuire à AB. La force parallèle à AB est sans influence; mais la ce perpendiculaire obtient tout son effet et se décompose deux parallèles placées en A et B, et agissant par consent sur ces points. Soit p cette composante de P perpendicuir à AB, formant le parallélogramme des forces, nous avons:

donc mm' représente en ligne la valeur de P, m'i, et tencore son égale nn', représentera celle de p.

a sera de même pour tous les éléments de la demi-cirence, et la pression perpendiculaire à AB agissant de
scôté de cette ligne et tendant à séparer la circonférence
t parties égales, est à la pression totale exercée, comme
ètre est à la demi-circonférence, ou : 1 : 1.571.

la pression sur l'unité de longueur, la pression sur la
rconférence est P × 1.571 × 2r, et celle pour les
ints A et B, P×2r, d'où, pcur chacun d'eux, Pr.
st la force de rupture au point A, on a :

### F == Pr.

re: e qui tend à séparer le cercle en deux parties, est prole à la pression intérieure et au rayon du cercle. du cercle au cylindre en tôle, considérons une longueur suivant l'axe égale à 1 centimètre seulement, et appelons e l'épaisseur du métal, R sa résistance à la traction par centimètre quarré de section, P la pression de la vapeur sur un centimètre quarré de surface, nous avons :

Porce de rupture au point A = Pr. Résistance du point A . . . = Re × 1.

Ces deux forces doivent être égales entre elles, on a donc

$$Pr = Re$$

$$e = \frac{Pr}{r}$$

ďoù :

La résistance de la tôle, dans le sens du laminage, est, moment de la rupture :

Pour le fer. . . . . 4000 par centimètre quarré; le cuivre. . . 2000 idem; la fonte. . . 1350 idem.

Pour obtenir e, il faut exprimer r en centimètres, et P en kilogrammes, puis substituer celle de ces trois valeurs de R qui correspond au métal employé.

Soit, par exemple, une chaudière de 1 mètre de diamètre,

devant fonctionner à 6 atmosphères.

La pression sur les parois est 6 - 1 = 5 atmosphères, ou

5 × 1, ko33 == 5,k165 par centimètre quarré.

Les valeurs de R, données plus haut, étant celles correspondantes au moment de la rapture, ou est dans l'usage de ne faire supporter aux chaudières que le dixième de la charge qui produit la rupture, cela, afin qu'elles puissent servir plus longtemps, et aussi parce que la résistance des métaux chaufés est moindre que celle des métaux froids; enfin, parce qu'on peut ignorer certains défauts qui existent dans le fer. Il faut donc multiplier par 10 l'épaisseur que l'ou obtient comme correspondante au point de rupture, et il vient:

Pour le fer.  $e = \frac{\frac{\text{Epaisseur}}{\text{pour la ruture.}}}{\frac{\text{Epaisseur}}{\text{pour résisser}}}{\frac{\text{Epaisseur}}{\text{pour résisser}}}{\frac{\text{Epaisseur}}{\text{indéfiniment.}}}{\frac{\text{centimètres.}}{\text{entimètres.}}}$ 

Pour le cuivre : 
$$\epsilon = \frac{5.165 \times 50}{2000} = 0.1290 \dots 1.290$$

Peur la fonte : 
$$\epsilon = \frac{5.165 \times 50}{1350} = 0.191 \dots 1.91$$

La pression de la vapeur dans le sens de l'axe s'obtient en remarquant que, quelle que soit la forme du fond, la pression qu'il supporte est la même que s'il était plat, auquel cas sa surface serait  $\pi r^2$ , et la charge  $\pi r^2 P$ .

Cette charge se répartit sur tous les points de la circonférence pour produire la rupture du cylindre perpendiculairement à l'axe : or, la circonférence est  $2\pi r$ , chaque point supporte donc :

$$\frac{\pi r^2 P}{2\pi r} = \frac{Pr}{2}$$

La pression longitudinale est donc moitié de la pression ransversale; par conséquent, il n'y a lieu à s'occuper de 'épaisseur des chaudières que pour la résistance à la pression ransversale.

Il résulte de ce principe, que les chaudières sphériques peurent, à épaisseurs de tôle égales, supporter des pressions loubles de celles que supportent les chaudières cylindriques.

L'épaisseur des tôles, au milieu des feuilles, étant déterninée, il reste à savoir si cette épaisseur peut convenir sur es bords, là où les feuilles s'assemblent entre elles au moyen le rivets qui les traversent de part en part et répartissent la ression totale sur les espaces pleins qui existent entre chacun feux.

Or, si l'on examine plusieurs chaudières à vapeur, on renarque que le diamètre des rivets est double de l'épaisseur le la tôle, et que l'espacement entre les rivets, d'axe en axe, st égal à 5 fois l'épaisseur de la tôle.

Pour bien nous rendre compte de l'épaisseur qu'il convient savoir sur les bords proportionnellement à celle du milieu les feuilles, soient AB, CD (fig. 12) deux feuilles de tôle asemblées.

Appelons l la largeur EF en centimètres; e l'épaisseur en entimètres, au milieu, comme par le passé; R la résistance ar centimètre quarré de section, nous avons:

Résistance en E F = 
$$le \times R$$
.  
Soit E'F' une droite traversant tous les rivets, et soit  $\frac{l}{n}$ 

a somme des diamètres de rivets compris dans la longueur !,

c'est-à-dire la somme des vides,  $l - \frac{l}{n}$  est la partie pleine de la section E'F', et on a :

Résistance en E'F' = 
$$(l - \frac{l}{n}) e'R$$

e' étant l'épaisseur à l'endroit des rivets. Or, les résistances doivent être égales, on a donc :

$$l e R = \left(\frac{n-1}{n}\right) l e' R$$
$$e' = \frac{n e}{n-1}$$

d'eù :

Nous avons dit que l'espacement des rivets, de centre en centre, était égal à 5 fois l'épaisseur de la tôle, donc 5 e'; que le diamètre était 2 fois l'épaisseur, donc 2 e'; pour avoir n, nous remarquons que, sur une longueur égale à 5 e', il y a

2 e' de vide, donc 
$$\frac{l}{n} = \frac{2}{5}l$$
 d'où  $n = \frac{5}{2}$ ;

$$e' = \frac{\frac{5}{2}e}{\frac{5}{2}-1} = \frac{5}{3}e = 1.666 e$$

Mais on n'est pas dans l'usage de donner plus d'épaisseur aux tôles sur les bords que dans le milieu, par suite du mode de fabrication même de ces dernières; il en résulte que l'épaisseur des feuilles doit être celle que l'on trouve comme nécessaire sur les bords, et si les dimensions que nous avons données plus haut ne font que compenser les vices que nous avons signalés alors, elles doivent être angmentées dans la proportion que nous venons d'indiquer, et l'on a :

Les épaisseurs que les chaudronniers sont obligés de donner aux chaudières à vapeur, en exécution des ordonnances royales relatives aux appareils à vapeur, n'ont pas été calculées de la manière que nous venons de le faire.

Ces épaisseurs, pour la tôle de fer, sont déterminées par la formule :

$$= \frac{18 d (n-1) + 3000}{1000}$$
 millimètres.

iamètre de la chaudière exprimé en centimètres, et n total d'atmosphères indiquant la pression intérieure. appliquous cette formule à l'exemple que nous, nous aurons:

$$\frac{8 \times 100 (6-1) + 3000}{4000} = 12 \text{ millimètres.}$$

ù nous trouvons 10.m.m8, les ordonnances royales millimètres.

ral, les épaisseurs données par la formule ci-dessus onsidérables que celles données par la formule que obtenue, bien que nous ayons décuplé la valeur de e. ant les deux formules, la première devient:

$$\times$$
 10  $\frac{r P}{4000}$  == 0.00416  $r P$   
= 0.00208 × 1.033 × (n-1)  $d$   
= 0.00215  $d$  (n-1) en centim.  
= 0.0215  $d$  (n-1) en millim.

devient:

$$= 0.018 d (n-1) + 3 en millimètres.$$

nière donne pour e une valeur constamment proe au diamètre et à la pression, tandis que la sesenlement est proportionnelle au diamètre et à la nais encore exige une épaisseur constante de 3 milplus, quels que soient le diamètre et la pression.

e de là, que les épaisseurs données par la première abord plus petites que celles données par la seconde our des petites valeurs de d et de n, vont en se raple plus en plus de celles que l'on déduit de la semesure que le produit d (n-1) croît; puis, enfin, égales à ces dernières, et les dépassent de plus en les valeurs toujours croissantes du produit d (n-1) éterminer à quelle valeur du produit d (n-1) lent des valeurs égales pour e dans les deux formu-

215 
$$d(n-1) = 0.018 d(n-1) + 3$$
  
 $0.0035 d(n-1) = 3$ 

et: 
$$d(n-1) = \frac{3}{0.0035} = 857.$$

Ainsi, d étant exprimé en centimètres et n en atmospl lorsque le produit d (n-1) dépasse 857, les valeur données par notre formule sont plus fortes que celles do par la formule des ordonnances royales.

Afin de voir quelles conséquences peut avoir ce rés donnons à d et à n des valeurs maxima: soit n = 7 qui des plus hauts timbres de chaudières, d = 150 centimètrest aussi un des plus grands diamètres, il vient :

$$d(n-1) = 150 \times 6 = 900 > 857$$
.

Pour d == 120 centimètres, plus usité:

$$d(n-1) = 120 \times 6 = 720 < 857.$$

Rarement on dépasse d = 100 centimètres, n = 6 atmosphères,

ce qui donne  $d(n-1) = 100 \times 6 = 600 < 857$ ; nous concluons que la formule du gouvernement offre pl sûreté que la nôtre, en ce sens que, exigeant une plus épaisseur pour les chaudières, elle les met en mesure de ter beaucoup mieux aux excès de pression qui ont lieu quefois.

8'il pouvait y avoir un grand excès de poids dans l'es de la formule du gouvernement, nous dirions que pour motives, il serait à désirer que l'on permit d'employer la mière formule, parce que, d'une part, les tôles employer toujours de qualité supérieure; ensuite, parce que l besoin de diminuer autant que possiblé le poids. Mais la férence est très-minime, comme nous allons en juger.

La surface de tôle de fer nécessaire à la boîte à feu el partie cylindrique est de 20 mètres quarrés environ.

Le timbre des locomotives est 5 atmosphères.

Le diamètre de la partie cylindrique est 1. m 10 envires On a par la première formule :

$$e = 0.0215 \times 110 \times 4 = 9.8.845$$

et par la seconde formule :

$$e' = 0.018 \times 110 \times 4 + 3 = 10.$$
m.mgo

Dans le premier cas, le poids de la tôle est :

| VAPURISA                     | IIIOB.              |
|------------------------------|---------------------|
| 20 🗶 0. <sup>m</sup> 00945   | × 7800 == 1475 kil. |
| 1 sus pour rivets et recouvi | rements             |
| 1ts                          | 295                 |
| Total.                       | 1770 kil.           |
| le deuxième cas, le poid     | ls de la tôle est : |
| 20 × 0.m0109                 | × 7800 == 1600 kil. |
| ı sus pour rivets et recouvr | rements             |
| ts                           | 320                 |
| Total.                       | 1920 kil.           |

rence 150 kilogrammes sur des objets dont les poids entre 15 et 16 mille kilogrammes.

## 5 2. - APPAREILS DE SURETÉ.

ppareils sont destinés à prévenir les explosions qui rel'une pression intérieure, superieure à celle que la résises parois de la chaudière leur permet de supporter. l'ici, il n'a pas été possible de rendre les chaudières ibles, c'est-à-dire, ou assez résistantes pour supporter pèce de pression, ou susceptibles de donner instantaun dégagement considérable à la vapeur, quand la intérieure dépasse les limites de pression convenable. donc dû s'attacher, faute de mieux, à attenuer les ui peuvent donner lieu à des accroissements illimités iion.

es causes sont de deux espèces, savoir :

1e production lente de vapeur supérieure à la quantité dernière dépensée;

re production instantanée d'une très-grande quantité

le premier cas, la pression dans la chaudière s'élève ement, et l'explosion commence par une rupture à la i moins résistante.

le second cas, l'explosion a lieu à la fois sur tous les lont la résistance est inférieure à la pression exercée nément, quelles que soient d'ailleurs les résistances de ts les unes par rapport aux autres.

# 1º AUGMENTATION LENTE DE PRESSION.

mentation lente de pression est le cas qui se présente ouvent dans l'emploi des appareils à vapeur, aussi estfet que l'on s'est, en premier lieu, proposé d'anuuler ue possible.

Pour cela, on a adapté aux chaudières les appareils suiv

Les soupapes de sûreté;

Les rondelles fusibles;

Les manomètres.

Soupapes de sûreté. — On donne ce nom à des soupaper vrant de bas en haut et placées sur la partie supérieure chaudière, de manière à être toujours en contact avec peur. Ces soupapes sont chargées d'un poids égal à la primaxima que doit posséder la vapeur dans la chaudièr manière que quand la pression intérieure surpasse la c des soupapes, ces dernières se soulèvent et donnent is cette vapeur.

Le diamètre des soupapes varie suivant les dimensions chaudière à laquelle elles sont adaptées; car il ne sufi qu'elles donnent issue à la vapeur, il faut encore que la cité de vapeur qu'elles laissent écouler soit au moins égal quantité de cette dernière, produite en trop et donnan

à l'augmentation de pression.

Pour calculer le diamètre que l'on doit donner aux s pes, suivant les chaudières, on admet un maximum po quantité de vapeur que peut produire un mètre quarré d face de chauffe dans un temps donné, et on donne à la pape un diamètre suffiant pour que, étant ouverte, elle laisser échapper la même quantité de vapeur. Il résulte que sitôt que la soupape se lève, la pression intérieure nue et la soupape retombe.

Pour trouver ces diamètres, on procède del a manière

vante, soient:

P, la quantité maxima de vapeur, en poids, que peut ner un mêtre quarré de surface de chauffe :

n, le nombre de mètres quarres de surface de chauffe

chaudière;

h, la hauteur de mercure équivalente à la pression rieure de la chaudière.

On a pour la vitesse d'écoulement des fluides :

$$v = \sqrt{2gH}$$

H étant la hauteur génératrice de l'écoulement en col du fluide qui s'écoule.

Si D est le diamètre de la soupape, et d le poide du a subse de vapeur à la pression h, on a :

0.785 
$$D^8$$
 H  $\times$   $d = 0.785 D^2 (h - 0.76) 13590 (1)$ 

$$I = \frac{13590}{d} (h - 0.76)$$

et 
$$v = \sqrt{19.62 \times 13590 \frac{k - 0.76}{d}} = 510 \sqrt{\frac{k - 0.76}{d}}$$

Le volume écoulé par seconde est alors, en mince paroi V == 0.65 v × 0.785 D<sup>2</sup>

$$= 0.65 \times 0.785 \times 510 \text{ } \text{D}^2 \text{ } \frac{h - 0.76}{d}$$

$$= 260 \text{ } \text{D}^2 \text{ } \frac{h - 0.76}{d}$$

$$\frac{V}{260 \sqrt{\frac{h-0.76}{3}}}$$

D'autre part, si m représente le nombre de mêtres quarres de surface de chausse de la chaudière, on a :

$$mP = Vd$$
 d'où  $V = \frac{mP}{d}$ 

et: 
$$\mathbf{D}^2 = \frac{m\mathbf{P}}{260 \sqrt{d(h-0.76)}}$$
 en mètres.

Reste à déterminer P.

M. Péclet, dans son Traité de la chaleur, admet que un mètre quarré de surface de chauffe peut produire, au maximum, 200 kilogrammes de vapeur par heure, ce qui fait par seconde 0. 40555.

Nous n'admettrons, quant à nous, aucun nombre, par la raison que les diamètres à douner aux soupapes des chaudières à vapeur ont été réglés par ordonnance royale, et qu'il n'y a lieu à faire usage de la formule ci-dessus qu'autant qu'elle donne pour D des valeurs supérieures à celles exigées par la table aunexée à ladite ordonnance, et dont voici une copie:

<sup>(1)</sup> La charge sur l'orifice d'écoulement, exprimée par le poids d'une colonne de Buille sur cet eritie, cet égale à la charge, sur cet orifice, d'une colonne de murcur epas la hauteur à — o.mfc.

230

|                             | 1                       |                        |                     |         | •                  |                 |                     | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                     | 1                      |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| BFACES<br>e des chandières, | 1 1/2 atmo-<br>sphères. | 2<br>atmo-<br>sphères. | 2 1/2 atmo-sphères. | 3 atmo- | 5 % satmo-sphères. | 4 atmo-sphères. | 4 1/2 atmo-sphères. | 5<br>atmo-<br>sphères.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 1/2 atmo-sphères. | 6<br>atmo-<br>sphères. |
| mët. car.                   | centim                  | centim.                | centim              | centim. | Centim             | centim.         | centim              | centim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | centim.             | centim.                |
| -                           | 2.493                   | 2.065                  | 1.799               | 1.616   | 1.479              | 1.372           | 1.286               | 1.214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.152               | 1.100                  |
| 01                          | 5.525                   | 2.918                  | 9.544               | 9.285   | 2.09               | 1.941           | 1.818               | 1.716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.630               | 1.555                  |
| 10                          | 4.317                   | 5.573                  | 3.116               | 2.799   | 2.563              | 2.377           | 9.927               | 2.102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.996               | 1 905                  |
| 4                           | 4.985                   | 4.126                  | 3.598               | 5.939   | 9.959              | 2.745           | 2.572               | 2.457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.303               | 2.200                  |
| 20                          | 5.574                   | 4.613                  | 4.093               | 3.614   | 5.308              | 5.069           | 9.875               | 2.714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.578               | 9.459                  |
| 9                           | 6.106                   | 5.034                  | 4.407               | 5.958   | 5.694              | 5.369           | 5.149               | 2.973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.893               | \$69.8                 |
| 1.                          | 6.595                   | 5.458                  | 4.760               | 4.276   | 5.914              | 3.631           | 5.409               | 3.911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.045               | 2.910                  |
| 00                          | 7.030                   | 5.853                  | 5.089               | 4.571   | 4.185              | 5.889           | 3.637               | 5.433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.260               | 3.111                  |

| 3.299<br>3.478          | 3.810<br>3.965<br>4.194                                      | 4.259<br>4.399<br>4.534  | 4.666<br>4.794<br>4.948 | 5.040<br>5.158<br>5.274 | 5.388<br>5.499<br>5.608    | 5.715<br>5.925<br>6.024                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 3.458<br>3.645<br>5.845 | 3 993<br>4 156<br>4.319                                      | 4.464<br>4.610<br>4.752  | 5.024<br>5.154          | 5.28%<br>5.406<br>5.527 | 5.646<br>5.763<br>5.877    | 5 989<br>6.099<br>6.207<br>6.313         |
| 5.644<br>5.838<br>6.095 | 4.204                                                        | 4.854<br>5.004           | 5.290<br>5.428          | 5.561<br>5.692<br>5.820 | 5.845<br>6.069<br>6.188    | 6.306<br>6.422<br>6.535<br>6.648         |
| 5.857<br>4.066          | 4.454                                                        | 4.980<br>5.145<br>5.302  | 5.455<br>5.605<br>5.750 | 5.892<br>6.031<br>6.167 | 6.299<br>6.429<br>6.556    | 6.681<br>6.804<br>6.924<br>7.043         |
| 4.340.                  | 4.754<br>4.949<br>5.438                                      | 5.316<br>5.490<br>5.659  | 5.823<br>5.982<br>6.138 | 6.289<br>6.437<br>6.582 | 6.723<br>6.862<br>6.998    | 7.132<br>7.262<br>7.391<br>7.517         |
| 4.438                   | 5.33<br>5.33<br>5.33<br>5.33<br>5.33<br>5.33<br>5.33<br>5.33 | 5.730<br>5.918<br>6.100  | 6.277<br>6.449<br>6.616 | 6.780<br>6.939<br>7.095 | 7.248<br>7.397<br>7.344    | 7.776<br>7.828<br>7.967<br>8.103         |
| 4.848<br>5.110<br>5.560 | 5.598<br>5.827<br>6.047                                      | 6.459<br>6.464<br>6.663  | 6.841<br>7.044<br>7.227 | 7.389<br>7.580<br>7.750 | 7.917<br>8.080<br>8.240    | 8.597<br>8.551<br>8.703<br>8.851         |
| 5.398<br>5.690          | 6.253                                                        | 6.968<br>7.197<br>7.418  | 7.653<br>7.842<br>8.046 | 8.245<br>8.439<br>8.629 | 8.814<br>8.996<br>9.174    | 9.549<br>9.520<br>9.689<br>9.855         |
| 6.524                   | 7.147                                                        | 7.990<br>8.253<br>8.506  | 8.155<br>8.993<br>9.227 | 9.454<br>9.677<br>9.894 | 10.407<br>10.316<br>10.520 | 10.720<br>10.917<br>11.110<br>11.300     |
| 7.478                   | 8 635<br>8.987                                               | 9.654<br>9.970<br>10.277 | 10.865                  | 11.691<br>11.954        | 12.211<br>12.463<br>12.710 | 12.952<br>13.190<br>13.423<br>13.653     |
| e'0:±                   | 925                                                          | 1291                     | 4 4 8<br>6 6 6          | 2 2 2 2                 | 2, 2, 3                    | 28 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |

Cette table a été calculée au moyen de la formule :

$$D' = 2.6 \sqrt{\frac{m}{n - 0.412}} \text{ en centimètres.}$$

n étant le numéro du timbre de la chaudière.

Le coefficient 2.6 remplace 1.3, parce que l'on observe que la soupape ne s'ouvre jamais entièrement quand elle donne issue à la vapeur; le diamètre se trouve alors doublé, et la section d'écoulement quadruplée.

Adoptant cette méthode, notre formule devient, tous calculs faits:

$$D = 100 \sqrt{\frac{m P}{65 \sqrt{d (h - 0.76)}}} \text{ en centimètres.}$$

Soit D = D', nous obțiendrons la valeur de P qui a servi de base à la formule des ordonnances royales, en posant :

6.76 
$$\frac{m}{n-0.412} = \frac{10000 \times m}{65 \sqrt{d \times 0.76 (n-1)}}$$

car:  $h = 0.76 \times n$ 

it vient:  $P = \frac{6.76 \times 65 \sqrt{d \times 0.76 (n-1)}}{(n-0.412) 10000}$ 
 $= \frac{0.0384 \sqrt{d (n-1)}}{n-0.412}$ 

Plus n est grand, plus d est grand, plus aussi d (n-1) est grand; mais n-0.412 croît aussi, il n'est donc pas possible de déterminer dans quel rapport P croît avec n.

Pour . . . 
$$n = 1$$
 P = 0  
 $n = 2$  P = 0,0255 kil.  
 $n = 3$  P = 0,0266  
 $n = 4$  P = 0,0271  
 $n = 5$  P = 0,0268  
 $n = 6$  P = 0,0270

En moyenne, P = 0,0265 donne dans notre formule des résultats à peu près identiques avec la formule du gouvernement, et on a :

$$D = 2 \sqrt{\frac{m}{\sqrt{d(h-0.76)}}}$$

proposé, pour exemple, de trouver le diamètre d'une e de sûreté pour surface de chauffe = 20 mètres quarpression intérieure = 5 atmosphères,

$$D = 2 \sqrt{\frac{20}{\sqrt{2.57 \times 4 \times 0.76}}} = 5.18$$

de 5.42 que donne la table.

165 par seconde fait par heure 3600 × 0.0265 = 95 kilieu de 200 kilog. qu'admet M. Péclet. Il est vrai que papes sont toujours accouplées deux à deux sur une chaudière.

# Charge des soupapes.

a deux manières de charger les soupapes : irectement ;

ar l'intermédiaire d'un levier.

rincipe, les soupapes sont chargées directement, quand ge ne doit pas être considérable; mais en réalité, la directe a été forcément appliquée jusqu'en 1843 à es chaudières dites à basse pression, par suite de l'orice royale du 25 mars 1830.

oupapes à levier, précédemment réservées pour les chauà haute pression, sont maintenant admises pour toute de chaudière.

calculer la charge qui doit être placée à l'extrémité du afin de faire équilibre à la pression de la vapeur correste au numéro du timbre de la chaudière, on procède anière suivante:

it : P la charge,

D le diamètre de la soupape en centimètres,

m le rapport du bras de levier,

n le numéro du timbre.

ression de la vapeur sur la soupape est:  $0.785 D^2 \times (n-1)$ . On a alors:

$$P \times m = 1 \times 0.785 D^2 \times 1.4053 (n-1)$$

$$P = \frac{0.811 \, D^2 \, (n-1)}{m}$$

Si 
$$m = 1$$
, la charge est directe, et on a :  
 $P = 0.811 D^2 (n - 1)$ 

En prenant pour D le diamètre intérieur de la soupape, en obtient pour P une valeur plus faible que celle qui est convenable pour faireéquilibre à la pression intérieure. Il résulte des expériences de M. Tremery, ex-ingénieur en chef, directeur des mines, que la surface de l'anneau de recouvrement joue un grand rôle dans le soulèvement plus ou moins prompt des soupapes, et qu'au lieu de la formule ci-dessus, il faut employer la suivante:

$$P = \frac{0.811}{m} \left( \frac{D^2 + d^2}{2} (n-1) - \frac{D^2 - d^2}{2} \right)$$

dans laquelle D est le diamètre extérieur de la zône de contact, ou anneau de recouvrement, et d le diamètre de l'orifice.

On obtient pour P des valeurs très-rapprochées de celles données par cette formule en prenant pour valeur de D, dans la première, le diamètre moyen, c'est à dire le diamètre de l'erifice, plus l'épaisseur du contact.

Rondelles fusibles. Ce sont des alliages de plomb, bismuth et étain en proportions déterminées pour fondre à la température correspondante à la pression maxima que doit supporter la chaudière.

Ces rondelles, fort ingénieuses sous le point de vue théorique, n'ayant donné que de médiocres résultats depuis viage ans qu'elles sont prescrites par les premières ordonnances royales, ont cessé de l'être dans les nouvelles.

Manomètres. Ils sont destinés à indiquer au chauffeur la pression intérieure de la chaudière, et sont de deux espèces, se voir :

10 Les manomètres à air libre,

2º Les manomètres à air comprimé.

Les premiers consistent en un long tube de verre recourbé, ouvert à chaque extrémité et communiquant d'uné part avec le chaudière à vapeur, de l'autre avec l'atmosphère. A la partieir férieure du conde se trouve une quantité suffisante de mercure pour que, la vapeur pressant d'un côté, le mercure s'élève des l'autre branche à une hauteur susceptible de faire équilibre cette pression.

Sachant que la pression de 1 atmosphère est équivalente à la charge d'une colonne de mercure dont la hauteur est 0. 76,

pane à la branche qui communique avec l'air une longueur cale suffisante pour que le mercure puisse s'y élever à aude fois o. 16 qu'il y a d'unités moins une dans le numéro imbre de la chaudière, ce numéro indiquant la pression e intérieure.

rsque les deux branches sont égales, le mercure desd'autant dans l'une qu'il monte dans l'autre, et alors chantmosphère est indiquée sur la branche en communication l'air par une hauteur de o. 38. Ces manomètres, exigés es anciennes ordonnances royales pour les chaudières dibasse pression seulement, le sont, par les nouvelles orances, pour toutes les chaudières, quelle que soit leur

ion.

s manomètres à air comprimé sont fondés sur ce prin-: que les volumes des gaz sont en raison inverse des preset proportionnels aux températures.

it bc (fig. 13) un cylindre d'air renfermé dans un tube hé à l'extrémité c et recourbé inférieurement. Soit a' b le m du mercure dans les deux branches, sous la pression h of uthermomètre centigrade.

ur avoir le volume du gaz à la pression h' et la températ', on a :

$$V' = V \frac{h}{h'} \times \frac{(1+at')}{(1+at)}$$

H at H' sont les hauteurs cb, ce correspondantes à volumes, on a :

$$H' = H \frac{h}{h'} \times \frac{1 + at'}{1 + at}$$

ient : s la section en bb',

S la section en aa'.

olonne de mercure a monté dans la branche bc d'une eur égale à H—H', et a baissé dans la branche ad d'une

sur égale à  $\frac{s}{S}(H-H')$ ; la différence de niveau entre les

branches est donc :

$$\cdot H' + \frac{s}{s} (H - H') = (H - H') \left(1 + \frac{s}{s}\right)$$

Cette hanteur de mercure opère contre la pression de la vapeur une charge qui diminue d'autant la pression du gaz comprimé, et si l'on ne tenait pas compte de cette charge, la hauteur H' du volume comprimé indiquerait une pression de vapeur inférieure à la pression exacte. La pression h' n'est donc que la différence entre la pression qui a lieu dans la chaudière et la charge du mercure en sens contraire.

Soit h, la pression en mercure dans la chaudière, on a :

$$h' = h_1 - (H - H') \left( 1 + \frac{s}{S} \right)$$

Remplaçant h' par cette valeur dans l'expression de H', il vient :

H' = H 
$$\frac{\hbar}{\hbar_1 - (H - H')\left(1 + \frac{s}{S}\right)} \times \frac{1 + at'}{1 + at}$$

En résolvant par rapport à H', on obtient une équation du second degré.

En admettant pour t' et t des valeurs constantes et égales entre elles, en supposant S infiniment grand par rapport à s, et faisant h = 0.076, il vient:

H' = H 
$$\frac{\hbar}{h_1 - H + H'}$$
  
d'où :  $H'^2 + H' (h_1 - H) - \hbar H = 0$   
et :  $H' = -\frac{h_1 - H}{2} \pm \sqrt{\frac{(h_1 - H)^2}{4} + \hbar H}$ 

Pour des valeurs données à h, on en déduit des valeurs pour H'.

Mais quelque simplifiée et quelqu'inexacte que soit cette valeur de ll', elle est encore trop compliquée pour les fabricants de manomètres; de plus les diamètres des tubes n'étant pas mathématiquement constants partout, le mercure y monte irrégulièrement; enfin, le mercure se dérange souvent et le volume d'air primitivement introduit change.

Il résulte de là que, sur cent manomètres à air comprimé, il s'en rencontre au plus un exact, et encore cela n'a lieu que si

rnier a été construit spécialement à un prix fort élevé et m fabrique.

donc le manomètre est utile, et nous le regardons comme pensable, c'est une sage décision que celle qui a été prise les nouvelles ordonnances, d'exiger le manomètre à air liartout.

#### 2º AUGMENTATION INSTANTANÉE DE PRESSION.

ugmentation instantanée de pression provient généraled'une alimentation intermittente et se faisant à des époassez éloignées les unes des autres pour que le niveau de , dans la chaudière, s'abaisse au-dessous du niveau supédes carnaux et permette à la partie supérieure de la chauen contact avec les carnaux de se chauffer à une tempérale beaucoup supérieure à celle d'ébullition.

le autre cause de l'augmentation instantanée de pression us l'impossibilité qu'éprouve la vapeur à s'échapper d'un où elle se produit pour s'élever dans la partie supérieure chaudière. Dans ce cas, elle s'accumule en ce point, en e l'eau, permet alors à la paroi de s'échauffer et si, à d'augmenter de volume, elle finit par rencontrer une iselle s'échappe en grande partie, diminue de volume et et à l'eau de toucher subitement une paroi quelquefois fée au rouge, d'où résulte une production considérable ipeur et une pression proportionnelle.

st en partie à cet effet qu'est dù le terrible accident du baà vapeur le Citis.

ar remédier à ces effets funestes, il y a trois objets à con-

La disposition des chaudières,

Les appareils d'alimentation,

Les appareils propres à indiquer le niveau dans les chau-

Disposition des chaudières. Les chaudières doivent être es dans les fourneaux de manière que le niveau supérieur guide soit à 10 centimètres au moins au-dessus des canaux culation de la fumée.

s tubes bouilleurs ou les tubes de fumée circulant dans rieur des chaudières, doivent être disposés de telle sorte a vapeur qui se produit dans les différents points, en convec le feu, puisse facilement s'élever à la partie supérieure. qu'ici, aucune condition n'a été prescrite par les ordonnances royales pour la disposition des chaudières à vape afin de ne pas entraver l'industrie dans les progrès qu' tous les jours sur ce point. On ne peut donc que déplore cidents qui ont été la conséquence de dispositions vicie engager les constructeurs à disposer leurs chaudières nière à satisfaire aux exigences que nous avons signal

2º Appareils d'alimentation. Ils sont de deux espèces, Les appareils d'alimentation intermittente;

Les appareils d'alimentation continue.

Les premiers, spécialement employés pour les chau vapeur qui n'alimentent pas de machines, consistent, généralement, en un vase en tôle A (fig. 14), commun au moyen de deux tuyaux B, C, avec une chaudière à D, l'un B partant de la partie supérieure de A et abour la partie supérieure de D; l'autre C partant de la part rieure de A et aboutissant à la partie inférieure de D.

Supposant A plein d'eau froide, si ou ferme le rol puis qu'on ouvre le robinet B, la vapeur s'introduit vase A et y établit une pression égale à celle qui a li l'intérieur de la chaudière. Ouvrant alors le robinet C, l A s'écoule dans D.

Pour remplir A, on ferme B et C, laisse refroidir, e E par où on verse de l'eau.

M. Combes, ingénieur en chef des mines du départer la Seine, vient de prescrire aux blanchisseurs un a d'alimentation intermittente des plus ingénieux.

A (fig. 16) est une chaudière fermée dans laquelle une lessive caustique. Quand l'eau est suffisamment « elle se convertit en vapeur, et la portion liquide resti chassée hors de la chaudière par le tube B, plongeant ji fond de la chaudière. Cette eau tombe sur du linge c rempli le cuvier D, le traverse et vient se réunir à la inférieure.

En S est une soupape à deux flotteurs f et f' fixés sur Cette soupape est contre-balancée par un poids P, de te nière que quand le flotteur f' plonge seul, la soupape équilibre et reste dans la position où on la place.

De plus, les volumes et poids de ces flotteurs sont te quand les deux flotteurs plongent, la soupape est fer quand ni l'un ni l'autre ne plongent, la soupape est c

"I résulte de là que quand le niveau de l'eau s'est : pour que le flotteur f' ne plonge plus, la soupape

et établit la communication avec l'air extérieur; alors, s'il se produit de la vapeur, elle s'échappe par la soupape, et si les parois se chauffent au rouge, l'eau injectée sur ces parois ne peut produire d'explosion, parce que la vapeur produite instantanément trouve une issue suffisante. La communication avec l'air étant établie, l'eau amassée à la partie inférieure du cuvier presse sur le clapet c que tenait fermé précédemment la pression interieure de A, l'ouvre et s'écoule dans la chaudière. Alors le niveau s'élève dans cette dernière, et comme il y a équilibre entre la soupape et le poids P, tant que le fotteur f' plonge seul, la soupape ne bouge pas et le remplissage se fait facilement, jusqu'au moment où le niveau de reau s'élève au-dessus du flotteur f; alors, le contre-poids l'emportant, la soupape se ferme, et les mêmes effets que ceux indiqués precédemment ont lieu, c'est-à-dire que l'eau se réchauffe, se convertit en vapeur, ferme le clapet c et chasse la lessive par le tuyau B, etc.

Les appareils d'alimentation continue sont des pompes aspirantes et foulantes que l'on adapte aux machines à vapeur, pour lesquelles nous renvoyons à la mécanique industrielle. Les pompes à bras sont quelquefois employées pour l'alimen-

tation intermittente.

Lorsque les chaudières de chauffage nécessitent une alimentation continue, on leur adapte quelquefois, comme l'ont fait MM. Bourdon et Cavé, mécaniciens de Paris, des petites pompes mues par une petite machine à vapeur de la force suftiante pour les mouvoir, et alimentées par la chaudière ellemême.

3º Niveaux d'eau. Ils sont de plusieurs espèces, savoir :

Les niveaux en verre;

Les niveaux à robinets;

Les niveaux à flotteurs;

Les niveaux à sifflet.

Niveaux en verre. Ils consistent en un tube de verre, vertical, communiquant par ses deux extrémités avec la chaudière à vapeur, de manière que la communication supérieure ai lieu en pleine vapeur, et la communication inférieure en pleine eau. L'ean prend dans ce tube le même niveau que dans la chaudière, et il est facile de le vérifier à chaque instant.

Ces niveaux présentent l'inconvénient de se casser, et alors de laisser échapper à la fois des masses d'eau et de vapeur qui

les rendent inal ordables pour boucher les fuites. On leur adapte bien des robinets qui se manœuvrent de loin, mais c'est compliqué et jamais en mesure de fonctionner quand on en a besoin.

Niveaux à robinets. Ils consistent en 3 robinets (Pl. XIX, fig. 20 et 21) placés, le premier à 5 centimètres au-dessus du niveau voulu de l'eau; le second au niveau voulu de l'eau; le troisième à 5 centimètres au-dessous. En ouvrant ces robinets, on constate facilement si le niveau de l'eau est entre les deux robinets extrêmes, ce qui est suffisant.

Niveaux à flotteur. Ils consistent en deux poids suspendus aux extrémités d'un levier, et tels que l'un de ces poids, dans l'air, fait équilibre à l'autre plongeant aux trois-quarts dans

l'eau.

Le levier étant horizontal, quand l'eau est au niveau voulu, si ce niveau monte, le contre-poids, dans l'air, baisse; si le niveau baisse, ce contre-poids monte.

Ces niveaux se construisent de deux manières, savoir :

1º Le levier est sur la chaudière, et alors le poids qui plonge dans l'eau est suspendu à un fil de cuivre passant an travers d'un stuffing-box. Ces niveaux sont les plus employés, comme les plus commodes; mais ce ne sont pas les plus exacts, à cause du frottement du fil de cuivre dans le stuf-

fing-box.

2º Le levier est composé de deux parties: l'une extérieure, placée sur la face verticale en dessus de la porte du foyer, et fixée à l'extrémité d'un arbre entrant dans la chaudière qu'il traverse, au moyen du stuffing-box; l'autre intérieure, et fixée à l'autre extrémité. Par ce moyen, il n'y a de frottement que celui de l'arbre dans le stuffing-box, frottement dont le bras de levier, au lieu d'être égal à celui du poids plongeant, n'en est que le vingtième au plus.

Niveaux à siffiets. Ils consistent en un siffiet place à la partie supérieure d'une chaudière sur un trou fermé par une petite soupape à laquelle est suspendu un flotteur, ou mieux, un point du bras de levier d'un flotteur, de manière que quant le niveau baisse, le flotteur baissant, la soupape s'ouvre et la vapeur siffle, ce qui sussit pour avertir le chausseur, dans le cas où il ne se serait pas aperçu de l'abaissement de niveau.

Ce dernier appareil, que chaque mécanicien exécute différemment, suivant son idée, est exigé par les nouvelles ordones royales, et cela est d'autant mieux, qu'il résume en lui

pus les autres.

ourdon, mécanicien à Paris, construit, depuis plunnées, un flotteur à sifflet qui a l'avantage d'indiquer le temps le niveau de l'eau dans la chaudière, et que nsidérons comme un des meilleurs en raison de sa tion qui assure sa sensibilité.

pensons qu'on emploierait avec succès, pour le même

appareil suivant:

21. III, fig. 15) est le niveau de l'eau dans la chaudière. ne boule creuse surmontée d'une soupape s, et placée, e cette soupape, dans une boîte communiquant avec ur de la chaudière au moyen d'un tuyau I) terminé rement par une section inclinée à son axe. Lorsque le de l'eau descend au-dessous de la partie inférieure du la vapeur s'introduit dans la boîte D, et s'échappe sompape ouverte s. S'il y a un sifflet au-dessus de cette . la vapeur agit dessus et prévient le chauffeur. Si introduit de l'eau dans la chaudière jusqu'à ce qu'elle le trou D, la pression intérieure de la chaudière 'eau dans le tube D, et cette dernière soulève la boule, erme la sonpape. Les choses restent dans cet état tant niveau ne baisse pas trop. Cet appareil, analogue à celove dans les conduites d'eau pour chasser l'air, a été oliqué aux chaudières à vapeur par M. Tamizier, méà Paris.

# § 3. - ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES.

eles mesures de sûrete que nous avons signalées ci-dessus prescrites par les ordonnances royales dans l'emploi areils à vapeur, l'administration exige en sus que tout | qui doit être employé à contenir de la vapeur, soit lement éprouvé à froid à une pression triple, pour la fer et de cuivre, et quintuple, pour la fonte, de cellelevra supporter par la suite.

preuves se font au moyen de la presse hydraulique, en e des fonctionnaires de l'administration des mines, et nstatées par le poincon qu'ils apposent sur les rivets daille dont sont munis ces appareils, et qui indique en hères à quelle pression maxima ils peuvent fonctionner.

procéder à l'épreuve d'un appareil à vapeur, on le, d'ent et on le met en communication avec une pompe e, après l'avoir préalablement muni d'une soupape à dont on calcule la charge au moyen de la formul ons donnée pour les soupapes de sùreté, en :

inieur Civil, tome 1.

pliant le poids obtenu par 3 pour les appareils en tôle, et par 5 pour les appareils en fonte, ce qui donne:

Formule pour les appareils en tôle :

$$P = \frac{3 \times 0.811 \, D^2 \, (n-1)}{m} = \frac{2.43 \, D^2 \, (n-1)}{m}$$

Formule pour les appareils en fonte :

$$P = \frac{5 \times 0.811 \, D^2 \, (n-1)}{m} = \frac{4 \, D^2 \, (n-1)}{m}$$

L'épreuve est terminée lorsque la soupape se soulève et lance une zone d'eau tout autour. Il est important d'attendre ce moment pour cesser la manœuvre de la pompe, parce que, la plupart du temps, les soupapes ferment mal et lâchent des filets d'eau pendant tout le temps de l'épreuve.

# § 4. — ORDONNANCE ROYALE CONCERNANT LES APPAREILS A VAPEUR'EN GÉNÉRAL.

Les machines et chaudières à vapeur ont successivement été soumises à diverses mesures de sûreté par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai-1828, 22 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1839.

Avant 1823, on ne comptait en France qu'un petit nombre de ces apparcils, qui se sont beaucoup multipliés depuis.

Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815, relatifs aux établissements insalubres ou incommodes, ne s'étaient occupés des machines à vapeur, qu'ils désignaient sous le nom de pompes à feu, que par rapport aux inconvénients de la fumée pour le voisinage.

L'ordonnance du 29 octobre 1823 prescrivit plusieurs conditions de sûreté; mais elle ne concernait que les machines à haute pression, celles dans lesquelles la force élastique de la vapeur dépasse deux atmosphères.

Les ordonnances des 7 mai 1828 et 23 septembre 1829 déterminèrent des règles pour les épreuves, et y assujettirent toutes les chaudières à haute pression, ainsi que les tubes bouilleurs, et les cylindres et enveloppes de cylindres des machines.

L'ordonnance du 25 mars 1830 s'occupa spécialement des chaudières à basse pression, où la tension de la vapeur ne dépasse pas deux atmosphères au plus; elle leur appliqua

ques-unes des dispositions déjà prescrites pour la haute

pression, mais en les exemptant des épreuves et de toute condition d'emplacement.

Enfin, l'ordonnance du 22 juillet 1839 a fixé des règles pour les épreuves des chaudières des machines locomotives em-

ployées sur les chemins de fer.

Ces règlements faits ainsi à différentes reprises manquaient d'unité et présentaient diverses lacunes. En outre, le temps et l'expérience ont fait reconnaître que, parmi les précautions exigées, il en était quelques-unes que l'on pouvait rendre moins rigoureuses ou même supprimer entièrement; d'autres, au contraire, qu'il convenait d'étendre ou de compléter, de manière à concilier à la fois les intérêts de l'industrie et ceux de la sûreté publique. Il était donc necessaire de faire un nouveau règlement à l'effet de coordonner toutes les dispositions à prescrire apjourd'hui en cette matière.

Les enseignements de la théorie et de la pratique ont été mis à profit. La Commission centrale des machines à vapeur a exécuté des expériences ayant pour but de vérifier plusieurs moyens de sûreté sur l'efficacité desquels des doutes s'étaient élevés. Les diverses circonstances où des explosions sont arrivées ont été l'objet d'une étude suivie. On a pu remonter aux causes déterminantes de quelques accidents, et reconnaître les

moyens de prévenir ou d'atténuer le danger.

ORDONNANCE DU ROI DU 22 MAI 1843,

RELATIVE AUX MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR AUTRES QUE CELLES QUI SONT PLACÉES SUR DES BATEAUX.

Louis-Philippe, roi des Français,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des travaux publics;

Vu les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, concernant les machines et chaudières à vapeur;

L'ordonnance du 22 juillet 1839, relative aux locomotives

employées sur les chemins de fer;

Les rapports de la Commission centrale des machines à vapeur établie près de notre ministre des travaux publics;

Notre conseil d'Etat entendu.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance, les

machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux se-

ront régies par une ordonnance spéciale.

#### TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FABRICATION ET AU COMMERCE DES MACHINES OU CHAUDIÈRES A VAPEUR.

ART. 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chausses.

ART. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l'étranger devront être, peurvues des mêmes appareile de sireté que les machines ou chaudières d'origine française, et sabir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faite

à l'importation.

#### TITRE II.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES MACHINES E DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACÉES A DEMEURR AILLEUM QUE DANS LES MINES.

# SECTION PREMIÈRE.

## DES AUTORISATIONS.

ART. 4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui sont employés, à demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, a pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivés, par le préfet du departement, conformément à ce qui et prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe.

ART. 5. La demande en autorisation sera adressée au pré-

fet. Elle fera connaître:

1º La pression maximum de la vapeur, exprimée en abmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous la quelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devres fonctionner;

~ La force de ces machines exprimée en chevaux (le che

DONNANCE ROYALE SUR LES APPAREILS A VAPEUR. 245 rétant la force capable d'élever un poids de 75 nes à un mètre de hauteur, dans une seconde de

orme des chaudières, leur capacité, et celle de leurs illeurs, exprimées en mètres cubes;

ieu et l'emplacement où elles devront être établies, nce où elles se trouveront des bâtiments appartetiers et de la voie publique;

ature du combustible que l'on emploiera;

n le genre d'industrie auquel les machines ou les devront servir.

1 des localités et le dessin géométrique de la chaunt joints à la demande.

Le préfet renverra immédiatement la demande en n, avec les plans, au sous-préfet de l'arrondisser être transmise au maire de la commune.

Le maire procédera immédiatement à des informammodo et incommodo. La durée de cette enquête : jours.

Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire e procès-verbal de l'enquête, avec son avis, au sousuel, dans un semblable délai, transmettra le tout en y joignant également son avis.

Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'in-; ponts et chaussées, statuera sur la demande en

eur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les vices tion qui pourraient devenir des causes de danger, viendraient soit de la mauvaise qualité des matéde la forme de la chaudière, ou du mode de joncdiverses parties. Il indiquera les moyens d'y remétet possible.

L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'établissemachine ou d'une chaudière à vapeur indiquera : om du propriétaire;

ession maximum de la vapeur, exprimée en nomphères, sous laquelle la machine ou la chaudière ionner, et les numéros des timbres dont la machine ière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit cile 19;

ce de la machine, exprimée en chevaux; 20

4º La forme et la capacité de la chaudière;

5º Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes ;

60 La nature du combustible dont il sera fait usage;

7º Le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur.

ART. 11. Le recours au conseil d'État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière à vapeur.

S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation,

sauf recours au conseil d'Etat.

Les décisions du préfet relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, se seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics.

Ant. 12. Les machines et les chaudières à vapeur no game ront être employées qu'après qu'on aura acticleit aux aquistions imposées dans l'arrâté d'autorisation.

ART. 13. L'arrêté du préfet seta affiché pendant un médit la mairie de la commune où se trouve l'établissement autété. Il en sera, de plus, déposé une capie aux archives de la usumune; il devra, d'ailleurs, être donné communication duffi arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

#### SECTION 11.

ÉPREUVES DES CHAUDIÈRES ET DES AUTRES PIÈCES CONTENAM LA VAPEUR.

ART. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs e les réservoirs à vapeur; les cylindres en fonte des machines i vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque san avoir été soumis préalablement, et ainsi qu'il est prescrit at titre premier de la présente ordonnance, à une épreuve opéré à l'aide d'une pompe de pression.

ART. 15. La pression d'épreuve sera un multiple de la pres sion effective, ou autrement de la plus grande tension que l vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces con tenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'at

mosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chandières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l'article 24.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appli-

quee sur la soupape de la pompe de pression.

ART. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières

et tubes bouilleurs en fonte.

ART. 17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les enveloppes en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

ART. 18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la

table nº 1 annexée à la présente ordonnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois, cette épaisseur ne

pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

ART. 19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après que les chaudières, les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

ART. 20. Les chaudières qui auront les faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas télever, dans l'intérieur de ces chaudières, à plus d'une atmosphère et

demie.

Ant. 21. L'épreuve sera recommencée sur l'établissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées, 2° si le propriétaire de l'établissement la réclame; 2° s'il y a en, pendant le transport ou lors de la mise eu place, des avanies notables; 3° si des modifications ou réparations quelconques ont été faites depuis l'épreuve opérée à la fabrique.

#### SECTION III.

DES APPAREILS DE SURETÉ DONT LES CHAUDIÈRES À VAPEUR

# § 1er. - DES SOUPAPES DE SURETÉ.

ART. 22. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extrémité de la chaudière.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table n° 2 annexée à la présente ordonnance.

ART. 23. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier.

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon. Dans le cas où il serait fait usage de leviers, ils devront être également poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des leviers seront fixées par l'arrêté d'autorisation mentionné à l'article 10.

ART 24. La charge maximum de chaque soupape de sureté sera déterminée en multipliant 1. 4033 par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres quarrés mesurant l'orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excèder deux millimètres.

# § 2. - DES MANOMÈTRES.

ART. 25. Toute chaudière à vapeur sera munie d'un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté

lirectement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de rapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait a mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

Ant. 26. On fera usage du manomètre à air libre, c'est-àdire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas quatre atmosphères.

On emploiera toujours le manomètre à air libre, quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour les chaudières mentionnées à l'article 43.

Ant. 27. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas dépasser.

3. — DE L'ALIMENTATION ET DES INDICATEURS DU NIVEAU
DE L'EAU DANS LES CHAUDIÈRES.

ART. 28. Toute chaudière sera munie d'une pompe d'alimentation, bien construite et en bon état d'entretien, ou de tout lutre appareil alimentaire d'un effet certain.

ART. 29. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans chaque chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière on sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carnaux, tubes ou conduits de la

Samme et de la fumée dans le fourneau.

ART. 30. Chaque chaudière sera pourvue d'un flotteur d'alarme, c'est-à-dire qui détermine l'ouverture d'une issue par laquelle la vapeur s'échappe de la chaudière, avec un bruit raffisant pour avertir, toutes les fois que le niveau de l'eau dans la chaudière vient à s'abaisser de cinq centimètres audessous de la ligne d'eau dont il est fait mention à l'article 20.

Ant. 31. La chaudière sera, en outre, munie de l'un des trois appareils suivants: 1° un flotteur ordinaire d'une mobilité suffisante; 2° un tube indicateur en verre; 3° des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents Ces appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de

manière à être en vue du chauffeur.

## § 4. — DES CHAUDIÈRES MULTIPLES.

ART. 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonction-

#### SECTION II.

## DES MACHINES LOCOMOTIVES.

ART. 52. Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, en se déplaçant par leur propre force, servent au transport des voyageurs, des marchandises ou des matériaux.

ART. 53. Les dispositions de l'article 48 sont applicables aux chaudières et autres pièces de ces machines, sauf l'excep-

tion énoncée en l'article ci-sprès.

ART. 54. Les soupapes de sureté des machines locomotives pourront être chargées au moyen de ressorts disposés de manière à faire connaître, en kilogrammes et en fractions décimales de kilogramme, la pression qu'ils exerceront sur les soupapes.

ART. 55. Aucune machine locomotive ne pourre due silee en service sans un permis de circulation destrite per la plant du département où se trouvers le point de départ de la line.

motive.

ART. 56. La demande du permis contiendre, les histolitées comprises sous les numéros r et 3 de l'article 5 de la primise ordonnance, et fera connaître, de plus, le nom destait l'armachine locomotive et le service anquel elle sera destinée.

Le nom de la locomotive sera grave sur me plaque finis à

la chaudière.

ART. 57. Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, ou, à sou défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, délivrera, s'il y a lieu, le permis de circulation.

Ant. 58. Dans ce permis seront énoncés:

1º Le nom de la locomotive et le service auquel elle sera destinée;

2° La pression maximum (en nombre d'atmosphères) de la vapeur dans la chaudière, et les numéros des timbres dont la chaudière et les cylindres auront été frappés;

3º Le diamètre des soupapes de sûrete;

4º La capacité de la chaudière;

5º Le diamètre des cylindres et la course des pistons;

6º Enfin, le nom du fabricant et l'année de la construction.

Ant. 59. Si une machine locomotive ne satisfait pas aux conditions de sûreté ci-dessus prescrites, ou si elle n'est pas entretenue en bon état de service, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur

nne et solide maçonnerie, un mur de défense de 1 mètre épaisseur. Les autres dimensions seront déterminées comme est dità l'article 41.

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif e maconnerie des fourneaux, et en sera séparé par un espace bre de 50 centimètres de largeur au moins. Il devra égalelent être séparé des murs mitoyens avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de maière que sa partie supérieure soit à 1 mètre au moins en conre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible que lorsm'elle se trouvera à moins de 5 mètres des maisons habitées n de la voie publique.

ART. 37. Lorsqu'une chaudière de la première catégorie era établie dans un local fermé, ce local ne sera point voûté, nais il devra être couvert d'une toiture légère, qui n'aura autune lisison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus, et reposera sur une charpente particulière.

Ant. 38. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier, si toutefois cet atelier ne fait pas partie d'une maison

Chabitation ou d'une fabrique à plusieurs étages.

ART. 30. Si les chaudières de cette catégorie sont à moins de 5 mètres de distance soit des maisons d'habitation, soit de la voie publique, il sera construit de ce côté un mur de dé-

lense tel qu'il est prescrit à l'article 36.

ART. 40. A l'égard des terrains contigus non bâtis appartenant à des tiers, si, après l'autorisation donnée par le préfet pour l'établissement de chaudières de première ou de seconde catégorie, les propriétaires de ces terrains font bâtir dans les distances énoncées aux articles 36 et 39, ou si ces terrains viennent à être consacres à la voie publique, la constraction de murs de défense, tels qu'ils sont prescrits ci-dessas, pourra, sur la demande des propriétaires desdits terrains, tre imposée au propriétaire de la chaudière, par arrêté du Préfet, sauf recours devant notre ministre des travaux publics.

ART. 41. L'autorisation donnée par le préfet, pour les chaudières de la première et de la deuxième catégorie, indiquera l'emplacement de la chaudière et la distance à laquelle cette chaudière devra être placée, par rapport aux habitations appartenant à des tiers et à la voie publique, et fixera, fil y a lien, la direction de l'axe de la chaudière.

Cette autorisation déterminera la situation et les dimensions,

d'établir des machines ou des appareils à vapeur, les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des ponts et chaussées auront fait, par ordre du préfet, des actes de leur ministère de la nature de ceux qui donnent droit aux allocations établies par l'article 89 du décret du 18 novembre 1810, et par l'article 90 du décret du 7 fructidor an xn, ces allocations seront fixées et reconvrées dans les formes déterminées par lesdits décrets.

ART. 66. Les autorités chargées de la police locale exerceront une surveillance habituelle sur les établissements pour-

vus de machines ou de chaudières à vapeur.

#### TITRE VI.

#### DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 67. Si, à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières à vapeur, l'application, à ces machines ou chaudières, d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ces machines et chaudières, en les assujettissant à des conditions spéciales.

Si, au contraire, une chaudière ou machine paraît présenter des dangers d'une nature particulière, et s'il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance mend point obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra accorder l'autorisation demandée, sous les conditions

qui seront reconnues nécessaires.

Dans l'un et l'autre cas, les autorisations données par le préfet seront soumises à l'approbation de notre ministre des

travaux publics.

ART. 68. Lorsqu'une chaudière à vapeur sera alimentée par des eaux qui auraient la propriété d'attaquer d'une manière notable le métal de cette chaudière, la tension intérieure de la vapeur ne devra pas dépasser une atmosphère et demie et la charge des soupapes sera réglée en conséquence. Néanmoins, l'usage des chaudières contenant la vapeur sous une tension plus élevée sera autorisé, lorsque la propriété corrosive des eaux d'alimentation sera détruite soit par une distillation préalable, soit par l'addition de substances neutralisantes, ou par tout autre moyen reconnu efficace.

Il est accordé un délai d'un an, à dater de la présente ordonnance, aux propriétaires des machines à vapeur alimentées par des eaux corrosives, pour se conformet aux prescriptions du présent article. Si, dans ce délai, ils ne s'y sont poin conformés, l'usage de leurs appareils sera interdit par l préfet.

ART. 69. Les propriétaires et chefs d'établissements veil

leront,

1º A ce que les machines et chaudières à vapeur et tou ce qui en dépend soient entretenus constamment en bon éta de service;

2º A ce qu'il y ait toujours, près des machines et chau dières, des manomètres de rechange, ainsi que des tubes in dicateurs de rechange, lorsque ces tubes seront au nombre de appareils employés pour indiquer le niveau de l'eau dans le chaudières;

3º A ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées

manœuvrées et surveillées suivant les règles de l'art.

Conformément aux dispositions de l'article 1384 du Cod civil, ils seront responsables des accidents et dommages résul tant de la négligence ou de l'incapacité de leurs agents.

Ant. 70. Il est défendu de faire fonctionner les machines e les chaudières à vapeur à une pression supérieure au degr déterminé dans les actes d'autorisation, et auquel correspon dront les timbres dont ces machines et chaudières seront frap pées.

ART. 71. En cas de changements ou de réparations notable qui seraient faits aux chaudières ou aux autres pièces passi bles des épreuves, le propriétaire devra en donner avis ai préfet, qui ordonnera, s'il y a lieu, de nouvelles épreuves ainsi qu'il est dit aux articles 63 et 64.

ART. 72. Dans tous les cas d'épreuves, les appareils et la main-d'œuvre seront fournis par les propriétaires des ma

chines et chaudières.

ART. 73 Les propriétaires de machines ou de chaudières a vapeur autorisées seront tenus d'adapter auxdites machine, et chaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d'administration publique.

ART. 74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les permissionnaires pourront encouri l'interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcès pa les tribunaux. Cette interdiction sera prononcée par arrêt des préfets, sauf recours devant notre ministre des trava publics. Ce recours ne sera pas suspensif.

ART. 75. En cas d'accident, l'autorité chargée de la police locale se transportera, sans délai, sur les lieux, et le procèsverbal de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au

procureur du roi.

L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, l'ingénieur des ponts et chausées se rendra aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareils à vapeur, en constater l'état et rechercher la cause de l'accident. Il adressera sur le tout un rapport au préfet.

En cas d'explosion, les propriétaires d'appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions, ni déplacer ou dénaturer les fragments de la chaudière ou machine rompue, avant la visite et la clôture du procès-verbal

de l'ingénieur.

ART. 76. Les propriétaires d'établissements aujourd'hui autorisés se conformeront, dans le délai d'un an à dater de la publication de la présente ordonnance, aux prescriptions de la section III du titre II, articles 22 à 32 inclusivement.

Quant anx dispositious relatives à l'emplacement des chaudières énoucées dans la section IV du même titre, articles 33 à 55 inclusivement, les propriétaires des établissements existants qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, sont provisoirement dispensés de s'y conformer; néanmoins, quand ces établissements serout une cause de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, et a près avoir entendu le propriétaire de l'établissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera fixé suivant l'exigence des cas.

ART. 77. Il sera publie, par notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles a observer dans l'emploi des machines et des chaudières à vaneur.

Cette instruction sera affichée à demeure dans l'enceinte des

ateliers.

Ant. 78. L'établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions, qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l'incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810.

Ant. 79. Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.

ART. 80. Les ordonnances royales des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1839, concernant les machines et chaudières à vapeur, sont

rapportées.

ART, 81. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au Palais des Tuileries, le 22 mai 1843.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

#### Par le Roi :

Le Ministre Secrétaire d'Etat au département des travaux publics,

Signé J.-B. TESTE.

A cette ordonnance sont jointes trois planches représentant :

La première, une soupape de sûreté;

La seconde, un manomètre à air libre;

La troisième, un flotteur d'alarme.

Les figures de 1 à 11 (Pl. VII) représentent ces divers appareils auxquels nous avons cru devoir ajouter les suivants, dont les uns sont de simples additions, les autres des moyens considérés, à tort ou à raison, comme plus économiques pour arriver aux mêmes résultats, la forme des appareils n'ayant pas été imposée par l'administration.

Fig. 20 et 21 (Pl. XIX), robinet vérificateur du niveau de l'ean, dans les chaudières, employé en Angleterre soit sur les bateaux, soit sur les chaudières dont la tête fait saillie en avant

du fourneau.

Trois robinets de ce genre sont superposés à 5 censimètres (2 pouces) de distance l'un de l'autre, celui du milieu correspondant avec le niveau de l'eau dans la chaudière. Il sussit d'appuyer fortement sur le chapeau A de la soupape, avec le pouce, ou avec l'extrémité de la pelle à charbon, pour saire jaillir par l'orifice B soit de l'eau, soit de la vapeur, soit un mélange d'eau et de vapeur, suivant le ni-

o la temperature à laquelle on condense ;

c la capacité calorifique de la vapeur à condenser, celle d la vapeur d'eau étant 650 pour 1 kilogramme;

c' la capacité calorifique de la substance condensée, cell de l'eau étant :

La quantité de chaleur contenue dans la vapeur à conden ser est P c.

La quantité de chaleur que conserve la substance con d'ensée, à la sumpérature  $\theta$ , est P c'  $\theta$ .

La quantité de chaleur à lui enlever est donc :

$$P(c-c'\theta).$$

La quantité de chaleur que prind l'aix est républication par :

$$p(0-i)$$
.

On a donc:

$$P(c-c'\theta)-p(\theta-t)$$

ďoù:

$$p \leftarrow P \frac{c - c' \theta}{\theta - t}$$

Si la substance distillée est hétérogèse et contient des que tités connues de substances différentes, on a :

$$P(\mathbf{c} - \mathbf{c}'\theta) + P_1(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}'_1\theta) + \mathbf{etc.} - p(\theta - \theta)$$

$$\mathbf{d}'\mathbf{o}\mathbf{u}: p = \frac{P(\mathbf{c} - \mathbf{c}'\theta) + P_1(\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}'_1\theta) + \mathbf{etc.}}{\theta - t}$$

Exemple: soit proposé de déterminer la quantité d'eau ne cessaire pour condenser à 20° un mélange d'eau et d'alcoc contenant:

77 kil. alcool;  
23 id. eau.  
On a: 
$$c = 78 \times 0.7 + 207.7 = 262$$
 (Despret)  
 $c' = 0.70$   
 $c_1 = 6.50$   
 $c'_1 = 1.00$   
 $t = 10^0.00$   
77 (262 - 0.7 × 20) + 23 (650 - 20)

= 3370 kilogrammes.

Surfuce de refroidissement. Les appareils à condensation se

ient en cuivre rouge, métal qui jouit non-seulement léabilité extrême, mais encore d'une faculté conduca chaleur très-grande. On emploie pourtant aussi, ins cas, le plomb ou le platine lorsque le cuivre est e de se combiner à la substance que l'on distille. sterminer la surface de cuivre nécessaire à la cond'une quantité donnée de vapeur d'une certaine , dans un temps donné, on serait tenté de faire usage es de M. Péclet, relatives à la surface de chauffe, et de quer, comme nous avons déjà fait, la loi de Newton. ne peut en être ainsi, parce que ces données supe surface métallique placée entre de l'eau et de e refroidissement dans l'air est infiniment plus long l'eau par suite des différences de facultés conduca chaleur de ces deux substances; il faut donc avoir cours à l'expérience pour déterminer cette surface. ouvé que un mètre quarré de serpentin en cuivre de imètres d'épaisseur, en contact avec de l'eau dont ature varie entre 20 et 25 degrés, condensait par kilogrammes de vapeur, tandis que la même surntact avec l'air à 15 degrés ne condense que 1.40 ême temps, au lieu de 2. koo que l'on trouve en apa loi de Newton aux données de M. Péclet (page 218). t le résultat 107 kilogrammes, nous en déduisons: ntité de chaleur passant par heure et par mêtre surface de cuivre de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, une différence de température égale à 77°5, en

7 (650 — 25) = 67000 unités de chaleur. sant la quantité de chaleur que laisse passer la surrpentin par heure, ainsi que la quantité de chaleur erdre par heure la substance à condenser, il est faterminer la surface du serpentin.

2º Condensation par évaporation.

it circuler un serpentin dans l'intérieur d'un tube légèrement conique, avec ouvertures en haut et chaleur que répand ce serpentin, rempli de vans l'intérieur du tube, échauffe l'air et y établit semblable à celui qui a lieu dans les cheminées, te ou fait tomber de l'eau en filets très-fins sur ce cette eau s'échauffe aux dépens de la chaleur du

serpentin, puis, se trouvant en contact avec de l'a ce dernier en quantité d'autant plus grande que sa ture est plus élevée.

Or, toutes les fois que l'eau se convertit en vapeu sorbe 650 unités de chaleur par kilogramme de val duite.

Pour déterminer la quantité d'eau entraînée ains à l'état de vapeur, il suifit de consulter le tableau s

Tableau du poids de la vapeur renfermée dans un , d'air saturé, à différentes températures, sous la pr mosphérique de 0.º 76 de mercure.

| Tempégature.                                           | POIDS<br>de la<br>VAPEUR.                                                          | TEMPÉRATURE.                                       | PO]<br>de<br>VAPI                                                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45 | grammes. 5.200 7.200 9.500 12.850 16.780 22.010 28.510 37.000 46.400 58.600 65.650 | 55<br>60<br>65<br>70<br>75<br>80<br>85<br>90<br>95 | 88.<br>105.<br>127.<br>141.<br>175.<br>199.<br>227.<br>251.<br>273.<br>295. |

Si la température de condensation est 20° par excelle d'ébullition de la substance distillée 120°, il eque la température du serpentin varie depuis le bas haut entre 20 et 120°, d'où résulte que l'air se sature tités variables d'eau dans les différents points de la hala cheminée de tirage. En admettant une température 1 on détermine approximativement la quantité d'eau ainsi par l'air, connaissant le volume de ce dernier qui se cale.

in dens un temps donné, volume qui se cale

Afin de déterminer le rapport qui existe entre les quantités d'em dépensées par ce système et colles dépensées par le premier, proposons-nous le même exemple que précèdemment, et nous aurons:

| Temp    | oér | atu | re | du | mé  | laı | ıge | ďa | lco | юl | et | ďe | u | en | ébullition, |
|---------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|---|----|-------------|
| environ | •   |     |    |    | •   |     | •   |    |     | •  |    |    |   |    | 900         |
| Temp    |     |     |    |    |     |     |     |    |     |    |    |    |   |    |             |
| Temp    | ėr  | atu | re | mo | yen | ne. |     |    |     |    |    |    |   |    | 55•         |

A 55° un mètre cube d'air saturé contient o. 408874 de vapeur d'eau.

Supposant qu'il ne se sature qu'à demi, chaque mètre cabe ne prendra que 0. 404437, lesquels emporteront avec eux (650-55) 0.04437 = 26,45 unités de chaleur.

La quantité de chaleur à enlever par heure étant 33700 unités, il faut qu'il passe par heure dans la cheminée de tirage 33700

26.45 = 1280 mètres cubes, emportant avec eux 1280 ×

0.04437 == 56. 8 de vapeur d'eau.

Il est probable qu'il y aurait plus d'eau employée, mais toujours est-il que théoriquement 56. 8 font le même effet que 3370 kil. dans le premier cas.

Ce procédé de condensation a été appliqué dans beaucoun de circonstances, notamment dans les rafineries de sucre. Il a tellement d'analogie avec l'évaporation des liquide et le séchage, que nous verrons plus loin, que nous croyons inutile de nous y arrêter plus longtemps.

# § 2. — CONDENSATION PAR MÉLANGE.

Dans le cas où la condensation a lieu sous une pression égale à la pression atmosphérique, la disposition des appareils ne présente rien de remarquable. On fait arriver la vapeur à condenser et l'eau froide dans un grand vase, ouvert inférieurement et plongé dans un autre, où un niveau donné ne peut être dépassé par l'eau de condensation.

Thens le cas où la condensation se fait sous une pression inférieure à celle de l'atmosphère, comme dans les machines à vapeur dites à condensation, la question se complique comme nons allous le voir.

donné, à une température de 80 avec de l'eau à 10, ou a,

Soit P un poids de vapeur d'eau à condenser dans un temps

d'après la formule de la page 262, pour trouver le poids, d'eau froide:

$$p = \frac{P(650 - \theta)}{\theta - t}$$

On obtient aussi la quantité d'eau qu'il faut injecter dans le condenseur pour liquéfier le poids P de vapeur.

Cette eau injectée, il n'est pas possible, comme précédem meut, de la faire écouler par la partie inférieure du vase, su quoi la pression atmosphérique réagirait sur l'intérieur de l'appareil; il faut avoir recours à une pompe qui enlève l'eau coi densante et la vapeur condensée au fur et à mesure qu'elle tombent au fond de l'appareil. Il y aurait un moyen de n'éti pas obligé d'avoir recours à une pompe : ce serait de termine le condenseur inférieurement par un tube d'une hauteur a moins égale à la différence de pression, en eau, entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.

Mais ce moyen est impraticable pour la raison suivante:

L'eau, injectée dans le condenseur, contient de l'air en dis solution. Cet air transporté subitement dans un milien dot la température et la pression sont supérieures à celles auxque les il était primitivement soumis, se dégage et opère dans l' condenseur une pression sans cesse croissante, à meaure qu' arrive de l'eau, et finit bientôt par faire équilibre à la pres sion extérieure.

Il faut donc, pour conserver la pression constante dans le condenseur, non-seulement retirer l'eau injectée, mais encor l'air qui s'y est introduit avec elle. Or, il n'y a qu'an moye d'une pompe que l'on peut arriver à ce but, et la pompe em ployée à cet effet, dans les machines à vapeur, porte le nor de pompe à air.

Le problème à résoudre pour la condensation d'un poids le vapeur, est celui-ci:

A quelle température est-il le plus convenable de condenser pour avoir le moins de pression possible dans le condenseur, et l' moindre travail possible à dépenser pour en retirer l'air introdu avec l'eau froide.

Pour résoudre ce problème, on sait qu'un volume d'eau à 10 sous la pression o. 276 de mercure, tient, en moyenne, en dis solution un vingtième d'air. Donc, pour chaque 20 litres d'est il y a un litre

: vola en raison inverse des pressions e

proportionnels aux températures, de sorte que pour avoir le volume de 1 litre d'air introduit dans le condenseur à la température  $\theta$  et sous la pression h, il suffit de poser:

$$V = 1 \frac{0.76}{h} \times \frac{1 + a\theta}{1 + 10 a}$$

Les valeurs de h et θ sont liées entre elles par la loi de Dalton sur les vapeurs produites à des températures et pressions inférieures à celles de l'atmosphère, de laquelle résulte le tableau suivant:

| VALEURS DE $\theta$ .                                    | Valeurs correspondantes<br>de h en mercure.                                                                                      | VALEURS DE V.                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00<br>10<br>90<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90 | 0.=00506<br>0. 00948<br>0. 01734<br>0. 05064<br>0. 05300<br>0. 08874<br>0. 14466<br>0. 22907<br>0. 35208<br>0. 52528<br>0. 76000 | 145,lic.00<br>80. 00<br>45. 60<br>26. 70<br>15. 90<br>9. 80<br>6. 25<br>4. 00<br>2. 70<br>1. 33 |

Ainsi, en condensant à 0°, pour chaque litre d'air introduit dans le condenseur, il y a 145 litres à retirer au moyen de la pompe à air; tandis que, en condensant à 100°, il n'y a que 1 litre 33 à retirer. Mais, en revanche, la pression dans le condenseur est, dans le premier cas, 0, mo0506, tandis que dans le second cas, elle est 0.76000, c'est - à dire 150 fois aussi grande.

De plus, si nous résolvons la formule

$$p = \frac{P(650 - \theta)}{\theta - t}$$

pour toutes les températures envisagées ci-dessus, nous obtenons, en faisant :

$$P=1 \text{ kil.} \qquad \text{et } t=10^{\circ}.$$

| Températures de condensation. | Quantité d'eau à injecter pour<br>condenser 1 kil. de vapeur. |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0 == 00                       | % kil.                                                        |
| 10                            | 65.00                                                         |
| 20                            | 51.00                                                         |
| 50                            | <b>20.38</b>                                                  |
| 40                            | 15.00                                                         |
| 80                            | 11.80                                                         |
| 60                            | 9.85                                                          |
| 70                            | 8.14                                                          |
| 80                            | 7.00                                                          |
| 90                            | 6.11                                                          |

Ainsi, plus la température de condensation est basse, plus la quantité d'eau à injecter dans le condenseur est considérable; plus aussi la quantité d'air à en retirer est grande; plus, par conséquent, le travail à dépenser par la pompe est grand; mais, aussi, plus la pression dans le condenseur est petite, et reciproquement.

Si donc, on veut satisfaire à la fois aux deux conditions de pression minima dans le condenseur, et travail minimum dans la pompe à air, il faut adopter une température

movenne.

Dans les machines à vapeur, on est dans l'usage de condenser entre 34 et 42°, en moyenne 38°, correspondant à une pression, dans le condenseur, de 0,20047579, en 4/6 d'atmosphère; nous verrons plus tard si c'est réellement le point convenable.

### ARTICLE III.

#### ÉVAPORATION.

Nous donnons ce nom à l'opération qui a pour but d'enlever de l'eau à des substances solides ou liquides, au moyen d'un courant d'air se saturant de cette eau.

### § 1er. ÉVAPORATION PROPREMENT DITE.

La première question que soulève l'évaporation est la suivante :

A quelle température est-il le plus économique Copérer l'évaporation?

Pour résoudre cette question, nous remarquons que :

no Plus l'air est chaud, plus la quantité de vapeur nécessaire à sa saturation est grande; donc, moins il en faut employer à l'évaporation d'une quantité donnée d'eau.

2º La quantité de chaleur emportée par l'air après la saturation étant perdue, à quantité égale d'air employé, il y a d'autant moins de chaleur perdue qu'il a été moins chauffé.

D'après ce, soit P un poids d'eau à évaporer.

Soit p le poids d'air nécessaire à cette évaporation, à la température t de sortie hors de l'appareil où se fait l'évaporation. La chaleur perdue est <sup>1</sup>/<sub>4</sub> v t.

Soit P = 1 kil.

D'après le tableau (page 264), on a :

|            |             |   |   |   | m.c.   |      |      | Unit   | s de chaleur. |
|------------|-------------|---|---|---|--------|------|------|--------|---------------|
| Pour $t =$ |             |   | p | = | 192.00 | et 1 | /4 7 | ) t == | 0.00          |
|            | 100         | ٠ |   |   | 105.05 |      | •    |        | 263.75        |
|            | <b>2</b> 0° |   |   |   | 60.00  |      |      |        | 400.00        |
|            | 250         |   |   |   | 45.40  | ٠.   |      |        | 284.00        |
|            | <b>30</b> 0 |   |   |   | 35.00  |      |      |        | 262.50        |
|            | 400         |   |   |   | 21.60  |      |      |        | 216.00        |
|            | <b>50</b> 0 |   |   |   | 15.80  |      |      |        | 198.00        |
|            | 60°         |   |   |   | 9.55   |      |      |        | 143.00        |
|            | 700         |   |   |   | 7.05   |      |      |        | 123.00        |
|            | 80o         |   |   |   | 5.00   |      |      |        | 100.00        |
|            | 900         |   |   |   | 4.00   |      |      |        | 90.00         |
|            | 1000        |   |   |   | 3.40   |      |      |        | 85 00         |

Ainsi, il y a économie à évaporer à la plus haute température possible. Lors donc que l'on a à évaporer de l'eau, il faut connaître quelle peut être la température maxima de l'air sortant du calorifère.

Soit, par exemple, proposé d'évaporer un poids P d'eau, la température de l'air chaud ne devant pas dépasser to.

Soit t' la température de l'air sortant de l'appareil saturé d'eau, et p le poids d'air nécessaire à l'évaporation de P.

On a la première équation :

$$P \times 650 = \frac{1}{4} p (t - t')$$
. . . (1)

La quantité de chaleur nécessaire pour évaporer le poids P d'eau est égale à la quantité de chaleur abandonnée par l'air chaud dans l'appareil évaporatoire.

L'air sortant saturé de l'appareil, on obtient le poids de mètre cube à la température t', en remarquant que :

270

1º Un mètre cube d'air sec, pesant 1. 3 à 0°, sous la pression 0.76, à t'° sous la même pression, il pèsera :

la pression 0.276, un mêtre cube d'air saturé pesera, en représentant par h la tension de la vapeur, non compris le poids de cette dernière:

1.3 
$$\frac{1}{1+0.00566 t'} \times \frac{0.76}{0.76+h}$$

h est donné par le tableau suivant :

Tableau des tensions de la vapeur d'eau pour différentes températures.

| Degrés<br>du<br>thermo-<br>mètre. | Tension<br>en<br>millimètres<br>de<br>mercure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Degrés<br>du<br>thermo-<br>mètre. | Tension<br>en<br>millimètres<br>de<br>mercure, | Degrés<br>du<br>thermo-<br>mètre. | Tension<br>en<br>millimètres<br>de<br>mercure. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 00                                | m.m.<br>5.593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40                                | m.m.                                           | 80                                | m.m.                                           |
|                                   | 6.947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 714                               | 52.998                                         | the water to be a second          | 352.080                                        |
| 5                                 | The second secon | 45                                | 68.751                                         | 85                                | 431.710                                        |
| 10                                | 9 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                | 88.743                                         | 90                                | 525.280                                        |
| 15                                | 12.857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55                                | 113.710                                        | 95                                | 634.270                                        |
| 20                                | 17.314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60                                | 144,660                                        | 100                               | 760.000                                        |
| 25                                | 25.090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65                                | 182,710                                        | 106.6                             | 950,000                                        |
| 30                                | 30.645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                | 229.070                                        | 112.4                             | 1140.000                                       |
| 35                                | 40.404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75                                | 285.070                                        | 117.1                             | 1550,000                                       |

Si n est le nombre de mêtres cubes d'air nécessaires pour évaporer P à la température t', on a :

$$p = n \times 1.5 \frac{1}{1 + 0.00566 t'} \times \frac{0.76}{0.76 + h}$$
 (2)

Enfin, si a est la quantité de vapeur en poids dont se charge un mêtre cube d'air à t'a, on a:

 $P = na \dots (5)$ 

Remplaçant, dans la première équation, les quantités P et p par leurs valeurs données par les équations (2) et (3), il vient :

$$na \times 650 = \frac{1}{4} n \times 1.5 \frac{1}{1 + 0.00366 t'} \times \frac{0.76}{0.76 + h} (t - t')$$

Divisant de part et d'autre par n, et résolvant par rapport à t, il vient :

$$t = \frac{\left(650 \text{ a} \times 0.00366 + \frac{1}{4} \cdot 1.3 \times \frac{0.76}{0.76 + h}\right) t' + 650 \text{ a}}{\frac{1}{4} \cdot 1.3 \times \frac{0.76}{0.76 + h}}$$
(4)

Dans cette équation, t est une constante donnée a priori, et dépendant de la nature de la substance qu'il faut dessécher; a et h sont deux variables dont les valeurs sont assujetties à la valeur de t'.

Il en résulte que, pour avoir t', il faut faire différentes hypothèses sur sa valeur, et les substituer dans l'équation (4) jusqu'à ce que l'on obtienne pour t une valeur égale à celle que l'on a déterminée comme ne devant pas être dépassée.

Nous voyons, par cette équation, que les valeurs de t on t', à volonté, sont indépendantes de P, de p et de n, ce qui nous indique que, quelle que soit la quantité de matière à évaporer, les températures sont invariables, et que, du moment où on en connaît une, tout le reste est déterminé.

### Exemple.

Soit donné t = 217°, et supposons :

nous avons alors. . . . . 
$$a = 0.10586$$
  
 $h = 0.1068751$ 

Nous en déduisons : 
$$650 a = 38.1$$
  
 $0.76 + h = 0.828751$ 

d'où rèsulte : 
$$t = 194^{\circ}$$
, au lieu de 217°  $2^{\circ}$   $t' = 50^{\circ}$ .

nous avons alors. . . . . 
$$a = 0.406363$$
  
 $h = 0.088743$ 

PREMIÈRE PARTIE, LIVRE VIII-

Note on deduisons: 650 a = 41.450.76+h = 0.848743

ot :== 218°.7

Nous pouvons prendre t' = 49 degrés.

Effectuent les calculs indiqués dans la formule (4), nous obtenons :

$$t = \frac{\left(2.38 \, a + \frac{0.247}{0.76 + h}\right) t' + 650 \, a}{\frac{0.247}{0.76 + h}} \tag{5}$$

Veut-on savoir maintenant quelle est la quantité d'air nécessaire à l'évaporation de P, on a, d'après l'équation (3):

$$P = na$$
 d'où  $n = \frac{P}{a}$ 

Substituant cette valeur de n dans l'équation (2), il vient :

$$p = \frac{P}{a} 1.3 \frac{1}{1 + 0.00366 \, t^{l}} \times \frac{0.76}{0.76 + h}$$

On peut aussi déduire cette valeur de p de l'équation (1), ce qui donne :

$$p = \frac{4 \text{ P} \times 650}{t - t'}$$

Ainsi, en appliquant ces formules au cas particulier de  $t'=50^{\circ}$ , auquel cas  $t=218^{\circ}.7$ ; il vient, par l'une ou l'autre formule:

$$p = 15.4 \text{ P}.$$

Pour avoir la quantité de chaleur à dépenser, il suffit de remarquer qu'elle est égale à celle nécessaire pour évaporer le poids d'eau P, ou :

plus celle emportée par l'air saturé hors de l'appareil à la température t', c'est-à-dire :

En somme 
$$P \times 650 + \frac{1}{4} pt' = \frac{1}{4} pt$$
comme on peut le déduire de l'équation (1).

Voici pour la théorie. Maintenant nous dirons :

En pratique, il n'est pas possible d'admettre pour a la valeur que donne la table (page 264), par la raison que 1 mètre cube d'air ne peut absorber cette quantité de vapeur qu'autant qu'il est parfaitement sec, et en contact avec excès de cette dernière.

Or, généralement, l'air contient en dissolution une plus on moins grande quantité de vapeur; de plus, il ne peut circuler asses dans les appareils évaporatoires pour se saturer complètement; c'est pourquoi on est dans l'usage de ne prendre pour a que la moitié de la valeur donnée par la table, ce qui entraîne l'emploi d'un poids double d'air et une perte de chaleur égale à:

1/4 P X 17

# \$ 2. - CHAUFFAGE DE L'AIR.

Si e continue à être la température d'introduction de l'air chaud dans l'appareil évaporatoire, et p la quantité d'air nécessaire à l'évaporation du poids P d'eau, la quantité de chaleur à dépenser étant:

$$\frac{1}{4}pt$$

on obtient la quantité de houille à dépenser pour chauffer cet air, en divisant <sup>1</sup>/<sub>4</sub> p t par la quantité de chaleur utilisable que donne 1 kilogramme de ce combustible. Connaissant la quantité de houille dépensée par heure, on détermine facilement la surface de la grille et la surface de chauffe, sachant que:

1º Pour chaque 10 kilogrammes de houille brûlés par heure, la surface de la grille doit être, en moyenne, de 0.<sup>m</sup> q 15.

2° Pour une différence de température de 158°, un mêtre quarré de surface de tôle laisse passer par heure 612 unités de chaleur; de plus, la différence entre la température moyenne de la fumée, dans les tuyaux de chauffage de l'air, et l'air qui circule autour, est environ 450°.

Il résulte de là que la quantité moyenne de chaleur qui passe, par heure et par mètre quarré de surface de tôle, dans un calorifère, est à très-peu près donnée par la proportion:

158:612::450:x.

d'où: x = 1745 unités de chaleur.

Un kilogramme de houille donnant environ 4000 unités de

4000 chaleur utilisable, on en conclut qu'il faut

de surface de chauffe par kilogramme de houille brûlé pe heure; nombre que l'on peut porter sans inconvénient à 2.mq.5.

Des Calorifères.

Les calorifères sont de grandes chambres en maconners au milieu desquelles est placé un foyer en briques ou en fonte, correspondant avec l'extérieur de la pièce, et surmonté d'an dome en fonte, dans lequel vient s'embrancher un tayan principal destiné à conduire la fumée dans la cheminée, après l'avoir fait circuler, d'une manière plus ou moins compliquée, dans la chambre à air chaud. L'air froid entre dans la chambre par des portes ménagées à la partie inférieure, et l'air chaud se dégage par des conduits partant de la partie supérieure.

La quantité de chaleur passant au travers des parois des tuyaux étant proportionnelle à la différence des tempértures, il est convenable, pour rendre cette différence des températures plus générale, de faire circuler l'air à chauffer en sens inverse de la fumée, de manière que l'air froid entre dans l'appareil en contact avec l'extrémité du tuyau du côté de la cheminée, et en sorte au moment où il arrive près du

foyer.

Par ce moyen, il y a une différence des températures à pet près constante depuis le commencement jusqu'à la fin de la chauffe, tandis que, quand l'air arrive dans le sens opposé, la différence des températures est énorme près du foyer, mais diminue ensuite au point que l'air chauffé y est quelquefois plus chaud que celui qui circule dans les tuyaux en contact avec lui.

Quant à la détermination des sections des tuyaux d'écorlement de la fumée et de l'air chaud, nous renvoyons pour cela aux formules de la page 103, relatives aux cheminées.

Le chauffage de l'air n'est pas seulement employé à produire l'évaporation; il est aussi fort en usage aujourd'hui pour le chauffage et la ventilation des lieux publics, maisons particulières, serres chaudes, etc., toutes les fois que la température extérieure est au-dessous de la movenne, c'est-à-dire 10°.

cas de ventilation de lieux publics dont on connaît

La capacité, en nombre d'individus qui peuvent y séjourner à la fois, on calcule le nombre de mètres cubes qui doivent être renouvelés par heure, en admettant qu'un homme consomme mar la respiration 8 mètres cubes d'air pur par heure, à 15°.

Il est important, pour les appareils destinés à la ventilation, de bien tenir compte de la perte de chaleur qui a lieu par les murs et fenêtres de la pièce ventilee à l'air chaud; mans quoi, on ne parvient pas à chauffer suffisamment, ou, cas contraire, on ne renouvelle pas assez l'air.

On admet, en général, que l'air destiné à la ventilation des Lieux habités doit sortir du calorifère à la température de

do degrés centigrades.



# LIVRE IX.

#### CHIMIE INDUSTRIELLE.

#### INTRODUCTION.

### Définition de la chimie.

La chimie est l'étude de l'action intime et récip tous les corps les uns sur les autres.

Les corps naturels ou artificiels se partagent en « ples et corps composés.

Corps simples.

Les corps simples sont ceux dont on ne peut jam qu'une seule substance, de quelque manière qu'on On compte aujourd'hui cinquante-cinq corps simple dant, les corps qu'on nomme aujourd'hui simple: bien n'être que des corps composés; ainsi, le cyanc est réellement un corps composé, agit à la manière simples. De nouvelles découvertes peuvent donc prendre, par la suite, que bien des corps que nous rons aujourd'hui comme de simples éléments, peuv qu'une combinaison de corps simples.

Classification des corps simples.

Les corps simples et composés se présentent à trois états physiques tout-à-fait différents :

- 1º Les corps solides;
- 2º Les corps liquides ;
- 3º Les gaz ou fluides aériformes.

Les corps solides sont les plus nombreux; les liqu nent ensuite, et les gaz permanents simples ou com les moins nombreux. Leur nombre, jusqu'ici, est éga six. Tout porte à croire, cependant, que tous les cor pourraient pas se décomposer par la chaleur, le ser un froid très-intense, et pourraient se présenter ain trois états.

Atomes ou molécules.

La matière n'est pas divisible à l'infini, et les der mites de la division des corps portent le nom d'atome cules. Leur extrême petitesse ne permet pas de les déterminer, mais la chimie nous enseigne les moyens de connaître avec beaucoup d'exactitude le rapport de leurs poids. On considère la forme des atomes comme sphérique, et la combinaison de deux corps s'explique en la regardant comme la juxta-position des deux dernières molécules de la matière; et c'est une force attractive qui les maintient dans cet état. L'expérience de la dilatation a pronvé que les molécules ne se touchent pas, et qu'elles sont séparées par des es aces vides de matière pondérable.

# Cohésion. - Affinité.

Cette force qui retient les molécules d'un corps se nomme attraction moléculaire, et cohésion ou affinité, suivant la nature des atomes qu'elle sollicite. Elle diffère de la gravité, en

ce qu'à une faible distance cette force cesse d'agir.

Si le corps est simple, les molécules étant de même nature, on les appelle atomes intégrants on molecules intégrantes. S'il est composé, les atomes sont de deux espèces: 1° atomes intégrants, ou de même nature que le corps composé; 2° atomes constituants, ou molécules constituantes, ou atomes qui contiennent une molécule de chacun des corps composants.

La cohésion est la force attractive qui unit entre elles les molécules intégrantes, et l'affinité est celle qui unit les molécules hétérogènes. On rencontre dans les corps composés ces deux forces réunies; dans le sulfure de fer, par exemple, les atomes de ce composé sont unis par la force de cohésion; mais c'est l'affinité qui, dans chacun de ces atomes, unit le fer au soufre.

Pour produire une combinaison de deux corps, il faut diminuer la force de cohésion, et pour cela l'agent le plus énergique est la chaleur. Le feu, en dilatant les molécules, les écarte et affaiblit cette force de cohésion; mais on observe en même temps que la force d'affantic diminue beaucoup, pnisqu'il arrive que des corps se décomposent quand on élève leur température. La chaleur, outre les effets qu'elle produit par la dilatation, en produit aussi par elle-même; car, si on mélange de l'oxigène avec de l'hydrogène, le rapport de leur volume étant de un à deux, à la température ordinaire, la combinaison ne peut pas s'effectuer, malgré l'absence de cohésion dans les deux gaz; mais, en élevant la température à 500 ils se combinent avec explosion, et forment de la va d'asu.

La combinaison de deux corps peut s'opérer aussi sans le secours de la chaleur, à la température ordinaire, telle, par exemple, que la combinaison du soufre divisé avec du cuivre réduit en poudre fine; la combinaison du chlore avec l'arsenic ou l'antimoine; le potassium et le sodium qui, jetés sur une cuve d'eau, se décomposent, et font passer l'hydrogène de l'eau à l'état de gaz.

### Cristallisation des corps.

Les corps solides jouissent de la propriété de cristalliser. Pour faire cristalliser un corps, on le dissout soit à froid, soit à chaud dans l'eau on l'alcool. On peut aussi l'obtenir à cet état par fusion: on fond le corps dans un creuset et on le laisse refroidir lentement; quand il s'est formé une légère croûte à la surface, on la perce et on verse ce qui est resté liquide. C'est le procédé par décantation.

On réduit aussi le corps solide en vapeur, et on laisse refroidir, c'est la méthode par sublimation.

# Classification des corps en général.

Les corps, considérés sous le rapport de l'ensemble de leur propriétés chimiques, se divisent en trois grandes séries: les acides, les bases et les corps neutres ou indifférents.

### Acides.

Les corps acides, solubles dans l'eau, rougissent la teinture de tournesol. Leur saveur est aigre et piquante.

#### Bases.

Les bases, qui portent encore le nom d'oxides, jouissent des propriétés opposées. Solubles dans l'eau, leur saveur est alcaline, souvent caustique et brûlante. Elles ramènent au bles la teinture de tournesol rougie par un acide. Leur caractère le plus distinctif est leur affinité pour les acides.

# Corps neutres ou indifférents.

(e)

je: Ez

Œ

10

m

(e

51

Les corps neutres ou indifférents n'opèrent aucune réaction sur les matières colorantes et n'ont aucune affinité ni pour les acides, ni pour les bases.

#### Sels.

La combinaison d'un acide avec une base est appelée sel. Les sels sont acides, basiques ou neutres suivant que l'un de ces trois éléments domine dans la combinaison.

La pile décompose toujours les sels : l'acide se rend au pôle sitif et la base au pôle négatif.

#### CHIMIE PROPREMENT DITE.

ÉTUDE DES CORPS SIMPLES, DE LEURS COMBINAISONS ET DES PROCÉDÉS EMPLOYÉS POUR LEUR EXPLOITATION.

Les corps simples se divisent en deux grandes classes : les métaux et les corps non métalliques, auxquels derniers on a donné le nom de métalloïdes.

L'es propriétés générales des métaux sont leur éclat brillant et la facilité qu'ils ont à conduire la chaleur. Le contraire a lieu pour les métalloïdes. Dans leur combinaison avec l'oxigène, les métalloïdes peuvent donner des acides ou des corps indifférents, tandis que les métaux donnent des bases; c'est là la propriété la plus distinctive.

#### ARTICLE 107.

#### MÉTALLOÎDES.

# § 1er. - HYDROGÈNE.

Ce gaz fut découvert au commencement du siècle dernier; mais Cavendish ne publia ses propriétés qu'en 1774. Parfaitement pur, ce gaz est incolore, insipide et inodore. La densité de l'air étant prise pour unité, à la temperature de 0° et sous la pression de 0. = 76, celle de l'hydrogène est égale à 0,0688. Dans les mêmes circonstances, un litre de ce gaz pèse 05° 0894; il est donc environ douze mille fois plus léger que l'eau.

L'hydrogène éteint les corps en combustion et est impropre

à la respiration.

L'hydrogène est de tous les gaz celui qui réfracte le plus la lumière.

La chaleur dégagée par l'hydrogène est suffisante pour opèrer la fusion de 3:3 grammes de glace.

Il est peu soluble dans l'eau; cette dernière en dissout un centième et demi de son volume.

Combinaison de l'hydrogène avec l'oxigène.

Si on prend une certaine quantité d'hydrogène et d'oxigène, on n'obtient qu'un mélange H+O; mais si on élève la température jusqu'à 5 à 600°, les deux gaz produisent de l'eau, et la combinaison s'opère toujours dans le rapport de deux volumes d'hydrogène pour un d'oxigène. Il existe aussi une combinaison dans laquelle les gaz s'unissent à volumes égaux, c'est le bioxide d'hydrogène ou eau oxigénée, dont la découverte est due à M. Thénard.

Par l'action d'une étincelle éléctrique, on peut aussi favorser la formation de l'eau, et c'est à ce procédé qu'on a recours pour étudier le rapport suivant lequel les deux gaz se combinent. Dans un mélange d'hydrogène et d'oxigène, un fil de platine à la température de 60 à 70° devient incandescent, et la combinaison s'opère avec détonnation. Si on dirige un courant d'hydrogène sur une éponge de platine, elle devient incandescente et enflamme le courant de gaz. On construit des lampse en s'appuyant sur ce principe, et c'est à M. Gay-Lussac qu'on es doit l'invention.

Le noir de platine plongé dans un mélange d'hydrogène ad d'oxigène en produit la combinaison qui s'opère avec détonna-

tion.

Etat de l'hydrogène. L'hydrogène ne se rencontre pas pur dans la nature, mais il se trouve presque partout à l'état de

combinaison.

Préparation de l'hydrogène. — On le prépare en l'extravant de l'eau; on enlève à cette dernière son oxigène au moven de metaux qui ont une grande affinité pour ce dernier gaz; mais on est obligé d'avoir recours à la chaleur. Un moyen plus simple consiste à le préparer à la température ordinaire et dans tostes espèces de vases. Il est fondé sur la propriété d'affinité de certains acides sur certaines bases; ainsi, si on met dans un flacon ordinaire de l'eau, du zinc et de l'acide sulfurique, l'acide avant heaucoup d'affinité pour le protoxide de zinc, l'eau se décompose, et le gaz hydrogène contenu dans cette eau & dégage dans une cloche preparée à cet effet. Si on voulait dégager une grande quantité d'hydrogène, il conviendrait d'employer un flacon à deux tubulures. L'acide sulfurique doit être étendu d'eau pour éviter une réaction violente. Si, à la place du zinc, on employait du fer, il faudrait verser de l'acide concentré à cause de son peu d'affinité pour l'oxide de fer.

Examinons les proportions d'eau, de sinc et d'acide sulfurique qu'il convient d'employer pour que l'opération se fasse

le mieux possible.

Equivalents. — L'eau est composée en poids de 12.6º 479 d'hydrogène pour 100 grammes d'oxigène; et appelons 100 grammes d'oxigène, un équivalent d'oxigène; mais avant, convenons que l'on entend par équivalent d'un corps quelconque, le poids de ce corps capable de se combiner sans résidu avec son équivalent d'oxigène, pour produire la combinaison de ce corps née, dans le cas où il se combinerait avec l'oxidente.

gène en plusieurs proportions. Enfin eutendons par équivalent d'un corps composé, le poids de ce corps contenant un équivalent du corps qui y entre dans la plus petite proportion. Prenons un équivalent d'oxigène et d'hydrogène dont le poids sera 112.5°.479 et la formule HO, plus un équivalent de zinc dont le poids est 403.5°.23, Zn; enfin un équivalent d'acide sulfurique, 501.5°.16, SO<sup>3</sup>, composé d'un équivalent de soufre 201.5°.16, et trois équivalents d'oxigène 3005°; ces trois corps réagiront dans les rapports de 112.5°.479 à 403.5°.23 et à 501.5°.16. Mais il convient de mettre un excédant d'eau, parce qu'elle dissout le sel formé et remet à nu le métal sur lequel l'acide sulfurique agit plus énergiquement. Le résultat de l'opération exprimé en formule chimique, est celui-ci:

$$HO + Zn + S.O^3 = H + ZnO.SO^3.$$

La lettre H représente 1 hydrogène qui se dégage, ZnO. SO<sup>3</sup> l'équivalent de sulfate de zinc qui reste, formé de l'équivalent d'acide sulfurique SO<sup>3</sup> et d'un équivalent de protoxide de zinc ZnO.

RAU OXIGENÉE OU BI-OXIDE D'HYDROGÈNE.

Sa découverte, comme nous l'avons vu, est due à M. Thénard. Sa formule est HO<sup>2</sup>.

Propriétés. — C'est un liquide incolore, d'une densité égale à 1,452. Il attaque la peau et détruit les matières tinctoriales en les ramenant au blanc. — On n'a pu, jusqu'à présent, le solidifier. — Par l'action de la chaleur, il se décompose en eau et en oxigène.

Préparation. — Il se prépare en traitant le bi-oxide de barium par l'acide fluorhydrique.

$$B a O^2 + H F I = B a F I + H O^2$$
.

Usages.—On emploie le bi-oxide d'hydrogène pour réparer les anciens dessins et tableaux à l'huile altérés par le sulfure de plomb.

Le corps qui a le plus d'affinité pour l'hydrogène est l'oxigène. Le chimiste anglais Priestley est le premier qui étudia ses propriétés et les publia en 1774.

Propriétés physiques. — L'oxigène est un gaz incolore, insipide et inodore; sa chaleur spécifique comparée à celle de l'eau est égale à 0,242: sa densité, en prenant celle de l'aix pour unité, est 1,1026 d'après Dulong et Petit; mais d'aprè les dernières recherches de MM. Dumas et Boussingault, densité serait égale à 1,1057.

L'oxigène est éminemment propre à la combustion des ca

il l'est également à la respiration.

L'oxigène est un corps permanent, car il n'a pas ch d'état sous une pression de 400 atmosphères, et sous un de 100°.

L'eau dissout environ <sup>1</sup>/<sub>27</sub> de son volume d'oxigène. A on peut généralement recueillir ce gaz sous l'eau quan ne veut pas le faire servir à des expériences de précinais si on veut l'avoir parfaitement pur, on doit le recu sous le mercure. MM. Gay-Lussac et de Humboldt, dans recherches sur l'eudiomètrie, ont donné un moyen d'ob des gaz solubles dans l'eau dans un état de pureté beau plus grand que par les moyens employés ordinairemen consiste à prendre un tube recourbé qui se relève jus haut de la cloche; alors, le gaz ne se trouvant plus en tact qu'avec une seule couche de liquide, se dissout beau moins.

Propriétés chimiques. — L'oxigène se combine avec les corps simples, excepté avec le fluor, corps que ju présent on n'a pu isoler. Les combinaisons de l'oxigène tous les autres corps simples sont dans les proportions d 2, à 3, å 4, et quelquefois de 1 à 1 1/2 ou à 2 1/2.

En s'unissant avec un métalloïde, de manière à ne fo qu'un seul acide, cet acide est désigné par le nom du n loïde snivi de la terminaison ique. S'il y a deux acides, on serve au plus riche en oxigène la dénomination précéd et, pour le second, on substitue la terminaison eux à la minaison ique. S'il y en a trois ou quatre, on a recours le second et le quatrième à la préposition hypo (sous), qu place avant le nom du premier et du troisième acide, conserve à ceux-ci les noms précédemment indiqués.

La nomenclature des acides ne s'étend pas plus loin on ne connaît pas de corps qui, par sa combinaison

l'oxigène, fournisse plus de quatre acides.

Quand la combinaison de l'oxigène avec un métal o métalloïde n'est pas acide, on lui donne le nom d'oxide du nom du métal ou du métalloïde. Les noms de proto deutoxide, tritoxide, etc., les distinguent par ordre de grande richesse.

Les oxides qui contiennent un équivalent et demi ou

trois équivalents d'oxigène pour un équivalent de ce corps, sont appelés sesquioxides et trioxides.

L'oxigène s'anit avec l'hydrogène en deux proportions, et donne naissance à de l'eau et à du bi-oxide d'hydrogène.

L'oxigène ne se combine pas directement avec le chlore, même à l'aide de la chaleur ou de l'électricité; mais par des moyens indirects on obtient quatre proportions différentes : oxide de chlore, acides chlorique, hypochlorique et chloreux.

Le brôme et l'iode se combinent aussi indirectement avec

l'oxigène, et se comportent comme le chlore.

Le soufre, à la température ordinaire, ne présente aucune affinité pour l'oxigène, mais il agit directement au moyen de la chaleur. Il se forme de l'acide sulfureux, et une faible quantité d'acide sulfurique anhydre.

Le carbone chauffé au rouge sombre et plongé dans de l'oxigène, brûle sans flamme et ne laisse aucun résidu. Les produits de cette combustion sont variables, suivant la quantité de carbone et d'oxigène employée. Si le carbone est excès, on a de l'oxide de carbone représenté par CO. Si on a un excès d'oxigène, on obtient de l'acide carbonique CO<sup>2</sup>.

Le phosphore, en s'unissant à l'oxigène, donne naissance à

un oxide et à quatre acides.

Le bore avec l'oxigène à la chaleur rouge donne de l'acide borique.

Le silicium ne se combine qu'indirectement avec l'oxigène, et donne naissance à de l'acide silicique ou silice.

L'azote ne s'unit à l'oxigène que par voie indirecte, et donne lieu à cinq combinaisons, dont deux oxides et trois acides.

Les métaux peuvent se conserver dans l'oxigène sec et pur; mais quand il est humide, plusieurs métaux s'oxident, et principalement les métaux alcalins.

Les métaux, dans leur état ordinaire, ne peuvent se combiner avec l'oxigène qu'au moyen d'une chaleur considérable, ou quand on les réduit en poudre très-fine; c'est ainsi que le far très-divisé brûle à la température ordinaire si on le laisse tomber dans l'oxigène.

Etat naturel. — C'est le corps qui est le plus répandu dans

la nature. Il constitue les 10 du poids de l'eau, et les 0,23 de

celui de l'air. Il forme les 0,52 du poids de la silice qui compose la plus grande partie du globe terrestre. formé, ce corps attaquait la matière dans laquelle on cherchait à l'isoler. On a opéré dans des vases de verre, d'or, de platine, mais sans résultat.

### \$ 7. - SOUFRE.

Ce corps est connu de toute antiquité, et on le rencontre souvent dans la nature à un état de pureté presque parfait.

Propriétés physiques. - Il est solide à la température ordinaire. Sa couleur est jaune citron un peu verdatre. Il est sans odent, mais quand on le frotte, il développe de l'électricité négative et il repand une légère odeur. Il est très-mauvais conducteur de la chaleur; aussi, quand on le chauffe même à la chaleur de la main, le soufre fait entendre un petit craquement provenant de la désaggrégation de ses molécules. Sa densité est de 2,087, à l'état de pureté. Soumis à l'action de la chalear, il fond vers 107 ou 1090, et si on l'examine alors, sa fluidité est parfaite. Sa couleur est d'un jaune très-beau. Quand on élève la température jusqu'à 140°, il commence à perdre de sa fluidité; de 1400 à 1600, il s'épaissit, et su couleur est brune plus ou moins foncée; enfin à 2200 il devient presque solide et est d'un rouge brun; et entre 220 et 2500, il acquiert une consistance telle qu'on peut renverser le vase qui le contient sans que la matière change de place; si on chauffe davantage, il repreud sa fluidité jusqu'à ce qu'enfin il entre en ébullition à 4000.

Propriétés chimiques. — A la température ordinaire, et même jusqu'à 100 degrés, le soufre se conserve dans l'air et même dans l'oxigène sans altération. Quand on brûle du soufre dans un flacon rempli d'oxigène, il y a formation d'acide sulfureux SO<sup>2</sup> et d'une légère quantité d'acide sulfarique SO<sup>3</sup>.

L'hydrogène s'unit avec le soufre en plusieurs proportions. Le soufre se combine directement avec le chlore, le brûme et l'iode, et avec tous les métaux. On sait qu'à la températute ordinaire le cuivre très-divisé se combine avec le soufre, et que le produit qui en résulte est du sulfure de cuivre.

Etat naturel. — Le soufre existe dans tous les volcans éteints ou en activité; on de trouve mélé de terre et on le rencontre presque à l'état de pureté dans les solfatares. Il existe dans les eaux minérales, les œufs et dans toutes les plantes crucifères; eufia il entre dans une foule de combinaisons : sulfures de plomb, de fax, etc...

Préparation. - Le soufre qu'on traite dans le commerce Provient des solfatares ; on le fond dans des vases de terre pour débarrasser de ses impuretés, telles que les matières pierrenses et terrenses qu'il contient, et on le purifie ensuite. Cette opération s'exécute dans une grande chambre en ma-Ponnerie A (fig. 20), munie latéralement d'un fourneau F des-Tiné à recevoir une chaudière de tôle C et dans laquelle on Place le soufre; en chauffant, le soufre se dégage en vapeurs Qui se condensent dans la chambre A : on obtient ainsi le Confre à l'état de fleur, qui est encore impure : en continuant Popération, le soufre se fond, et par l'ouverture B on le recoit dans des vases en bois. Le soufre contient toujours une ma-Aière bitumineuse qui se décompose au feu et forme, dans la chambre, un mélange détonnant qui peut la briser. Pour éviter ce grave inconvénient, on n'introduit dans la chaudière que du soufre décanté, et on remplace la chaudière en fonte ou en tôle par l'appareil suivant (fig. 21). C'est un cylindre en fonte A de 1 50 (4 pieds 7 pouces) de longueur sur 48 centimètres (1 pied 5 pouces) de diamètre intérieur. Il est placé horizontalement, la flamme l'enveloppe de toutes parts et passe sons une chaudière B en fonte. Le cylindre A est adapté à un aintage C de même diamètre et de 1 mètre (3 pieds) de lougueur, encastré dans la paroi de la chambre construite en briques, laquelle repose sur un sol très-solide. A l'embouchure de l'ajutage on suspend un registre R, pour éviter une trop grande production de gaz. La partie supérieure de la chambre est munie d'une soupape L, et à la partie inférieure se trouve un tuyau T destiné à conduire le soufre dans une chaudière S. Un ouvrier prend alors le soufre et le moule dans des formes coniques en bois V (fig. 22) qu'on dispose dans un baquet rempli d'eau froide; au sortir des moules, opération qui s'exécute au moven d'un petit appendice en bois u, qu'on pousse de bas en haut, le soutre est d'une belle couleur jaune. Les chambres ont une capacité d'environ 1m 371 déc. cubes (40 pieds cubes).

Si l'on veut obtenir du soufre en fleur, le même appareil peut servir; mais il faut avoir soin de ne pas élever la température au-delà de 109º. Il faut donc distiller une petite quantité de soufre, 100 kil. (200 livres) environ par 24 heures; cette cause augmente beaucoup la valeur de la fleur de soufre. Le soufre en canon est sensiblement plus pur que le soufre en fleur, qui, n'ayant pas été liquide, contient encore des matières impures. Il convient donc de laver la fleur avec de l'cau.

Le soufre se fabrique encore différemment. On emploie pour cela des creusets coniques contenant 12 à 15 kil. (24 à 36 livres) de bisulfure de fer. Ces appareils ont été perfectionnés, et, actuellement, dans des creusets cylindriques, on peut distiller 25 kil. (50 livres) par chaque cylindre : on distille environ 0,14 de sulfure. Si on poussait plus loin l'opération, on courrait risque d'attaquer les creusets. Tous ces cylindres sout renfermés dans un four en maconnerie, au nombre de sept à huit, et trois grilles suffisent pour opérer la distillation.

Applications du soufre. — A l'état brut, il sert principalement à la fabrication de l'acide sulfurique. On l'emploie encore pour sceller. Pour obtenir un bon scellement, on doit diminuer le retrait du soufre en le mélangeant de sable ou d'un ciment

quelconque.

Le soufre raffiné sert à la fabrication des mèches soufrées,

à la fabrication des médailles.

Le soufre en fleur mélange avec du suif forme une graisse très-bonne pour adoucir les frottements; mélangé avec de la limaille de fer, il constitue un mastic très-dur et d'un conti-

nuel usage dans les arts.

Par la propriété de l'acide sulfureux qui éteint les corps en combustion, on brûle de la fleur de soufre pour arrêter les feux de cheminée, en eu répandant dans le foyer. Le soufre s'emploie encore pour le blanchiment des matières animales. Il sert à la tabrication de la poudre, dans laquelle il entre pour les 0,125 de son poids. Méle au chlorate de potasse, il donne une poudre très-fulminante. Enfin il est employé pour le traitement de toutes les maladies de la peau.

# § 8. — SÉLÉNIUM.

Il a été découvert en 1817, dans la pyrite cuivrense de Fahlun, composée de sulfure de fer et de sulfure de cuivre. Ce corps est très-rare. En Suède on le rencontre dans quelques

cristaux cubiques de galène et dans des pyrites.

Propriétés physiques.—Le sélénium est un corps solide à la température ordinaire. Sa densité est 4,32. Exposé à la chaleur, le sélénium se remollit et fond à une température un peu supérieure à 100°; chauffé graduellement comme le soufre, il présente à peu près les mêmes propriétes que nons avons observées pour ce corps avec lequel il a, du reste, la plus grande analogie.

Propriétés chimiques. — Abandonne au contact de l'air, le sélénium s'y conserve indéfiniment. Avec l'oxigene, il forme trois combinaisons: l'oxide de sélénium SeO, corps gazeux qui a une odeur fétide, l'acide sélénieux SeO<sup>2</sup> et de l'acide silénique SeO<sup>3</sup>. Mais cette dernière combinaison n'a jamais lieu directement.

L'hydrogène se combine indirectement avec le sélénium, et donne naissance à l'acide sélénhydrique.

Le chlore, le brôme, l'iode et le phosphore s'unissent directement avec le sélénium.

Les métaux s'unissent presque tous avec le sélénium, et les séléniures qui en résultent ont la plus grande analogie ayec les sulfures correspondants.

Préparation. — On se le procure en l'extrayant des sulfures métalliques qui contiennent des séléniures. On calcine au contact de l'air le minerai réduit en poudre fine. Il y a transformation en acide sulfureux qui se dégage et en acide sélénieux qui se dépose sous la forme d'une poudre blanche et cristalline. On dissout dans l'eau, et traite par l'acide sulfureux qui décompose l'acide sélénieux; son oxigène se porte sur l'acide sulfureux pour former de l'acide sulfurique, et le sélénium se dèpose au fond du vase sous la forme d'une poudre d'un rouge cinabre.

$$2 SO^2 + SeO^2 = 2 SO^3 + Se$$
.

Usages. — Il n'en a aucun. Sa rareté fait qu'on ne l'emploie même pas dans les laboratoires.

# § 9. — РНОЗРНОВВ.

Sa découverte remonte à l'année 1669.

Propriétés physiques. — Le phosphore est solide à la température ordinaire; sa densité est 1,77. Il est blanc, légèrement jaunâtre, quelquefois incolore, tantôt transparent, tantôt seulement translucide, ou enfin tout-à-fait opaque.

L'eau en dissout une quantité tellement faible, qu'elle

échappe à tous les réactifs chimiques.

Soumis à l'action de la chaleur, il entre en fusion à une température de 43°, et se réduit en vapeurs à une température voisine de 290°.

Sous l'action de la lumière, le phosphore devient d'un

rouge foncé.

Etat naturel. — Le phosphore existe dans les urines et les ossements. Dans la nature, on le rencontre sous forme de phosphates. M. Vauquelin l'a découvert dans les nerfs et dans les matière cérébrale.

Préparation. — On l'obtient par la calcination des os a contact de l'air; la gélatine et le carbone sont réduits, et reste du sous-phosphate de chaux et quelques autres sels. O traite par l'acide sulfurique; il y a formation de sulfate c chaux, de phosphate acide de chaux, qui est soluble. On l'sole, on le méle avec du charbon pilé, et on chauffe gri duellement jusqu'à une température très-élevée. Le carbot se réduit en acide carbonique, s'empare de la chaux, forn du carbonate de chaux, et le phosphore se distille. Dans c état, il n'est pas encore bien pur, car il a entraîné du charbo dans sa distillation; pour le purifier, on le fond sous l'eat et on le filtre dans une peau de chamois.

Pour distiller le phosphore, il convient d'opérer sur de quantités très-faibles. On fait usage d'un appareil en verre qui a la forme indiquée fig. 23. On chauffe la partie A, el e phosphore va se condenser dans la panse B. On chauffe panse B, pour faire subir une nouvelle distillation : le phophore s'échappe par l'extrémité C, qui plonge d'une peti

quantité dans de l'eau tiède.

Usages. — Les usages du phosphore sont très-peu répar dus. On s'en sert dans les laboratoires de chimie, et dans commerce pour la fabrication des briquets.

# S 10. - ARSENIC.

L'arsenic est très-répandu dans la nature, mais rarement l'état natif. On le rencontre en combinaison avec les métautels que le fer, le cuivre, le nickel, le cobalt; il forme aveux des arseniures qui ont la propriété d'être très-cassants.

Propriétés physiques. — L'arsenic est solide à la températur ordinaire. Il a l'éclat métallique, ce qui l'a fait ranger pi plusieurs chimistes au nombre des métaux. L'arsenic, expœ au contact de l'air, se recouvre bientôt d'une poudre blanch qui n'est autre que l'acide arsenieux, et qui est connue dar le commerce sous le nom d'arsenic.

L'arsenic est totalement insoluble dans l'eau. Il est trè mauvais conducteur de la chaleur et de l'électricité. A la température ordinaire ce corps est inodore; mais, projeté su des charbons ardents, il brûle et répand dans l'air des fu mées blanchâtres, avec une odeur d'ail très-prononcée. L densité de l'arsenic est 5,75; celle de sa vapeur est égale 10,6.

Préparation. - On le prépare au moyen d'un arseniur

métallique. Un grille, pour chasser le soufre, et l'arsenie se condense sous forme de poudre blanche. Un traite cet acide arsenieux par le charbon, et on obtient l'arsenie métallique.

Usages. - On l'emploie dans la médecine et dans les labo-

ratoires de chimie.

# § 11. — TELLURE.

Ce corps, à cause de son éclat métallique, a été, comme l'arsenic, classé par plusieurs chimistes avec les métaux. Il a une grande ressemblance avec l'antimoine. Sa densité est 6,60. Il fond à la température rouge sombre, et se volatilise à celle du rouge blanc.

Ge corps est extrêmement rare; aussi est-il sans usages.

L'azote est un gaz très-répandu dans la nature; il forme les

Propriétés physiques. — L'azote est incolore, insipide et inodore. Plusieurs chimistes ont donné la densité de ce gaz, qui, d'après M. Berzélius, est de 0,976; selon MM. Dumas et Boussingault, d'après des expériences plus récentes, 0,972. Le poids de l'équivalent est représenté par 177 6-03.

Ce gaz est impropre à la respiration, et donne promptement la mort par l'asphyxie. Il n'est pas inflammable, et est

impropre à la combustion.

Propriétés chimiques. — C'est un corps presque entièrement passif, et on le reconnaît principalement par l'absence de toute action sur les autres substances. Cependant, en présence de l'hydrogène et de l'oxigène en excès, il se produit un peu d'acide azotique, AzO<sup>5</sup>. D'après les expériences de M. Despretz, en faisant passer un courant d'azote sur du fer rouge, dans un tube de porcelaine, il se produit toujours un peu d'azoture de fer.

Préparation. — L'azote s'obtient généralement de l'air, en absorbant l'oxigène de celui-ci. On le prépare aussi en faiaut dissoudre du bi-oxide d'azote dans de l'acide sulfurique, mélé avec de l'ammoniac. Voici le résultat de l'opération exprimé en équivalents chimiques:

$$2 II^3 Az + 5 Az O^2 A = 6 H O + 5 Az$$
.

Usages.— L'azote n'est employé que pour remplir des vases lans lesquels on peut faire des expériences à l'abri du contact le l'oxigène.

Moyens de reconnaître la présence de l'azote. - On mèle l'

anbetance à analyser avec de la potasse, à froid. Il se dégage de l'ammoniac, et si le dégagement n'a pas lieu à froid, on doit chauffer. Ce caractère est bon, quand le gaz est en grande quantité; mais, si le contraire avait lieu, il serait équivoque, car le zinc, l'étain, chauffés avec la potasse, laissent dégager de l'azote; mais ici, c'est l'azote de l'air qui s'unit avec l'hydrogène de l'eau décomposé pour donner de l'ammoniac. On doit donc recourir à un autre moyen. On prend de la limaille de cuivre sur laquelle on verse de l'acide sulfarique, puis un azotate; on ajoute de l'eau, et la réaction se manifeste en laissant dégager des vapeurs nitreuses; ce gaz, ici, n'est du qu'à la décomposition de l'azotate. On peut aussi donner naissance à du cyanogène, en mélant une matière azotée avec du charbon et de la potasse, et porter au rouge; il v a formation de cyanure de potassium. Pour s'en assurer, on traite le résidu par l'eau, et on verse un mélange de protoxide et peroxide de fer; il y a formation de bleu de Preme et d'oxide de fer. On dissout cet oxide par de l'acide chlorhydrique, le bleu de Prusse apparaît : toute la matière qui contient de l'azote se reconnaît ainsi. Quand on veut aualvser une matière azotée, on peut suivre la marche suivante : on calcine la matière avec du cuivre et de l'oxide de cuivre, qu'on introduit dans la partie A (fig. 24) d'un tube formé à l'une de ses extrémités; en B on place du carbonate de plomb, et en C et D de l'oxide de cuivre et du cuivre. On fait le vide dans l'appareil au moyen de la pompe N, et le mercure monte dans le tube X Y. Pour enlever tout-à-fait l'air de l'appareil, on chauffe l'extrémité B du tube qui contient du carbonate de plomb, et l'acide carbonique qui se dégage expulse tout l'air qu'il rencontre; on absorbe ensuite ce gaz an moyen de la potasse. On chauffe alors au rouge le cuivre, l'oxide et le mélange, et les gaz se rendent dans la cloche R; on absorbe de nouveau l'acide carbonique au moyen de la potasse, et, pour expulser tout l'azotate, on recommence par chauffer le carbonate de plomb. On obtient aussi les mêmes résultats par un appareil plus simple (fig. 25). La cuvette A contient une dissolution de potasse, et, pour faire le vide, on dégage environ deux à trois litres d'acide carbonique.

### \$ 13. - CARBONE.

Le carbone est du charbon purifié. On le rencontre dans toutes les matières organiques et dans l'atmosphère, où les plantes l'absorbent pour leur végétation. Dans la nature, et à l'état impur, le carbone se présente sous une foule d'états qui portent différents noms, suivant les dispus expets aviil présente.

divers aspects qu'il présente.

1° Charbon de bois. — Il provient de la calcination, en vase clos ou à l'air libre, du bois. Il est noir, très-léger, contenant toujours un peu d'hydrogène et des cendres, lesquelles renferment du fer, du manganèse, de l'alumine, et principalement de la soude et de la potasse.

Dans l'intérieur de la terre, on rencontre le carbone à l'état de houille ou charbon de terre. Ce charbon est très-impur. Il contient beaucoup d'hydrogène et de matières bitumineuses. Sommises à l'action de la chaleur, certaines qualités de houille se dilatent et triplent de volume; souvent, quand elles contiennent beaucoup de matières bitumineuses, elles se ramollissent et entrent en fusion. Chauffées dans un vase clos, elles donnent, à la distillation, de l'hydrogène bi-carboné, qui est le gaz de l'éclairage, et laissent un résidu connu sous le nom de coke.

2º Anthracite. —Ce charbon contient très-peu d'hydrogène, et, par cela seul, brûle très-difficilement. Ce carbone est presque pur, car les cendres, après complète incinération, sont

égales au plus à 0,02 de son poids.

3º Il existe encore un charbon naturel appelé plombagine, mine à crayon et graphite. Il se présente soit sous forme de masse, soit en lames minces, tantôt ternes et tantôt brillantes. Ce carbone est encore presque pur, mais il contient un pen de fer. Dans la fabrication de la fonte, quand elle est très-riche en charbon, il se dépose toujours une certaine quantité de graphite.

4º Le noir de fumée provient de la calcination des matières résineuses. C'est un corps pulvérulent assez riche en hydro-

gène.

5º Noir animal, ou charbon provenant de la calcination des os en vase clos. Ce charbon est très-impur, et ne renferme pas au-delà de 0,12 de son poids de carbone. Le reste est composé de phosphate basique de chaux et de quelques autres sels. Il jouit de la propriété décolorante au plus haut degré, et sert principalement dans le raffinage du sucre pour décolorer les sirops.

6º Enfin, la nature nous présente le charbon à l'état chimiquement pur, c'est le diamant. Il se rencontre surtout à Visapour, à Golconde et au Brésil, en cristaux isolés. Jusqu'à ce jour, le diamant ne s'est trouvé au Brésil qu'entre le 16º et le

20° 30' de latitude australe; son véritable gisement est la partie inférieure de l'itacolumite, roché de texture schisteuse composée de talc et de quartz, mais offrant une infinité de nuances.

Le diamant a un aspect vitreux et est presque tonjours transparent. Mais il y en a de diversement colores, en jaune, en rose, en bleu, en vert et en brun, et quelquefois noirs. Cette coloration paraît provenir de certains corps étrangers.

Le diamant cristallise tantôt en cubes, tantôt en octaèdres, quelquefois en dodécaèdres, et on rencontre même des cristaux

à 48 facettes, lesquelles sont toujours curvilignes.

Le diamant est le plus dur de tous les corps. En 1576 on trouva, pour la première fois, le moyen de le travailler, en l'usant avec sa propre poussière. Sa densité est représentée par 3,50 et 3,55, tandis que celle du carboue ordinaire est de 2,80.

Usages du carboné. — Les usages du carbone sont des plus répandus. Dans les arts on l'emploie comme combustible, et dans la métallurgie il sert, à la fois, et de combustible et de réductif, en enlevant l'oxigène aux oxides métalliques. Il se transforme en acide carbonique lorsque l'oxide est facilement réductible; ainsi, si ou chauffe ensemble un équivalent de charbon et deux d'oxide de cuivre ou d'oxide de plomb, on obtient deux équivalents du métal à l'état de liberté, et un équivalent d'acide carbonique. Cette réaction est représentée par les formules suivantes:

$$2 Cu O + C = 2 Cu + CO^2$$
  
 $2 PbO + C = 2 Pb + CO^2$ 

Si au contraire l'oxide est difficilement réductible, on obtient de l'oxide de carbone. Si on chauffe, par exemple, un équivalent de carbone avec un d'oxide de zinc, on a le métal pur et de l'oxide de carbone.

$$Z n O + C = Z n + C O$$
.

## FABRICATION DU CHARBON DE BOIS.

Le plus ancien des procédés est connu sous le nom de carbonisation en meules. Plus les meules sont grandes, plus le charbon est dense. On dispose, sur un terrain compact, et mieux sur un terrain qui a déjà servi à ce genre d'opération, une plate-forme sur laquelle on arrange des bûches placées en cercles; on implante au milieu une grosse bûche fendue en quatre et dans laquelle sont placés deux morceaux de bois en croix pour soutenir le cône formé par le bois; on implante encore au milieu un pieu et on dispose autour de nouvelles bûches par-dessus ce rang, puis des branches recouvertes avec du gazon, des feuilles sèches, du chaume ou de la terre. A la base se trouve une petite ouverture qui laisse entrer l'air. Pour mettre le feu, on ôte le pieu du milieu et on met des charbons incandescents. Ces diverses opérations sont représentées par les figures 9, 10, 11 et 12, Pl. VIII.

L'art du charbonnier consiste à maintenir la température constante à l'intérieur, et pour cela on pratique des cheminées dans les endroits dits paresseux. Les coups de vent doivent être évités, parcequ'ils activent trop la combustion. Pour obvier à cet inconvenient, on empile les bois à charbonner autour de la meule (fig. 13). Quand la carbonisation est opérée, on enlève la terre calcinée qui recouvre la meule, et on jette de la terre humide. Lorsque le tas est froid, on étale tout le charbon au moyen de rables en fer. Ce procédé donne 15 à 18 p. 100 de charbon. Il est généralement suivi dans les forêts, mais il a reçu quelques modifications. La carbonisation avait lieu dans une fosse et on obtenait ainsi 22 p. 100. Des plaques en fonte recouvraient toute la sole. La température se maintenant à la partie inférieure, il se formait moins de fumerons. Ce procédé a été encore modifié de la manière suivante : on creusait en terre une fosse qu'on recouvrait d'une plaque de tôle; les bûches étaient disposées obliquement pour permettre l'écoulement de l'eau ; autour du fosse, on ménageait une rigole communiquant à l'air extérieur par une cheminée pratiquée dans le sol; on recueillait ainsi l'acide pyroligneux et les produits de la combustion dans des vases réfrigérants. M. Thilorier a donné un procédé pour recueillir l'acide pyroligneux; il consiste à placer sous la meule des plaques de fonte pendant le temps de la carbonisation; la distillation se fait alors à la partie moyenne de la meule.

M. Brune a obtenu un maximum de charbon en formant un plancher avec des plaques de fonte placées au-dessus d'une fosse. La meule s'élevait au-dessus des plaques (voir la fiq. 14). La température était maintenue alors plus régulièrement. Des conduits a a' servaient au dégagement des gaz.

M. Hourny a employé, à Pont-Gibaud, la méthode suivante : on rangeait, en tas circulaires de 1 mètre (3 pieds) de haut sur 8 mètres (24 pieds) de circonférence, des bûches ayant 65 centimètres (2 pieds) de longueur ; les tas se composaient de deux assises de rondius empilés debout et disposés en dôme. Au centre se trouvait une cheminée verticale remplie de menus charbons et destinée à propager le feu. On recouvrait toute la surface avec de la mousse et du fraisil tamisé. Le feu darait trente-six heures environ, et le défournement avait lieu deux heures après.

Dans les environs d'Essone, on emploie le bois de Bourdenne à la fabrication du charbon pour le service de la poudrière. Les branches ont r centimètre (5 lignes) de diamètre et dégarnies de leur écorce. L'opération se fait dans des cylindres en fonte (fig. 15). Les produits qu'on obtient par la distillation, sont de l'eau, de l'acide pyroligneux, du goudron

Fabrication du charbon roux en forêt. (Procédé de

### M. MCHEMENT:)

Par ce procédé, on prépare 30 stères en ai liémes, et la consommation du bois dans le foyer est de 3 stères on 1778 de la production. Ce foyer est alimenté par des branchages qu'on ne peut pas torréfier. Le charbon obtenu de cette ma nière est de couleur brane jusqu'au centre, et renferme 36 p 100 de matières volatiles, et son pouvoir calorifique est repré

senté par o. 58.

Dans le département des Ardennes, on a fait plusieurs expériences en modifiant ce procédé; les figures 1, 2, 3, 4 et 5 Pl. 1X, indiquent les dispositions qui ont été employées. Un poste de charbonniers peut préparer, en 24 neures, 25 à 30 stères de bois.

Dans les terrains secs, les bois ont une assez grande densiti et contiennent moins d'eau que les bois qui viennent dans un terrain humide.

Les bois se forment dans la végétation de toutes les plantes les premiers produits secrètent des matières azotées et de le matière ligneuse. THE MS COMMENCE OF SECURITY THE PROPERTY OF SECURITY O

fam.

ur:

me terracie double de commercia les bois se distança :

specient au volume e is out un pools po-Milde est le stere et . es rend aussi au : er je vente, car is i on sait que le ... ent une grande a ..... res une longue mmerce, on ver . thes de chéne .... a fabrication : . . . blanes on flaggers. aux bois dars a n brûle paraza a ... rent auss. tiers d. . - -11 4755 --ant a... eres a trace ienines; ١. net générale.... , tel qu'il et :p. : . (14 à 16 lien.

| 1.12.11.11.1                                                                          |                                | _                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CHARBON  DE DIFFÉRENTES LOCALITÉS.                                                    | POIDS du MÈTRE CUBE en kilog.  | PI                   |
| BAIGORY (dans les Pyré-<br>nées)                                                      | 185                            | 41                   |
| ALLEVARD (Isère). — Un mélange d'un tiers de bois dur et de deux tiers de sapin       | 150                            | 11                   |
| Sylvestre                                                                             | 157                            | 11                   |
| bois résineux<br>Charbon de Picardie<br>Charbon de l'Yonne. — Hu-                     | 180<br>180                     | 12<br>12             |
| mide                                                                                  | 250<br>160 à 175               | 11                   |
| chêne et de hêtre Charbon de noisetier boulesu sapin                                  | 200 à 210<br>190<br>185<br>175 | 14<br>14<br>13<br>15 |
| — aulne  NIBDERBRUNN. — Le char- bon pesé tout chaud, com- me les précèdents, donne : | 160                            | 11                   |
| Pour le hêtre                                                                         | 250<br>200<br>160              | 15<br>13<br>10       |

nsité de plusieurs espèces de charbons dans l'état où ils se trouvent dans les magasins des marchands, d'après M. MARCUS BULL.

| Nover à écorce écailleuse.   |     |   |   |   | 625  |
|------------------------------|-----|---|---|---|------|
| Chéne blanc, châtaignier.    |     |   |   |   | 48 r |
| Frêne d'Amérique             |     |   |   |   | 547  |
| Hêtre des bois               |     |   |   |   | 518  |
| Charme                       |     |   |   |   | 455  |
| Pommier sauvage              |     |   |   |   | 445  |
| Sassafras                    |     |   |   |   | 427  |
| Cerisier de Virginie         |     |   |   |   | 411  |
| Orme d'Amérique              |     |   |   |   | 357  |
| Cèdre de Virginie            |     |   |   |   | 238  |
| Pin jaune                    |     |   |   |   | 333  |
| Bouleau à feuilles de peupli | er. |   |   |   | 364  |
| Châtaignier d'Amérique.      |     |   |   |   | 379  |
| Peuplier d'Italie            |     |   |   |   | 245  |
| - o-b                        | -   | - | - | • | -40  |

e pouvoir calorifique du charbon varie entre les nombres o et 7800, qui indiquent de combien de degrés il peut éle-la température de son poids d'eau. Donc le carbone pur rrait amener à l'ébullition 78,10 fois son poids d'eau lie le à zéro, et vaporiser 11,18 fois son poids de ce liquide. oriquement, il produirait 34 parties de plomb avec la lige, mais le charbon ordinaire n'en donnant que 29 à 30, rend pour pouvoir calorifique le nombre 7300.

a pratique nous apprend, 1º qu'à volumes égaux, les charle bois durs donnent plus de chaleur que les charbons de
tendres, mais qu'à poids égaux, les effets calorifiques sont
différents; 2º que les charbons sortis récemment des meurûlent avec une plus grande facilité, mais chauffent moins
ceux qui ont séjourne pendant quelque temps sous les hal3º que le charbon obtenu par distillation est léger, brûle
, mais que la température qu'il produit n'est pas si élevée
vec le charbon fabriqué en meules.

poids égaux, le charbon a un pouvoir calorifique plus que de de celui du bois; il est moins grand à volumes égaux, la température développée par le charbon est toujours

élevée.

# Composition et pouvoirs calorifiques de quelques charbons.

|                         | de Pont-Gibaut.<br>Sapin. | Pont-Gibaut. | Pont-Gibaut. | Pont-Gibaut,<br>Chène. | Charbon<br>obtenu<br>par dis-<br>tillation. | Charbon<br>de bois<br>de Bour<br>denne<br>obtenu<br>en vas<br>clos. |
|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Charbon<br>Cendres cal- | 0.903                     | 0.902        | 0.881        | 0.880                  | 0.766                                       | 0.577                                                               |
| cinées<br>Matières vo-  | 0.022                     | 0.018        | 0.019        | 0.020                  | 0.064                                       | 0.008                                                               |
| latiles                 | 0.075                     | 0.080        | 0.400        | 0.100                  | 0.170                                       | 0.415                                                               |
|                         | 1,000                     | 1.000        | 1.000        | 1.000                  | 1.000                                       | 1,000                                                               |
| Plomb produit           | 52.3                      | 52.4         | 51.4         | 31.3                   | 29.8                                        | 25.0                                                                |

# Charbons de Picardie, transportés par terre et pris sur le marché de Paris et de Choisy.

|                         | Charbon d'é-<br>pine. | Peuplier. | Érable. | Frêne, | Tremble. | Fusin. | Charbon<br>de Choisy<br>obtenu par<br>distillation<br>dans des<br>cylindres. |
|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Charbon<br>Cendres cal- | 0.880                 | 0.856     | 0.852   | 0.832  | 0.820    | 0.828  | 0.720                                                                        |
| cinces                  | 0.024                 | 0.010     | 0.010   | 0.018  | 0.030    | 0.016  | 0.066                                                                        |
| Matières vo-<br>latiles | 0.096                 | 0.134     | 0.138   | 0.150  | 0.150    | 0.156  | 0.214                                                                        |
|                         | 1.000                 | 1.000     | 1.000   | 1.000  | 1,000    | 1.000  | 1.000                                                                        |
| Plomb produit           | 52.0                  | 30.6      | 20.6    | 20.0   | 20.5     | 50.5   | 27.4                                                                         |

#### CARBONISATION DE LA HOUILLE.

Carbonisation en plein air. — On dispose des meules en forme de prismes triangulaires très-allongés, dans l'intérieur desquels on ménage des petites cheminées au moyen de moules en bois. Le feu se place à la partie supérieure et se propage dans toute la masse, de bas en haut. La durée de l'opération dépend de la nature de la houille et de l'état de l'atmosphère. A Saint-Etienne, cette opération dure de sept à quinze jours, qu'on peut ainsi décomposer: trois à quatre jours pour la combustion, trois jours et même huit à dix jours pour étouffer complètement. On donne à ces tas une largeur d'environ 2.250 à 3.26 (7 pieds 7 pouces à 11 pieds 7 pouces). Les cheminées maîtresses espacées entre elles de 1 mètre (3 pieds) ont 20 centimètres (7 pouces) de diamètre, et les ouvreaux de 30 à 40 ceutimètres (11 pouces à 1 pied 3 pouces) d'intervalle, ont 10 à 15 centimètres (3 pouces 9 lig. à 5 pouces 7 lig.) de diamètre.

Le rendement des houilles varie entre 40 et 50 p. 100 de coke. La main-d'œuvre, à Saint-Etienne, se paie à l'entreprise à raison de 15 centimes les cent kilogrammes de coke, en fournissant les outils nécessaires pour ce genre de fabrication.

Généralement, on a renoncé à ce mode de fabrication à cause du déchet qui est d'au moins moitié, et il arrivait même que des coups de vent faisaient perdre des tas entiers. En outre, le code est cuit beaucoup moins également, il est plus lourd, plus friable et brûle moins facilement que le coke des foors. La conduite de l'opération demande aussi beaucoup trop de soin. La main-d'œuvre y est par conséquent trop chère.

Aux mines de la Grand'Combes, on emploie une methode mixte. Elle consiste à carboniser la houille sur des aires rectangulaires entourées de murs percés d'ouvreaux. La houille à carboniser est collante et menue; on l'humecte, et le tassement ropère par couches successives entre trois murs comprenant un espace rectangulaire de 2 mètres (6 pieds) environ de largeur sur 3 mètres (9 pieds) de longueur et 1. 20 (3 pieds 8 p.) de hauteur. Les murs ont 0. 70 (2 pieds 2 pouces) d'épaisseur. Ils sont faits avec les grès houillers de la localité. Quand l'opération est terminée, on démonte la muraille antérieure, on arrache le coke avec des râbles et on l'arrose pour l'éteindre. Ces fours sont représentés par les figures 16 et 17, Pl. VIII.

Carbonisation dans des fours. — A Saint-Etienne, on emploie des fours de deux espèces: FOURS A UNE PORTE DE MAUBEUGE (Pl. VIII, fig. 30, 30 bis el Dimension de ces fours.

La sole est élevée à 0.º70 (2 pieds 2 pouces) au-dessu sol de l'usine. — Sa forme est elliptique.

Le grand axe a une longueur de 2. 96 sur 2. 60 (9 F

1 pouce sur 8 pieds).

La sole est inclinée de 0.º05 (1 pouce 10 lig.) vers la pr L'ouverture de la porte a 0.º65 (2 pieds) de largeur, 0 (1 pied 2 p.) de hauteur sur les côtés et 0.º50 (1 pied 6 p. milieu.

Les pieds-droits supportant la voûte ont o. 40 (1 pied 2

de hauteur.

La voûte se compose de deux parties, l'une elliptique :

baissée et l'autre cylindrique.

Les conduits qui servent au passage de l'air pour aider carbonisation, ont intérieurement o. mo6 (a pouces 3 lig.) rizontalement, et o. m 12 (4 pouces 5 lig.) dans le sens verti

Les ouvreaux qui conduisent l'air dans le four ont o.º (11 lignes) de largeur et o.º 24 (8 pouces 11 lig.) de haut La section intérieure de la cheminée qui présente la fo

d'un quarre, a o. m28 (10 pouces 4 lignes) de côté.

Ces fours sont au nombre de sept : dans chaque four, p vingt-quatre heures, on charge 15 hectolitres de houille sant l'un 87 kil. (177 livr.), soient ensemble 1305 kil. (2, liv.) qui rendent en moyenne 757 kilog. (1,546 liv.) ou p. 100 de coke. On a essayé, par quarante-huit heures, charges de 20 et 25 hectolitres, mais il n'y a pas avant sous tous les rapports.

Nous allons donner les détails des frais de fabrication coke dans sept fours à une porte, pendant un jour:

| oke dans sept todis a dat potte, pendant an jou                                                  |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Deux journées d'ouvriers calcineurs à 1 f. 87 c. 0,40 journées de manœuvre pour surveiller l'ex- | 3 | f. 7: |
| tinction du coke, tamiser les cendres, etc.,                                                     |   |       |
| à t f. 50                                                                                        | 0 | 60    |
| Entretien des outils par jour                                                                    | 0 | 70    |
| Intérêt à 5 p. 100 l'an de la valeur des sept                                                    |   | •     |
| fours estimes 700 f. l'un                                                                        | 0 | 67    |
| Entretien des sept fours pendant une journée                                                     |   | •     |
| à raison de 100 f. par an et par four                                                            | 1 | 97    |
| Frais de burcau et de surveillance des travaux.                                                  | 0 | 50    |

Total. . . 8f. 18

La charge totale des sept fours est de 9,135 kilog. (18,663 iv.) de houille et de 5,299 kilog. (10,836 liv.) de coke produit. In a donc par 1,000 kilog. (2,043 liv.) des frais de fabriation qui sont exprimés par les sommes suivantes :

| Main-d'œuvre                 | , |   |   | o f. 82 |
|------------------------------|---|---|---|---------|
| Entretien et frais généraux. | • | • | • | 0 72    |
| Total                        |   |   |   | 1 f. 54 |

FOURS A CORE A DEUX PORTES ÉTABLIS DANS L'USINE DE MAUBEUGE (fig. 32, 33, 34, 35 et 36).

La largeur de la sole qui est inclinée est de 2.ª44 (7 pieds p.) mesurée à la porte d'enfournement, et de 2.ª60 (8 pieds) la porte de défournement.

Les pieds-droits ont o. 32 (11 pouces 10 lig.) de hauteur. La oûte recouvrant la sole a o. 43 (1 pied 4 p.) de flèche. Elle

st circulaire.

Les conduits d'air ont o. mo6 (2 pouces 3 lig.) de largeur sur ., m 12 (4 pouces 5 lig.) de hauteur, et les ouvreaux o. m 025 (11 lig.) de largeur sur o. m 24 (8 pouces 11 lig.) de hauteur. Ils sont percés au travers des pieds-droits.

La section de la cheminée a o. 32 (11 pouces 10 lig.) de côté. Les portes se soulèvent et s'abaissent au moyen de crics qui ont composés d'un pignon recevant le mouvement d'une doule manivelle et faisant mouvoir une crémaillère. Ces crics ont fixés au moyen d'une plate-forme en fonte que traverse la rémaillère, et mainteuus sur le four par deux tirants en fer.

Détails des frais de fabrication du coke pendant un jour, dans six fours à une porte et à défournement instantané.

| six jours a une porte et a dejournement instal                                                       | ***** | •       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Trois journées d'ouvriers calcineurs, à 1 f. 87 c.<br>0,50 journée de manœuvre pour enlever les cen- | 5 f   | . 61 с. |
| dres, etc                                                                                            | 0     | 75      |
| Réparation de la maçonnerie ainsi que des gar-<br>nitures des fours                                  | 8     | 00      |
| 10000 f., y compris les outils                                                                       | 1     | 37      |
| fr. par an                                                                                           | 0     | 90      |
| Entretien des outils                                                                                 | 0     | 75      |
| m - 1.1 C :                                                                                          |       | 93      |

Total des frais pour une journée. 17 f. 38

La charge totale des six fours est de 14,094 kil. (28,794 liv ) le houille à raison de 27 hectolitres par four, 1 hectolits

sant 87 kilog. (177 liv.) Le produit en coke est repré 8,315 kilog. (16,987 liv.) à raison de 0,59 de hot ployée. On peut donc reporter les frais de la mar yante, sur 1,000 kilog. (2,043 liv.) de coke:

Si l'on compare ces résultats avec ceux observés fours à une porte, on trouve que pour les fours à de la diminution de la main-d'œuvre est plus que co Mais dans ces espèces de fours on obtient un coke en morceaux, et par cela même un plus grand rendeme

On doit donc essayer ce mode de fabrication surte la houille est à bas prix et que le combustible brûle fa mais il ne faudrait pas dépasser les dimensions que n données pour ces appareils.

Résidus de la distillation de la houille.

Dans la distillation de la houille, on obtient plusi duits fixes ou gazeux; parmi les premiers se trouve le

qui a plusieurs applications dans les arts.

Le gaz d'éclairage provient de la distillation de la il contient, en proportions variables, de l'hydrogène du gaz oléfiant, de l'hydrogène pur, de l'oxide de d'acide carbonique, de l'azote, de l'hydrogène su vapeurs huileuses et de l'ammoniac. Les houilles à 370° donnent beaucoup de goudron, mais peu de rant; fortement chauffées, elles dégagent au contracoup de gaz, mais très-peu éclairant. La températu convenable pour obtenir le gaz le plus éclairant, est cerise. Ce gaz, obtenu dans les usines, est purifié de la chaux avant de se rendre au gazomètre, d'où il bue dans tous les quartiers d'une ville.

Quand on distille du goudron de houille à une ten graduée, on voit d'abord apparaître une huile limp rement colorée en jaune, qui contient beaucoup de me puis une huile qui se solidifie à une température voisi et qui renferme, à la fois, de la naphtaline et de la paline, et si on continue l'opération, il se formera une li très-visqueuse, et enfiu un résidu de charbon infusi

Pour distiller le goudron, on se sert de l'appari Pl. 1X, fig. 19. Les gaz sortent par le tuyau ab, et se an moyen d'un système réfrigérant A. Il reste au fond du vase qui a servi à l'opération, une matière solide connue dans le commerce sous le nom de brai gras : il sert à enduire les bois et les murs, afin de les préserver de l'humidité. On l'a employé aussi dans la fabrication du mastic de bitume.

Ce mastic s'obtient en mélant le brai gras encore chaud avec de la craie préalablement desséchée; on agite fortement avec une spatule et on le coule en pains de 40 kil. (81 livres) dans des moules (fig. 20). Ce mastic sert à la construction des terrasses, pourvu que leurs dimensions ne soient pas très-grandes, car les changements de température occasionnent des fissures. La chaussée du pont du Carrousel est recouverte de ce mastic qu'on a coulé sur le béton. Il à été encore avantageusement employé pour cimenter des constructions en briques, etc.

Dans l'usine royale de Gleiwitz, en Silésie, la carbonisation s'exécute dans des fours distillatoires qu'on a disposés de manière à recueillir le bitume qui brûle ordinairement en pure Perte. Cette méthode convient bien dans les localités où les Produits de la distillation ont de la valeur. La houille qu'on emploie en Silésie est peu collante, mais renferme une assez grande partie de bitume. Cette carbonisation se fait actuellement dans 6 fours, dans lesquels on charge à la fois 40 tonnes de houille, ce qui donne un produit de 58,867 tonnes de coke pour les 6 fours. On obtient, en outre, 58,033 litres de goudron brut. En comparant cette quantité au nombre de tonnes de houille, on trouve que l'hectolitre de houille a donné 3 lires 28 de goudron brut. Ce goudron est de nouveau distillé dans un vase fermé, et donne 4 p. 100 d'une huile limpide semblable au naphte.

Les fours sont en briques et composés d'un cylindre de mètres (6 pieds) de hauteur, surmonté par une calotte sphérique, percée d'un trou cylindrique qui forme le gueulard. A la partie inférieure se trouve une porte en tôle pour le chargement et le déchargement, et quatre rangées de tuyaux en fonte qui servent à régler le tirage et à conduire l'opéra-

tion. (Voir les figures 27, 28 et 29, Pl. IX.)

La sole est formée par l'extrados d'une voûte en briques Percée de cinq trous servant également d'introduction de l'air. Le fourneau est relié par une armature en fer et en fonte. Le Bueulard est fermé par une plaque de fonte qu'on lute, et les vapeurs s'échappent par un tuyau de fonte placé à la partie aupérieure. La condensation du bitume s'opère dans un tuyau rectangulaire qui serpente dans un bassin rempli d'eau froide

### PABRICATION DU NOIR DE FUMÉE.

Pour obtenir le plus possible de noir de fumée, on ne doit carboniser que de petites quantités de houille présentant une grande surface. Les houilles sèches sont préférables aux houilles grasses. Pour cette fabrication, on emploie généralement des déchets de résine, des résidus de goudron, de houille et de bois, des résidus de caontchone, des huiles animales provenant de la calcination de matières animales.

La houille, pour 1000 parties, donne 33 de noir. Le noir est d'autant plus estimé qu'il est plus léger. Le noir couns dans le commerce sous le nom de noir de bougie, est le plus

beau de tous ceux qu'on fabrique.

Le noir de fumée contient toujours du carbonate de chaux qu'on lui enlève par l'acide chlorhydrique, et de l'ulmine qu'on

dissout dans la potasse.

On se sert de plusieurs appareils pour fabriquer le noir de fumée (Pl. IX, fig. 21). En A se trouve une chambre qui reçoit l'eau et la vapeur d'eau; le noir vient se déposer en B sur une toile métallique. La figure 22 présente une autre disposition de l'appareil.

En Angleterre, on dispose des sacs qui recoivent différents

qualités de noirs (fiq. 23).

Les figures 24, 25 et 26 indiquent un appareil de fabrication de noir de fomée employé à Saint-Etienne.

Ces fours ont 2.m10 (6 pieds 5 p.) de diamètre sur 0.m80 (2 pieds 5 p.) de hauteur de voûte; leur charge est d'environ 500

kil. (1,224 liv.) à carboniser en 24 heures.

La chambre de dépôts a 2.º 60 (8 pieds) de large, 5 mèt. (15 pieds 4 p.) de haut sur 13 mèt. (40 pieds) de long. Elle est voûtée et porte à son extrémité une petite cheminée de 0.º 11 (4 pouces) de côté. Chaque chambre coûte environ 700 fr.

#### LIGNITES.

Parmi les lignites, on distingue: 1º le bois fossile; 2º le bois bitumineux; 3º le lignite commun, et 4º le lignite terreux. Ce combustibles se rencontrent dans les terrains de formation postèrieure à la craie; dans l'argile plastique et dans les calcaires d'eau douce.

Lignites communs. — Les lignites communs ressemblent beaucoup aux houilles des terrains secondaires. Ils sont noirs ou bruns, compacts. Quand leur cassure est conchoïde et luisante, ils prennent souvent le nom de jayet; mais le véritable jayet qu'on travaille dans la bijouterie n'est pas un liguite. distillation, ils donnent du gaz inflammable, de l'ean huiles. Ils brûlent avec une flamme longue.

Composition de quelques lignites.

|                | Utweiller.<br>(Rive droite<br>du Rhin.) | Allemagne. | Edou.<br>(Charente.) | Saint-Lot.<br>(Basses-Pyré-<br>nées.) | l'Enfant-Dort<br>(Bouches-<br>du-Rhône.) | Minerve. | Dauphin.<br>(Basses-<br>Alpes.) |
|----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| ю <b>п</b>     | 0.673                                   | 0.429      | 0.390                | 0.484                                 | 0.493                                    | 0.326    | 0.436                           |
| res            | 0.009                                   | 0.046      | 0.110                | 0.056                                 | 0.039                                    | 0.100    | 0.074                           |
| res vo-<br>les | 0.318                                   | 0.525      |                      |                                       | 0.468                                    | 0.574    | 0.490                           |
|                | 1.000                                   | 1.000      | 1.000                | 1.000                                 | 1.000                                    | 1.000    | 1.000                           |

bitumineux. — Ce combustible a conservé la contexture du nais sa couleur est le brun ou le noir plus ou moins foncé. a distillation, le bois bitumineux donne de l'eau acide huiles plus ou moins foncées. Chauffé, il décrépite nent et brûle avec une longue flamme jaune dont l'odeur s-désagréable. Un échantillon a donné à l'analyse:

nites terreux. — Ces combustibles sont mélanges d'une quantité de matières étrangères. Ils contiennent beaule pyrites; dans ce cas, on les exploite comme minerais de ose et d'alun. Ils servent aussi comme engrais après été brûlés.

Analyse de quelques lignites terreux.

| Andiyse de queiques tightes terreux. |                 |                                   |                    |                                        |                          |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|                                      | Alle-<br>magne. | Chantilly<br>(Seine-<br>et-Oise.) | Menat.<br>(Puy-de- | Bouxwil-<br>ler.<br>( Bas -<br>Rhin. ) | Reims.<br>—<br>( Marne.) |  |  |  |
| ières com-<br>stibles                | 0.825           | 0.805                             | 0.650              | 0.440                                  | 0.110                    |  |  |  |
| ile et sable                         | 0.175           | 0.066                             | 0.350              | 0.440                                  | 0.860                    |  |  |  |
| te                                   | »               | 0.131                             | »                  | 0.120                                  | 0.030                    |  |  |  |
|                                      | 1.000           | 1.000                             | 1.000              | 1.000                                  | 1.000                    |  |  |  |

#### ANTHRACITE.

L'anthracite est essentiellement composé de carbon ne donne-t-il que traces d'huile à la distillation. ferme, indépendamment de l'eau, une petite quantité tières volatiles.

Le pouvoir calorifique de l'anthracite est sensible même que celui du coke, et développe une températur sivement élevée. Depuis quelques années, en Anglete emploie ce combustible dans les hauts fourneaux, et sultats qu'on a obtenus sont satisfaisants. En Amériqu thracite est beaucoup employé pour le chauffage dom On s'en sert aussi avec succès sous les chaudières, a substitué au bois sur les bateaux à vapeur.

Ce combustible n'est exploité qu'en Pensylvanie, a montagnes comprises entre le Susquehannah et la De

On distingue trois sortes d'anthracite: 1º anthracite 2º anthracite commun; et 3º le graphite ou plombagine

#### Anthracite vitreux.

Sa pesanteur spécifique est 1,60. On connaît deux g considérables, situés l'un à Lamure, près de Gren l'autre aux États-Unis d'Amérique.

### Anthracite commun.

Il est ordinairement lamellaire ou écailleux, dur, très-peu les doigts et se réduisant facilement en poi palpable sous le pilon.

### Graphite ou plombagine.

Il offre des caractères particuliers, et généraleme le classe pas avec l'anthracite. Il ne paraît pas devoir gine aux matières végétales, et on le rencontre frèq dans des roches primordiales. Il est gris de fer, jou l'éclat métallique. Sa pesanteur spécifique est représs 2,08 ou 2,26. On l'emploie pour faire des crayons et ténuer la résistance des frottements dans les machines plus difficilement encore que l'anthracite.

Composition de quelques anthracites.

|               | s<br>s<br>noble.                      | ranje.                   |                      | LA                                     |                         | ière,<br>oie.                               |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|               | Lamure,<br>près<br>de Grenoble.       | Pensylvanie.             | Binic.               | Chau-<br>mière.                        | Haco-<br>ninère.        | Corbassière,<br>en Savoie.                  |
|               |                                       |                          |                      |                                        |                         |                                             |
| n             | 0.913                                 | 0.860                    | 0.850                | 0.847                                  | 0.665                   | 0.770                                       |
| s<br>es vola- | 0.027                                 | 0.060                    | 0.040                | 0.073                                  | 0.250                   | 0.150                                       |
|               | 0.060                                 | 0 080                    | 0.110                | 0.080                                  | 0.085                   | 0.080                                       |
|               | 1.000                                 | 1.000                    | 1.000                | 1.000                                  | 1.000                   | 1.000                                       |
| avec li-      | 31.6                                  | <b>50</b> .5             | »                    | 33.0                                   | 26.6                    | 26.7                                        |
|               | Mussy-st-Dun<br>(Sadne-<br>et-Loire.) | Mont-de-Lanz<br>(Isère.) | Ernai.<br>(Espagne.) | Graphite do<br>Chardonnet.<br>(Isère.) | Graphite<br>de Bavière. | Graphite de<br>Borrowdale.<br>(Angleterre.) |
| ın            | 0.767                                 | 0.733                    | 0.700                | 0.734                                  | 0.868                   | »                                           |
| s<br>s vola-  | 0.148                                 | 0.132                    | 0.210                | 0.220                                  | 0.110                   | »                                           |
|               | 0.085                                 | 0.155                    | 0.060                | 0.046                                  | 0.032                   | 0.035                                       |
|               | 1.600                                 | 1.000                    | 1.000                | 1.000                                  | 1.000                   | 1.000                                       |
| avec li-      | 29.0                                  | 25.0                     | »                    | 26.6                                   | 29.8                    | »                                           |

#### TOURBES.

purbes sont les produits de la décomposition des magneuses à la surface du sol. Cette décomposition s'ois nos yeux.

urbe est plus ou moins impure, suivant les localités; t coulenir de la terre et des produits décomposés; on ce choisir les tourbes qui contiennent le moins d'impuatourbe est presque entièrement composée d'ulmate de ui, s'il était pur, donnerait plus de chaleur que le nand la tourbe est ancienne, elle est plus compacte

ent plus d'ulmine.

Dans les tourbières, on rencontre à peu près qualités. On a employé divers procédés pour rendr compacte: un des meilleurs moyens consiste à l l'air quand on l'a disposée en meules.

Pour la faire dessécher, on trace des petits cans sens de la longueur et de la largeur. Une améliorat consiste à diminuer le volume de la tourbe et d'opi sèchement dans des fours dont la température s'él-100°. C'est la meilleure de toutes les tourbes.

A poids égaux, la tourbe donne à peu près la seur que le bois; elle contient beaucoup plus de ma sibles à la combustion que le combustible avec leq faisons entrer en comparaison. On trouve jusqu'p. 100 de matières terreuses. Chauffée en vase clos donne à peu près les mêmes produits que le bois : c l'acide acétique, de l'acide carbonique, des carburgène, du carbone, de l'ulmine qui se prend en mass ment du goudron et des huiles essentielles. Ces m pandent une odeur très-désagréable, c'est pour c qu'on a exclu ce combustible du chauffage domesi on peut le brûler dans des calorifères.

Carbonisation de la tourbe. — La tourbe réduite charbon peut s'employer à tous les usages, et le ses nient qu'elle présente alors, est la grande quantité

qu'elle laisse après la combustion.

Le charbon de tourbe brûle facilement et lent produisant une flamme légère sans fumée. — Ce ci peut être employé avec avantage dans les fourneaux et pour les évaporations; mais le prix de fabricat trop élevé pour en répandre l'emploi. — Cette cai se fait en vase clos.

Le pouvoir calorifique du meilleur charbon de toujours un peu moindre que celui du charbon a généralement il n'équivaut qu'aux deux tiers ou quarts.

Le charbon de tourbe pèse généralement plus qu Celui de Framont, qui est très-dur, pèse 250 kil·le

Id. Voitsumra, dans le Fichtelgebirge 230 id. Id. Crouy-sur-Ourcq. . . . . . 310 id.

Id. Essonne (Seine-et-Oise), pèse 47 kilog. le 174 comble.

Composition de quelques charbons de tourbe.

|                         | CROUY-SUR-<br>OURCQ. | пам.  | ESSONNE. | FRAMONT. |
|-------------------------|----------------------|-------|----------|----------|
| Charbon<br>Cendres cal- | 0.430                | 0.495 | 0.516    | 0.672    |
| cinées<br>Matières vo-  | 0.520                | 0.285 | 0.260    | 0.108    |
| latiles                 | 0.250                | 0.220 | 0.224    | 0.220    |
|                         | 1.000                | 1.000 | 1.000    | 1.000    |
| Plomb avec litharge     | 17.7                 | 18.8  | 22.4     | 26.0     |

\$ 14. - BORE.

Ce corps est très-peu répandu. Il a été découvert dans une combinaison qui se rencontre dans quelques petits lacs de la Tos-cane et de la Sicile. Sa couleur est brune; il est insoluble dans cau. insipide, inodore, fixe et réfractaire comme le carbone.

Préparation. — On introduit par couches horizontales, dans un tube fermé, du potassium et de l'acide borique, et on chauffe légèrement. On obtient du borate de potasse et du bore. — On lave; le borate de potasse étant soluble dans l'eau, bore se dépose sous la forme d'une matière pulvérulente.

### \$ 15. - SILICIUM.

Ce corps est très-répandu dans la nature, et entre pour 0,48 
poids dans la silice ou acide silicique que l'on rencontre 
dans presque toutes les gangues de minerais, et qui constitue, 
yec l'alumine, la terre et les argiles.

Propriétés physiques. — Le silicium est une poudre grisâtre, insipide, inodore, insoluble dans l'eau, réfractaire et fixe, bralant très-difficilement dans l'oxigène, à cause de la couche silice qui le recouvre.

Propriétés chimiques. — Le silicium est inattaquable par les cides, à l'exception de l'acide fluorhydrique, mais il est faciment attaqué par les bases alcalines hydratées. On n'est pas accord sur le poids de l'équivalent du silicium.

Les chimistes, qui admettent pour formule de l'acide sili-

cique Si O, donnent pour équivalent au silician coux qui cholaissent la formule Si O' repitération du silicium par 277.5° 32.

# MÉLANGES ET COMBINAISONS DES MÉTAS \$ 16. -- AIR ATMOSPRANTIQUE.

L'air atmosphérique est un gaz transparent, petite masse, d'une couleur amérée quand II est pr quantité. Sa pesanteur spécifique est prise pour tous les autres gaz et les vapours.

Les dernières recherches de MM. Dumas et 1 ont demé, pour la composition de l'air, 20,80 79,20 d'azote. Il contient en outre une faible qua

carbonique et de vapeur d'eau.

L'air n'est qu'un mélange des deax gaz oxigé

et non une combinaison.

Analyse de l'air. - Lavoisier a employé la métho an col d'un ballon A (Pl.VII, fig. 26), se trouve so de verre trois fois recourbé à angles droits, et q jusqu'au haut d'une cloche graduée B. Après av ballon, on y introduit un volume comma de mer excès, relativement à l'oxigène de l'air que l'on ve On plonge l'extrémité du tube dans le mercure, on de la cloche graduée, et, à l'aide d'un siphon, or portion de l'air. Le volume total de l'air employ au moven de la cloche. On tient alors le merc plusieurs jours à la température à laquelle con ébullition; on arrête l'opération et on laisse re recommence pour laisser refroidir de nouveau; o alors que tout l'oxigène a été absorbé d'une quar celle indiquée par le nombre de divisions dont le r élevé au-dessus de son niveau primitif.

L'analyse de l'air pris dans des circonstances p donne des résultats différents. M. Dumas a trouvé Paris, pris au jardin des Plantes, contient, sur 10 230 d'oxigène et 770 d'azote. Il renferme d'ailleu son volume d'acide carbonique. L'air pris en contient, sur 1000 parties, 224 d'oxigène et 776

### \$ 17. - EAU.

Considérée en petite quantité, l'eau est insipie et incolore; mais prise en grande masse, elle pi couleur verdâtre, Sa densité sert d'unité pour v même temps toniques et calmantes, tandis que les dernières sont toniques, mais irritantes.

Les eaux qui renferment des hydrosulfates s'obtiennent en dissolvant dans l'eau du bi-hydrosulfate de soude.

### Eaux de Seltz.

L'imitation des eaux de Seltz n'est pas absolue : il faudrait ajouter une certaine quantité de matière saline. C'est à Tivoli que l'on a commencé à imiter les eaux de Seltz. En tout temps, on a construit une pompe foulante et aspirante destinée à aspirer l'acide carbonique produit, et à le fouler dans un réservoir ; mais le bouchage des bouteilles était très-difficile. Maintenant, on laisse l'eau chargée jusqu'à huit fois son volume d'acide carbonique pendant douze ou vingt-quatre heures. Il paraît que le repos favorise une plus grande division; par ce moyen l'on a au moins une demi-minute pendant laquelle on peut boucher la bouteille.

Il existe actuellement trois moyens de fabrication; le plus mauvais consiste à faire arriver dans la bouteille même, 8 volumes d'acide carbonique dans un volume d'eau. La deuxième méthode a pour but de faire arriver l'acide carbonique dans de l'eau contenue dans des réservoirs en cuivre étainé par le procédé polychrôme (étamage composé d'étain où il entre un huitième de son poids de fer-blanc). La troisième méthode réunit les deux circonstances : on fait arriver l'acide carbonique dans des réservoirs en forme de fuseaux, la pression est exercée par l'acide carbonique lui-même; on fait ensuite passer neuf fois le volume de l'eau contenu dans le réservoir, et on laisse déposer pendant vingt-quatre heures. L'acide carbonique doit être très-pur, car la plus petite quantité d'air empêche la dissolution de s'opérer. On doit employer l'acide carbonique dégage des carbonates par un acide, l'acide sulfurique par exemple, qu'on fait réagir sur de la craie réduite en poudre très-fine. Le vase dans lequel on prépare l'acide carbonique est une sphère creuse en plomb; on peut aussi se servir d'un appareil de Woolf. Pour la conservation de l'eau de Seltz on doit avoir soin de rejeter les bouteilles d'épaisseur inégale.

### Purification de l'eau.

Quand on veut recueillir une faible quantité d'eau pure, on fait usage de l'appareil suivant (Pl. VII, fiq. 27):

A est une cornue dans laquelle s'opère la distillation. L'ean en vapeurs se rend dans le ballon B bi-tubule, qu'on entour sulfurique. On pèse de nouveau quand l'opération es minee, et on connaît alors la quantité d'oxigène enle l'oxide, d'où l'on peut déduire la loi de composition de

La densité de la vapeur d'eau à la température de 00,6

la pression de 0,76, est égale à 0,625.

Eaux naturelles. — L'eau n'est pure qu'autant qu'elle distillée, et dans la nature on rencontre des eanx qui cet état, telle est celle qui provient de la fonte des ne elle est formée par l'évaporation des eaux de pluies. pluviale est assez pure, celle des glaciers ne contient so que 4/10000 d'impuretés, quantité pour ainsi dire ins ciable. Quand on veut recueillir les eaux de pluie, il faut soin de les faire écouler sur un toit blen entretenu. Let en ardoises sont peu convenables, à cause du sulfure qu'elles contiennent et qui, au contact de l'air, se chan sulfite. Un toit en tuiles donne une eau plus pure; mais se charge toujours des matières organiques contenues l'atmosphère, puis encore de carbonate de chaux, de s de chaux, et même de chlorure de sodium. Le carbona dissous à la faveur de l'excès d'acide carbonique.

L'eau distillée et non aérée est fade, lourde et male ainsi, à de très-grandes hauteurs, où la solubilité de l'air nue avec la pression, l'eau devient quelquefois presqu potable. L'eau qui contient du sulfate de chaux n'e potable, mais on peut l'employer dans les usines à cer préparations. Les eaux chargées de carbonate de chaux vent se boire, mais elles sont impropres à certaines fa tions, car ce sel agissant sur toutes les couleurs, se co avec les laines et forme un savon insoluble; en outre, le calcaires, par un effet galvanique, déposent leur sel da tuvaux de conduite. C'est ainsi qu'à Sèvres les tuyaux s'obs tous les dix ans, et on est obligé de faire passer un ce d'acide chlorhydrique qui dissout le carbonate de Dans les chaudières qu'on emploie pour distiller ou vai l'eau, il se forme un dépôt de matières étrangères (sulf carbonates) qui s'attachent tellement aux parois du vas est impossible de l'en détacher. Ce phénomène a le graconvénient d'exposer la chaudière à rougir, et par conséq se détériorer tres-promptement. (Annales des mines,dans les chaudières.) En outre, ce dépôt empêchant la paroi mouillée, celle-ci peut rougir, et si la couche hétérogène recouvre vient alors à se fendiller, l'eau se trouvant au c

EAU. 319

d'un corps incandescent fournit une masse très-considérable de vapeur qui peut déterminer l'explosion. En introduisant dans la chaudière des pommes de terre rapées, on empéchait le dépôt de prendre de la consistance. Ce moyen n'était pas toujours efficace. L'argile délayée dans l'eau agit avec plus d'énergie; mais M. Dumas indique un moyen plus sûr encore : il consiste à introduire dans la chaudière une certaine quantité de carbonate de soude. On emploie aussi avec succès les résidus de bois de teinture.

L'eau qui renferme du bi-carbonate de chaux peut se purifier par une légère ébullition, ou même en l'exposant assez longtemps au contact de l'air. L'eau de chaux jouit aussi de la propriété de purifier ces eaux: en ajoutant ce réactif, il y aura formation d'un carbonate neutre qui est insoluble et qui ae déposera.

On rencontre aussi dans la nature de l'eau chargée de carbonate de fer; le fer, ici, se trouve encore dissous à la faveur de l'acide carbonique.

Les caux chargées de sulfate de chaux se purifient au moyen du carbonate de soude qui convertit le sel en sulfate de soude acluble.

### Purification des eaux douces.

Les eaux douces se trouvent souillées soit par des corps gazeux qui se trouvent en dissolution, soit par des matières en poudre tres-fine. Quand les matières sont en simple disso-Intion, on emploie le charbon, qui a la propriété d'absorber les corps gazeux en dissolution et les matières colorantes. Avec un seizième de son poids de charbon animal, l'eau la plus impure peut redevenir inodore et incolore, mais non pas insipide; car il existe encore des corps étrangers que le charbon ne peut entraîner. Le charbon a l'inconvénient grave d'enlever tout l'air à l'eau; ainsi, pour l'eau potable, il ne faut iamais avoir recours à ce moyen de purification, on doit la filtrer sur du sable. L'alun est aussi employé; par kilogramme d'eau on ajoute 2 grainmes d'alun. Cette valeur est un maximum: pour les eaux de Seine un dixième suffit. lei l'alun est décomposé, le carbonate de chaux est changé en sulfate d'alumine, et l'alumine de l'alun est précipitée. En essayant les deux méthodes précédentes, on a reconnu que l'alun agissait plutôt par son excès d'acide que par lui-même ; ainsi, si par litre d'eau on ajoute à du charbon animal 10 gouttes d'acide sulfurique, on obtient de meilleurs resultats; dans ce cas, Le sulfate de soude qui provient de cette opération se fabrication de la soude. On l'emploie dans les verreries remplacer la soude; mais il attaque les creusets dans le on opère. Le sulfate de soude est encore employé pour ration des eaux des salpétriers et des eaux-mères, dans brication du sel marin. A l'état brut, le sulfate de soud au chauffage des grains : pour cela, on fait dissoudre (16 liv. 5 onc.) de ce sel dans 100 kil. (204 liv.) d'eau; c merge les grains et on les place en tas, après les avoir avec de la chaux, dans la proportion de 2 kil. (4 liv.) pa tolitre de grains.

L'acide chlorhydrique se vend 13 à 14 francs les 10

C'est un gaz incolore, d'une saveur et d'une odeu quantes. Sa densité est 2,731, et la densité de l'eau sature cet acide est 1,3. Ce gaz est composé de un demi-volu vapeur de brôme; donc:

donnent 2 volumes d'acide brômhydrique, 5,4621.

Pour connaître les quantités de brôme et d'hydrogén entrent dans 100 parties d'acide brômhydrique, on pe proportion:

$$5,4621:5,3933::100:B = 98,74$$
  
 $5,4621:0,0688::100:H = 1,26$ 

D'après ces chiffres, on peut déterminer l'équivaler brôme :

$$1,26:98,74::12,48:x=978,30.$$

Par suite, l'équivalent d'acide brômhydrique sera :

$$978,30 + 12,48 = 990,78.$$

Préparation. — On fait réagir le brôme sur le phospl en presence d'un peu d'eau. Voici le résultat de l'opération

$$Ph + 3Br + 3Ho = 3BrH + PhO^3.$$

Cette opération se fait dans un tube recourbé (fig. 5] A on met du brôme et du verre pilé, et en B du phose et du verre pilé, humecté d'eau; on chauffe en A, et o cueille les gaz sous une cloche à mercure.

### \$ 20. - ACIDE IODHYDRIQUE.

Cet acide a les mêmes propriétés que les gaz dont nous vesons de parler; mais ce dernier a pour l'hydrogène une affiuté encore moins grande que le brôme. Sa deusité est exprimée ar 4,443. La densité de l'eau chargée d'acide iodhydrique st 1,07, et bout à 108°.

L'acide iodhydrique, sur 100 parties, contient :

Hydrogène. . . . . . . 0,78 Iode. . . . . . . . . . . . . 99,22

La proportion suivante nous donnera l'équivalent de l'iode:

0,78:99,22::12,48:x=1578,98

st, par suite, l'équivalent de l'acide iodhydrique sera : 1578,98 + 12,48 = 1591,46.

Préparation. — M. Gay-Lussac prépare ce gaz en introlaisant dans un tube fermé à l'une de ses extrémités, des couhes alternatives d'iode, de verre pilé humide et du phosphore. En chauffant légèrement, le gaz se dégage.

### \$ 21. - ACIDE FLUORHYDRIQUE.

L'acide fluorhydrique est un liquide jouissant d'une trèsgrande fluidité. Il se dissout dans l'eau en toutes proportions. Cot acide concentré est un corps des plus corrosifs; il déruit le tissu animal avec beaucoup d'énergie, et sa présence sur la peau produit la même impression qu'une brûlure. La lensité de cet acide n'a pu être déterminée, ainsi que son point d'ébullition; cependant on sait que cette température st inférieure à + 30°.

Sur 100 parties d'acide fluorhydrique, il entre 5,067 d'hybrogène, et par suite 94,933 de fluor; d'où l'équivalent du fluor est égal à 233, 44, et celui de l'acide fluorhydrique:

$$233,44 + 12,48 = 245,92.$$

Préparation. — On l'obtient en faisant réagir l'acide sulirique concentré sur du fluorure de calcium, ou spath-fluor les minéralogistes. Cette opération se fait dans des vases de plomb, parce que nous avons déjà vu que le fluor attaquait le verre. On introduit dans une cornue (fig. 6), faite de deux pièces A,B, un mélange composé d'une partie de fluorure de calcium bien pulvérisé et trois parties et demie d'acide sulfurique concentré. On adapte à la cornue un récipient R, qui plonge dans un vase renfermant de la glace. On chauffe jusqu'à 140°; l'acide fluorhydrique se dégage et va se condense en R. L'acide se conserve dans des bouteilles en plomb.

Usages. — On se sert de l'acide fluorhydrique pour grave sur verre. On étend sur la plaque de verre une couche de ve nis, composé de trois parties de cire et d'une partie d'huile d térébenthine; avec un burin on grave le dessin qu'on ver obtenir; puis on expose la plaque à la vapeur de l'acide qu'on produit avec une partie de fluorure de calcium et deu parties d'acide sulfurique, chauffées légèrement dans un boîte de plomb.

Deuxième Classe.

### \$ 22. — ACIDE SULPHYDRIQUE.

Cet acide porte aussi le nom d'acide hydrosulfarique, «

d'hydrogène sulfuré plus souvent encore.

L'acide sulfhydrique est un gaz incolore, d'une odeur fétide, analogue à celle des choux pourris. Il est très-vénèneus un oiseau ne peut vivre dans un air qui en renferme seule ment <sup>1</sup>/<sub>1500</sub> de son volume, un chien <sup>1</sup>/<sub>200</sub>, et un cheval dan <sup>1</sup>/<sub>200</sub>.

La densité de ce gaz est 1,1912. — Il est susceptible des liquéfier sous la pression de 18 atmosphères et donne mis-

sance à un liquide très-fluide dont la densité est o.o.

L'hydrogène sulfuré est impropre à la combustion; mais le est inflammable, et brûle avec une flamme bleuâtre caractéris tique; car l'oxide de carbone brûle avec une flamme bleue, si il est impossible de les confondre.

En chauffant de l'hydrogène sulfuré avec de l'étain, il y 1 décomposition: l'étain s'unit au soufre pour passer à l'éta de sulfure, et on obtient un volume d'hydrogène égal à celu du gaz employé; ainsi, en retranchant de la densité 1,1911 de l'hydrogène sulfuré celle de l'hydrogène, 0,0688, la différence 1,1224 exprime le poids du soufre contenu dans un volume d'acide sulfhydrique. On peut prendre, en outre, des poids quelconques de ce gaz, et le poids de l'hydrogène et celui du soufre sont toujours dans le rapport de 0,0688 à 1,1224; ainsi donc, pour connaître le poids du soufre combiné avec un équivalent d'hydrogène 12.648, on pose la proportion:

0,0688 : 1,1224 :: 12.5748 : x, d'où 2203.5759.

nombre qui se rapproche beaucoup de l'équivalent du soufre

201.6-16, la différence provenant sans doute des erreurs commises dans la détermination des densités.

En posant les proportions suivantes, on connaîtra les poids du soufre et de l'hydrogène sur 100 grammes d'acide suifhydrique:

Préparation. — On obtient l'acide sulfhydrique en faisant réagir de l'acide sulfurique étendu d'eau sur du sulfure de fer, lequel s'obtient en jetant dans un creuset incandescent un mélange intime de fleur de soufre et de limaille de fer. Il y a production d'acide sulfhydrique et il reste du sulfate de fer, ainsi que l'exprime la formule

FeS
$$+$$
SO<sup>3</sup>. HO $=$ FeO SO<sup>3</sup> $+$ HS.

Le gaz, avant d'être recueilli dans une cloche plongeant dans le mercure, doit être préalablement lavé et desséche sur du chlorure de calcium. L'eau ne dissolvant que deux ou trois fois son volume du gaz, on peut le recueillir sur une cuve à eau, alors le flacon de lavage devient inutile.

Le gaz hydrogène sulfuré, préparé de cette manière, contient toujours de l'hydrogène libre qui est dû à la présence d'une certaine quantité de fer non attaqué par la préparation du sulfure; et pour ne recueillir que de l'hydrogène sulfuré, on fait réagir trois équivalents d'acide chlorhydrique sur un de sulfure d'autimoine:

$$SbS^3 + 3HCh - SbCh^3 + 3HS$$
.

En général, en faisant réagir un des hydracides de la première classe sur un sulfure métallique quelconque, on obtient toujours de l'hydrogène sulfuré, et si nous appelons X l'acide employé, on a:

$$MS+HX=MX+HS$$
.

Btat naturel. — L'hydrogène sulfuré existe dans un grand nombre d'eaux thermales appelées eaux sulfureuses. On le rencontre dans toutes les plantes crucifères, dans quelques matières animales, telles que les œufs, dans les fosses d'aisance et dans les gaz intestinaux.

### 💲 23. — ACIDES SÉLÉNHYDRIQUE ET TELLURHYDRIQUE.

Ces corps ont des propriétés analogues à celles de l'hydrogène sulfuré. — Tous trois, exposés à l'air, se décomposent : « per alle con elabora su fayir que el accide selémbydrique dosse le complete de se electri, content rouge-cimabre; l'acide se faret conque, un deput de tellure, d'aspect métallique; s' l'hydronome saffare precipite du soufre.

# COMMINATE INTEROGENE AVEC LE PHOSPHORI,

### § 14. — RYDRIGÈNE PROSPHORÉ.

On avait era depuis longtemps à l'existence de deux hydrogenes phosphorés. L'un, hy drogène perphosphoré, H',Ph, é l'autre, hy drogène phosphore PhH'; mais M. Henri Rosa demontre qu'ils ne forment qu'un seul composé qu'ils est tanté syontanément indammable, tantôt ne l'est pas. — Sa composition est exprimee par la formule H'Ph.

Proprietes. — C'est un gaz incolore, d'une odeur fortemes allincee, bien caracteristique. Il se reconnaît des autres par la propriété qu'il a de s'entlammer au contact de l'air, propriété qu'il est toujours facile de lui donner, s'il ne l'avait pas au moment de l'expérience.

Sa densité est 1,185. L'eau en dissout environ un vingtieme de son volume.

Composition. — Un volume de ce gaz contient 1 volume et desi.
d'hydrogène et un quart de volume de vapeur de phosphore.

Preparation. — On l'obtient en introduisant dans un van rempli d'eau du phosphore decalcinm CaPh; l'hydrogène phophoré se dégage, et il précipite de l'hypophosphite de chass.

### \$ 25. — HYDROGÈNE ARSENIÉ.

L'hydrogène arsenié est un gaz incolore, d'une odeur fétide, mais peu intense.

Propriétés. — Sa densité est de 2,695. — Il se liquétie sons une température de 30°. L'eau en dissout un dixième de son volume.

Il brûle en donnant naissance à de l'hydrogène et laissedéposer de l'arsenic métallique; il ne faut cependant pas que l'oxigène soit en excès, sans quoi tout l'arsenic passerait à l'état d'acide arsenieux.

Composition. — Un volume de ce gaz renferme une fois et demic son volume d'hydrogène et un quart de volume de vapeur d'arsenic. De là on conclut que 100 parties d'hydrogène arsenié contiennent 3,83 d'hydrogène et 96,17 d'arsenic. — Sa formule chimique est H<sup>3</sup>. As.

Préparation. — On l'obtient au moyen d'un asseniure qu'on traite par de l'acide chlorhydrique concentré, ou par de l'acide sulfurique étendu.

### \$ 26. - AZOTURE D'HYDROGÈNE.

Cette combinaison est connue sous le nom d'ammoniac ou d'alcali volatil.

Propriétés. — L'ammoniac est un fluide élastique, incolore, d'une odeur vive et pénétrante. — Sa densité est de 0,591. — Il se liquéfie lorsqu'on l'expose à un froid de 40 à 50°, ou sous une pression de 6 à 7 atmosphères. La densité d'une dissolution d'ammoniac est de 0,9. — Cette dissolution jouit de toutes les propriétés du gaz.

Composition. — Un volume de gaz ammoniaque contient un volume et demi d'hydrogène ou 0,1032, et un demi volume d'azote ou 0,488, d'où l'on conclut que 100 parties de ce gaz contiennent 17,46 d'hydrogène et 82,54 d'azote. — L'ammo-

niac a pour formule chimique H<sup>3</sup>Az.

Préparation. — On prend du chlorhydrate d'ammoniac qu'on mêle, parties égales, avec de la chaux vive. Le dégagement se fait à la température ordinaire, aussi ne faut-il pas chauffer fortement. — Il y a formation d'eau et de chlorure de calcium qui est fixe, et l'ammoniac est mis en liberté. :

$$HCh, H^3Az + CaO = H^3Az + HO + ChCa.$$

Préparé de cette manière, le gaz est humide. On absorbe cette humidité en le faisant passer au travers d'un tube rempli de chaux caustique.

Quand on veut obtenir de l'ammoniac liquide, on fait passer le gaz dans une série de flacons remplis d'eau, en faiiant plonger les tubes conducteurs au fond de chaque vase,

pour que le mélange s'opère plus facilement.

Elai naturel. — L'ammoniac se rencontre dans les produits volcaniques à l'état de chlorhydrate; dans quelques mines d'alun, combiné avec l'acide sulfurique; dans l'air, à l'état de carbonate, et dans les urines de tous les animaux, combiné avec les acides carbonique et acétique.

Usages. — Il est principalement employé dans les laboratoires de chimie, en dissolution dans l'eau. On s'en sert quelquefois en teinture.

### \$ 27. - HYDROGÈNE PROTOGARBONÉ.

L'hydrogène protocarboné CH2 est connu des mineurs sous

le nom de oriscu. Il donne lieu à de fréquentes explose dans les mines ou il se trouve mélange avec l'air atmosphéré et un peu d'hydrogène bicarboné, quand on l'enflamme à l'aproche d'un corps en iguition.

Prince. — C'est un gaz incolore, insipide, inodo le étement soluble dans l'eau. Sa densité est de 0,5595. Di l'air atmospherique, il brule avec une flamme jaunâtre.

Composition. — Il est formé d'un volume de vapeur carbone et de deux volumes d'hydrogène condensés en seul.

Preparation. —Ce gaz se rencontre dans la vase des mest d'où on peut l'extraire facilement; mais il contient, dans etat. de l'oxigène qu'on peut enlever au moyen du plasphe et de l'acide carbonique qu'on absorbe au moyen d'une dis lution de potasse. Quant à l'azote, qui est encore conte dans le melange, on ne connaît pas de moyen pour le sépas Pour l'obtenir pur, on chauffe un mélange d'acide acétiq concentré et de potasse on de soude, et l'hydrogène protec bone se dégage ainsi que le montre la formule

$$C^3 H^4 O^4 + 2 KO = 2 KOCO^2 + C^2 H^4$$
(Acide acetique.)

\$ 28. - HYDROGÈNE BICARBONÉ.

L'hydrogène bicarbone est conna aussi sous le nom de ( oletiant.

Propriétés. — Ce gaz est incolore, d'une odeur légèreme empyreumatique. Il est très-peu soluble dans l'eau. Sa deu est de 0.9814. Il est susceptible de se liquéfier sous une pasion de quelques atmosphères. Il se dissout dans l'acide sul rique; on met cette propriété à profit pour l'isoler quand est mélangé avec de l'hydrogène protocarboné.

Composition. — Il contient quatre volumes de vapeur carbone et quatre volumes d'hydrogène condensés en un set C<sup>2</sup>. Il<sup>2</sup>.

Priparation. — On le prépare en faisant chauffer une ptie, en poids, d'alcool avec quatre parties d'acide sulfarique concentré.

$$C_2 \text{ Hg O}_5 + 8O_2 \text{ H O} = 8O_2 \text{ Hz O}_2 + C_4 \text{ Hg}$$

On voit que l'acide sulfurique enlevant à l'alcool II<sup>2</sup>, (
l'hydrogène bicarboné devra se dégager.

# COMBINAISONS DE L'AZOTE ET DE L'OXIGÈNE.

### es combinaisons sont au nombre de cinq :

| Le protoxide d'azote  |  |  | Az O  |
|-----------------------|--|--|-------|
| Le bi-oxide d'azote   |  |  | Az O2 |
| L'acide azoteux       |  |  | Az O3 |
| L'acide hypoazotique. |  |  | Az 04 |
| L'acide azotique.     |  |  |       |
|                       |  |  |       |

### \$ 29. - ACIDE AZOTIQUE.

l est connu sous le nom d'acide nitrique, parce qu'on l'ext du salpêtre ou nitre. Cet acide est encore connu dans le smerce sous le nom d'eau-forte.

ropriétés physiques. — L'acide azotique est un liquide inpre dans son état de pureté, mais il a toujours une teinte sâtre qui tient à la présence d'une certaine quantité d'ala hypoazotique qui se développe lors de sa concentration, a formule alors est représentée par Az O<sup>5</sup>.HO, parce que, us cet état, il est toujours uni avec un équivalent d'au; t alors de l'acide monohydraté. Sa densité, à son maximum concentration, est exprimée par 1,522.

l'acide azotique est un liquide très-volatil, très-avide d'eau, si répand-il à l'air des fumées blanches qui sont dues à sorption de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère; e transforme alors en acide azotique pentahydraté. Il entre ébullition à la température de 75°.

Propriétés chimiques. — L'oxigène et l'azote sont sans action lui. L'hydrogène, à une faible température, le décompose ean et oxide d'azote, souvent même l'azote devient libre. bore le décompose en produisant de l'acide borique, ainsi que arbone qui produit de l'acide carbonique et des composés zigènest d'azote. Avec le phosphore, il a une action très-vive orme del'acide phosphorique. A l'aide de la chaleur lesoufre convertit en acide sulfurique, et il se forme du bi-oxide d'a-e. Le chlore et le brôme ne décomposent pas l'acide azo-ae. L'iode, en contact avec lui, se transforme en acide iodique. Fous les métaux attaqués par l'acide azotique sont convertis nitrates.

Préparation. — L'acide azotique s'obtient en traitant un nitrate de l'acide sulfurique hydraté. En appelant M le métal, posium ou sodium, voici la formule qui représente la réaction :

 $A = 0^5 MO + SO^3 HO = SO^5 MO + A = 0^5 HO$ .

Il y a donc, comme on voit, formation d'un sulfa tandis que l'acide azotique se porte sur l'eau et se dé

Fabrication de l'acide azotique.

La fabrication de l'acide azotique est basée sur la oposition de l'azotate de potasse ou de soude par l'ac furique. Il est plus économique d'employer l'azotate de On employait autrefois des cylindres en fonte, mais oi substitué une chaudière en fonte (fig. 7).

On prend de l'acide sulfurique hydraté qui a pour 1 SO.3HO, car le nitrate ne contient pas d'eau. Soit X le employé, on aura pour formule représentant la réacti

 $Az0^5 X + S0^5 H0 = S0^5 X0 + Az0^5 H$ 

Il y a, comme on voit, formation d'un sulfate fixe, et

azotique, en se portant sur l'eau, se dégage.

L'acide ainsi prépare n'est pas pur, à cause de la p des chlorures que les nitrates renferment presque te Pour purifier l'acide, on le mélange avec du nitrate d' Son acide azotique s'unit avec l'acide qu'on dégage, et d'argent est converti en chlorure.

Dans la réaction des chlorures, il se forme de l'acide hydrique et de l'acide sulfurique qui s'unissent avec d'argent; le premier forme de l'eau avec l'oxigène de l et l'excès de l'oxide d'argent forme, avec l'acide sulfi un sulfate fixe; en distillant ce mélange, on obtient cide azotique pur. Le nitrate de plomb produit le mêm que le nitrate d'argent.

Pour reconnaître si l'acide azotique ne contient plus de chlorhydrique et sulfurique, on l'essaie au moyen du d'argent, ou du chlorure de barium. L'acide chlorhy donne un précipité blanc de chlorure d'argent, et l'aci furique forme un précipité insoluble de sulfate de bary doit étendre les liqueurs de beaucoup d'eau.

Usages. — Cet acide est employé à la fabrication d régale, qui est formée de trois parties d'acide azotique d'acide chlorhydrique.

On s'en sert dans la teinture pour colorier la soie en u: jaune orangé, etc.

### \$ 30. - ACIDE HYPOAZOTIQUE.

D'après les nouvelles expériences de M. Péligot, hypo-azotique est solide jusqu'à la température de —9° Il cristallise alors en prismes. Il entre en ébullition à Au contact de l'air, il se répand des vapeurs rutilantes très-

épaisses avec une forte odeur nitreuse.

Préparation. — On l'obtient en faisant passer dans un tube plongé dans un mélange réfrigérant du bi-oxide d'azote et de l'exigène. L'acide hypoazotique se dépose dans le tube sous forme de cristaux.

\$31. - ACIDE AZOTEUX.

D'après M. Péligot, cet acide n'aurait encore pu être isolé.

\$32. — BI-OXIDE D'AZOTE.

C'est un gaz incolore qui est susceptible de se liquéfier sous ann pression de plusieurs atmosphères. Sa densité est représemtée par 1,0390. Au contact de l'air, il passe à l'état d'acide hypozzotique.

Composition. — Il se compose de deux volumes égaux

d'azote et d'oxigène sans condensation.

Préparation. Ce gaz s'obtient en faisant réagir l'acide azotique sur certains métaux, tels que le cuivre, l'argent et le mercure.

### \$ 33. - PROTOXIDE D'AZOTE.

Propriétés. — C'est un fluide élastique, incolore, inodore, qui possède une saveur légèrement sucrée. Il se liquéfie sous une faible pression. Il rallume les corps qui présentent encore maleure points en institue.

quelques points en ignition.

Préparation. — Le protoxide se prépare au moyen de l'azotate d'ammoniac qu'on chauffe avec précaution; il se dégage
alors trois équivalents d'eau et deux de protoxide d'azote, et il ne reste rien dans le vase qui a servi à l'opération. L'azotate d'ammoniac a pour formule AzO<sup>5</sup>.H<sup>3</sup>Az.

# COMBINAISONS DU SOUFRE ET DE L'OXIGÈNE.

Ces combinaisons sont au nombre de cinq:

### \$ 34. - ACIDE SULFURIQUE ANHYDRE.

Propriétés. - Cet acide est solide, cristallisant en aiguilles

sulfurique monohydraté: SO<sup>3</sup>HO. C'est dans le commerce sons le nom d'huile o

Préparation. — On le prépare au m toxide de fer, ou vitriol vert, dont la f +7 HO. On lui enlève les sept équiv sèchant daus un creuset, et en chauft cornue de grès : il se dégage de l'acid sulfurique anhydre et de la vapeur d'e pour résidu du protoxide de fer F e<sup>2</sup> O<sup>3</sup> dre rouge. L'acide sulfurique ainsi pre commerce sous le nom d'acide sulfu parce que c'est dans cette ville qu'il a é mière fois. On l'appelle encore acide s chauffant doucement ce corps, il s blanches d'acide anhydre, qu'on co. pient refroidi. L'acide monohydraté re

# \$ 35. - ACIDE SULFURIQUE

Propriétés. — C'est un liquide inode température de 15°, a pour densité i oléagineuse. L'acide sulfurique bout passer au travers d'un tabe de porcelo décomposé, et on recueille du gaz su L'acide sulfurique a une grande affin produit-il une grande quantité de chi mélange ces deux corps. On doit, dan dans l'eau, qu'on agite pour éviter un mi peut s'élever insou'à 110°.

enle dans une série de chambres en plomb M, N, P, Q; en N, en dégage du bi-oxide d'azote au moyen de l'acide azotique. dans des capsules en fontes x, y, z; et, au moyen d'une chaudière à vapeur R, on lance dans les chambres un jet de vapeur d'eau pour détruire les cristaux qui se forment dans les chambres. L'acide sulfurique se rend tout formé dans la dernière chambre Q.

L'acide sulfurique ainsi préparé ne marque que 45°; on le concentre alors dans des chaudières en plomb, puis après dans des vases de platine, jusqu'à ce qu'il marque 65º à l'aréo-

mètre de Beaumé.

Usages. — L'acide sulfurique a une foule d'usages dans les arts : il est employé à la préparation des aluns, du sulfate de fer. du chlore, pour dissoudre l'indigo; il sert à gonfier les peaux dans le tannage, etc. Depuis quelques années on l'emploie dans l'affinage des métaux précieux.

### \$ 36. - ACIDE SULFUREUX.

Propriétés. - C'est un gaz incolore, d'une saveur légèrement acide; son odeur est vive, pénétrante et excite le larmoiement; c'est celle qui se développe lorsqu'on brûle des allumettes soufrées. Sous la pression de deux atmosphères, on avec un froid de 18 à 200, ce gaz est susceptible de se liquéfier. Dans cet état, sa densité est de 1,42. On s'en sert pour produire un poids artificiel, en entourant de coton la bonle d'un thermomètre; si on la plonge dans de l'acide sulfureux liquide, et qu'on l'expose à l'air libre, le thermomètre, qui marque, par exemple, + 100, descendra à - 570, et dans Le vide jusqu'à -- 68°.

. La densité du gaz acide sulfureux est de 2,234e. Un volume d'acide sulfureux est formé d'un volume d'oxigène et un

sixième de volume de vapeur de soufre.

Propriétés chimiques. - Le carbone décompose l'acide sulfareux à une température élevée : il se produit de l'acide carbonique, de l'oxide de carbone et du carbure de soufre.

L'azote, le soufre et le sélénium sont sans action sur lui.

Le chlore et l'acide sulfureux produisent un corps liquide appelé chlorosulfurique : SO2, Cl.

L'iode et le brôme présentent les mêmes phénomènes : SOI, SO2 Br représentent les acides iodo sulfurique et brômo-sulfurique.

Préparation. - On le prépare de plusieurs manières : 10 en

chauffant ensemble du mercure et de l'acide salfarique faisant passer de l'acide sulfurique en vapeurs sur de c porté au rouge; 3° en chauffant fortement un més deux parties de soufre avec une partie de persi manganèse:

 $\text{Mn O}^2 + 2 S = \text{Mn S} + SO^2$ .

Usages. — L'acide sulfureux sert au blanchimes soie ; il est employé pour les maladies de la pean; i soufrer les tonneaux pour arrêter la fermentation, et

# \$ 37. - ACIDE HYPOSULFURIQUE.

C'est un liquide incolore et inodore; il est fon équivalent d'acide sulfurique et d'un équivalent d'a furenx.

Préparation. — On obtient l'acide hyposulfurique sant réagir l'acide sulfureux sur du peroxide de mangduit en poudre très-fine:

### \$ 38. — ACIDE HYPOSULPUREUX.

L'acide hyposulfureux est un liquide incolore et qui se décompose au contact de l'air en soufre et en a fureux. On l'obtient en faisant bouillir de la potasse dans l'eau avec du soufre; toutefois, un polysulfur lique, exposé au contact de l'air humide, passe à l'ét posulfite en absorbant l'oxigène de l'air.

# \$ 39. - ACIDE SULPHYPOSULPURIQUE.

Cet acide a été découvert dernièrement par M. 1 professeur de chimie à Strasbourg. Il s'obtient en d sant par la chaleur un sulfhyposulfate de potasse:

$$KOS^{3}O^{5} = KOSO^{3} + SO^{2} + S.$$

COMBINAISONS DU SÉLÉNIUM ET DU TELLUR L'OXIGÈNE.

Le sélénium se combine avec l'oxigène en trois cor

Oxide de sélénium. . . . Se O
Acide sélénieux. . . . Se O

Acide sélénique. . . . . Se O<sup>3</sup>

Cet acide s'obtient en soumettant le sélénium, ch
rouge, à l'action du gaz hydrogène.

L'acide sélénique se prépare au moyen de l'azotat

taise et du sélénium ou un sélénium métallique. Il présente les mêmes propriétés que l'acide sulfurique; mais on les distingue facilement l'un de l'autre, en ce que l'acide sélénique jouit de la propriété de décomposer l'acide chlorhydrique en eau, en chlore et en acide sélénieux; et si l'on verse dans la liqueur de l'acide sulfureux, le sélénium se précipite.

Le troisième composé a des propriétés qui ne sont pas en-

core bien étudiées.

Le tellure, en s'unissant à l'oxigène, donne naissance à deux acides :

Acide tellureux. . . . . . Te  $O^2$ Acide tellurique. . . . . Te  $O^3$ 

Ces deux corps jouissent à peu près des mêmes propriétés que les acides précédents.

COMBINAISONS DE L'OXIGÈNE AVEC LE PHOSPHORE, L'ARSENIC, LE CHLORE, LE BROME, L'IODE, LE CARBONE, LE BORE ET LE SILICIUM.

### \$ 40. - PHOSPHORE ET OXIGÈNE.

En admettant le nombre 392,310 pour l'équivalent du phosphore, les combinaisons de ce corps avec l'oxigène seront au nombre de cinq:

Acide phosphoreux. . . Ph O<sup>5</sup>
Acide phosphoreux. . . Ph O<sup>3</sup>
Acide hypophosphoreux . Ph O

Oxide rouge de phosphore Ph2 O

Acide hypophosphorique. Ph3 O3 = 2 Ph O5 + PhO3.

### \$ 41. — ARSENIC ET OXIGÈNE.

L'oxigène et l'arsenic donnent lieu à deux combinaisons :

Acide arsenieux. . . A s O<sup>3</sup>
Acide arsenique. . . . A s O<sup>5</sup>

### ACIDE ARSENIEUX.

Cet acide est connu dans le commerce sous le nom d'arsenic, de mort-aux-rats. Il est blanc, d'une saveur nauséabonde. C'est un des plus violents poisons; il agit en ulcérant les membranes de l'estomac. Il est peu soluble dans l'eau.

L'acide arsenieux se volatilise au rouge sombre et peut se

liquéfier avec une pression de plusieurs atmosphères.

L'acide arsenieux est réductible par l'hydrogène qui le dé-

compose en eau et en arsenic. Le charbon le décompose, sulte de l'acide carbonique, et l'arsenic se volatilise. L'hgène sulfuré produit de l'eau et du sulfure d'arsenic.

L'acide arsenieux est composé de 960,20 d'arsenic

300 d'oxigène.

Préparation.—Cet acide se forme directement quand o troduit de l'arsenic dans un vase chauffé au rouge. Da commerce, on l'obtient en chauffant au contact de l'ai minerais d'arsenic.

Usages. — On emploie cet acide dans la fabrication du de Schéèle, dans des verreries, pour hâter la vitrification

### ACIDE ARSENIQUE.

L'acide arsenique est solide, blanc; c'est un poison e plus violent que l'acide arsenieux. Il est formé de 940, 20 senic et de 500 d'oxigène. Il se comporte avec l'hydrogèi carbone, comme l'acide arsenieux. On l'obtient en tri l'acide arsenieux par l'acide azotique.

### § 42. — CHLORE ET OXIGÈNE.

Le chlore se combine en cinq proportions avec l'oxi L'équivalent du chlore étant 442,64, on a :

| Acide hypochloreux.                   |  |  |  |  |  |  | ChO  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|
| Acide chloreux                        |  |  |  |  |  |  |      |
| Acide hypochlorique.                  |  |  |  |  |  |  |      |
| Acide chlorique                       |  |  |  |  |  |  |      |
| Acide perchlorique ou heptachlorique. |  |  |  |  |  |  | ChO7 |

Ces composés ne peuvent pas s'obtenir directement; cu qu'à l'état naissant que le chlore et l'oxigène peuvent s

### § 43. — BROME ET OXIGÈNE.

On ne connaît qu'une seule combinaison, c'est l'acide mique.

### § 44. — 10DE ET OXIGÈNE.

L'iode a plus d'affinité pour l'oxigène. Ses composés plus stables; ils sont au nombre de deux:

Acide iodique;

Acide hyperiodique.

D'après des observations nouvelles de M. Mitscherlich ne paraissent pas très-concluantes, il se produirait en hypo-iodeux en faisant réagir l'iode sur une dissolution f de potasse.

# § 45. — CARBONE ET OXIGÈNE.

Les combinaisons du carbone avec l'oxigène sont très-nombreuses. Nous ne parlons ici que de celles qui appartiennent au règne inorganique.

### OXIDE DE CARBONE.

L'oxide de carbone est un gaz incolore et inodore, peu soluble dans l'eau. Sa densité est de 0,9732. Il est impropre à la combustion et à la respiration. Quand on l'enstamme, il brûle avec une belle flamme bleue, en donnant naissance à de l'acide carbonique. C'est un moyen de le reconnaître, car nous avons vu que le soufre seul brûle avec cette flamme. On pourra encore s'assurer si le gaz produit par la combustion trouble l'eau de chaux, qui accuse la présence de l'acide carbonique.

Le chlore agit sur l'oxide de carbone, à volumes égaux; exposés à la lumière solaire, la combinaison s'opère et il y a formation de gaz chlorocarbonique, COCh. Dans l'eau, cet acide se décompose en acide chlorhydrique et acide carbonique:

 $COCh + HO = HCl + CO^2$ .

Il faut 50 volumes d'oxigène pour donner, par la combustion complète de 100 volumes d'oxide de carbone, 100 volumes d'acide carbonique.

Préparation. — On l'obtient en versant de l'acide sulfurique concentré, en excès, sur de l'oxalate de potasse. On chauffe légèrement, et la réaction se manifeste. On se fonde sur la propriété dont jouit l'acide oxalique C<sup>2</sup>O<sup>3</sup> de se décomposer en oxide de carbone et en acide carbonique, quand on lui enlève l'eau ou la base avec laquelle il était combiné.

Etat naturel. — Ce gaz n'existe point dans la nature, mais il se produit dans beaucoup de circonstances, toutes les fois qu'on met en contact à une haute température un excès de carbone avec de l'oxigène ou de l'acide carbonique. La flamme bleue qui se montre au gueulard des hauts fourneaux, n'est autre que la combustion de l'oxide de carbone.

### ACIDE CARBONIQUE.

L'acide carbonique est un gaz incolore, son odeur est faible, et sa saveur est légèrement acide.

Propriétés. — Sa densité est exprimée par 1,5196. Cette densité considérable permet de verser l'acide carbonique d'u vase dans un autre, à la manière des liquides.

L'acide carbonique asphyxie promptement les qu'on plonge dans son atmosphère. Ce gaz se pr toutes les circonstances. Les caves, les lieux souter souvent infectés par sa présence.

Composition. — D'après les expériences de M. Du parties d'acide carbonique sont composées de 300 c et de 800 d'oxigène, ou sur 100 parties:

> 72,27 carbone, 72,73 oxigène.

D'après cela, on peut arriver à connaître la ce de l'oxide de carbone, en sachant qu'un volume carbone a besoin d'un demi-volume d'oxigène po vertir en acide carbonique. Mais celui-ci contient i d'oxigène; par conséquent, un volume d'oxide contiendra un demi-volume d'oxigène. 100 parties carbone renfermeront

42,85 de carbone, 57,15 d'oxigène.

Pour avoir l'équivalent du carbone, on pose la p 57,15:42,85::100:x, d'où x == 7!

En prenant le nombre 275 qui représente l'équ l'acide carbonique, si on veut savoir combien i d'oxigène, on pose la proportion suivante:

100: 275:: 72,73: x, d'où x == 20
D'où l'on voit que l'équivalent d'acide carboniqu
a équivalents d'oxigène et 75 de carbone; la formu
représentée par CO<sup>2</sup>. Pour l'oxide de carbone qu
moitié moins d'oxigène pour une même quantité d
elle est représentée par CO.

Preparation. — C'est un des gaz les plus faciles : On attaque le marbre blanc par l'acide chlorhydriqu Réaction: C O<sup>2</sup> C a O + HCh = C O<sup>2</sup> + C a O HC

Analyse de l'acide carbonique. — M. Dumas, da niers temps, a fait l'analyse de l'acide carbonique de l'appareil suivant (Pl. IX, fig. 6).

A est un flacon rempli d'oxigène dans lequel on s de l'eau au moyen d'un vase de Mariotte B. Le chasse du flacon A traverse un tube C contenant d humectée d'acide sulfurique, se dessèche et arriv D renfermant une dissolution de potasse caustique qui be l'acide carbonique contenu dans l'oxigène du vase A. se trouve un tube chauffé au rouge, et dans lequel est une coupelle en platine renfermant du diamant ou carpur; l'oxigène se combine avec lui, en produisant de carbonique et une petite quantité d'oxide de carbone. oyen de la réduction, l'oxide de cuivre placé à l'extrélu tube E se décompose, et tout l'oxigène se porte sur e de carbone et le convertit en entier en acide carbonile gaz et l'oxigène en excès traversent une série de tubes G remplis de potasse caustique qui fixe l'acide carboniet l'absorption est complète, lorsqu'on s'est assuré que le r tube M n'a pas changé de poids à la fin de l'expérience. t naturel. - Toutes les eaux renferment de l'acide carue, quelques-unes en contiennent même de très-fortes rtions. L'air atmosphérique en contient environ les de son volume. Enfin c'est un des gaz les plus abondants plus répandus dans la nature.

uéfaction et solidification de l'acide carbonique. — L'acide ique liquide est un fluide incolore, insoluble dans l'eau; oluble dans l'alcool, l'éther et les builes essentielles. Sa e est de 36 atmosphères à 0°, elle augmente avec la rature d'environ une atmosphère par degré du thermo-

centigrade.

Thilorier a obtenu l'acide carbonique liquide au moyen bonate de soude, de l'acide sulfurique et de l'eau. On uit dans un cylindre creux en fonte, de la capacité de six ètres (302 pouces) cubes environ, 1 kilog. 1/2 (3 liv.) de bonate de soude, 3 litres 172 d'eau, puis un vase en cuivre ant 1 kil. (2 liv.) d'acide sulfurique, et on ferme l'ouver-L'acide sulfurique, en reagissant sur le bi-carbonate de donne naissance à de l'acide carbonique qui, ne poue dégager, exerce dans le cylindre une pression telle asse à l'état liquide. Pour recueillir ce gaz liquide, on cylindre générateur en communication avec un autre cysemblableau premier, mais vide et entouré d'un melange rant, la distillation s'opère et on recueille l'acide carboà l'état liquide. Pour faire passer le gaz à l'état solide, ipte un robinet muni d'un tube plongeant au fond du Le robinet ouvert, le gaz liquide se vaporise très-rapi-1. et, dans ~ "acide carbonique se congèle en i d'une ermomètre place dans le jet peut descendre jusqu'i — 50°. L'uns cet etait, 'ac monille avec de l'ether produit le mendeur rer connaisse. Il suffit d'une fuble quantité de fette congeler le mercure. On i ainsi obtenu des coure qui se martelaient comme du plomb. Ou i dalles qu'on a pu conserver pendant une hem qu'a la vaporisation de l'acide.

# \$ 46. — BORE ET ORIGENE. AGIDE BORIQUE.

On ne connaît qu'une seule combinaison du l gène, c'est l'acide borique.

Propriétés. — C'est un acide très-faible à l ordinaire, mais il est peu volatil, ce qui lui pser de leurs sels tous les acides volatils. Ainsi il sulfates en les transformant en borates et en ac Composition. — L'acide borique est composé

Dans les borates neutres, la quantité d'oxigent à la quantité d'oxigène de l'acide, comme s quantité de bore qui se combine avec 600 d former de l'acide borique, est égale à 272,40, larr, et l'acide borique BO6 a pour équivalent

272,40 + 600 = 872,40.

Propuration. — On obtient cet acide en trai de mude dissous dans l'eau, au moyen de l'aci II peut s'extruire encore des matières terreusesment, en les traitant par l'eau, qui dissout l'acid évapore, et l'acide borique reste pour résidu, men jaune par des matières étrangères. On le prétant à l'air, on brâle ainsi les substances organisment par l'eau pour faire crietallier l'acide

contre soit libre, soit combiné avec des oxides. Toutes les piertes précieuses sont formées d'acide silicique en combinaison ne divers oxides métalliques. Les terres labourables contiennent de l'acide silicique, de l'alumine et de la chaux.

Propriétés. — L'acide silicique cristallisé est transparent, incipide, inodore, et a pour densité 2,66. Il est insoluble dans l'eau.

Composition. — L'acide silicique sur 100 parties est formé de :

L'équivalent du silicium étant représenté par 92,64, celui de l'acide silicique SiO, sera de :

100 + 92,64 = 192,64.

Préparation. — On obtient l'acide silicique parfaitement pur au moyen d'un silicate de potasse dissous dans l'eau. L'acide se précipite sous forme de gelée par addition d'un acide. On chauffe au rouge pour rendre la silice insoluble, et, au moyen de l'acide chlorhydrique, on dissout l'alumine qui était contenue dans le silicate. C'est par ce procédé qu'on dose toujours la silice.

### COMBINAISONS DES MÉTALLOÏDES ENTRE EUX.

### § 48. — FLUORURE DE SILICIUM.

Ce gaz est appelé quelquefois acide fluosilicique. Sa formule est Si. Fl. Il se prépare en faisant agir l'acide fluorhydrique sur de l'acide silicique porté à une haute température. Voici le résultat de l'opération exprimé en équivalents chimiques:

$$SiO + HFI = HO + FISi.$$

On obtient ce gaz plus facilement encore en chauffant deux parties de fluorure de calcium, une partie de sable réduit en poudre, qu'on arrose d'acide sulfurique, de manière à produire une bouillie liquide.

$$CaFl + SiO + SO^{3}HO = CaOSO^{3} + HO + FlSi.$$

La densité de ce gaz est de 3,573.

A la température de 23° environ, l'eau absorbe 265 fois son volume de ce gaz; mais l'acide fluosilicique est décomposé, l'acide silicique se dépose, et il se forme de l'acide fluorhydrique qui, en se combinant avec le fluorure de silicium non

composé, donne naissance à de l'acide hydro-fluosilicique, ou hydrate de fluorure de silicium. Avec la potasse, cet acide forme un sel très-peu soluble, aussi l'emploie-t-on fréquenment pour précipiter cette base. Dans les sels contenant de la baryte et de la strontiane, la baryte seule se trouve précipité par addition d'acide hydro-fluosilicique.

### \$ 49. - FLUORURE DE BORE.

Le fluorure de bore, BFl6, est un gaz incolore qui a pour

densité 2,371.

Il s'obtient en chauffant dans un matras une partie d'acide
borique vitrifié, deux parties de fluorure de calcium réduits

en poudre et douze parties d'acide sulfurique concentré. BO6+6 CaFl+6 SO3 HO=6 CaOSO3 HO+BFI6.

C'est le gaz le plus soluble dans l'eau, qui en dissout 700 fois son volume. Il doit se passer dans cette action le mése phénomène qu'on remarque dans la dissolution du fluorare de calcium, et qui donne naissance à de l'acide hydrofluosilicique.

\$ 50. - CHLORURE DE BRÔME.

Propriétés peu étudiées.

\$ 51. - CHLORUBE D'IODE.

Il y a deux combinaisons:

Protochlorure d'iode. . . I Cl<sup>3</sup>
Perchlorure. . . . I Cl<sup>3</sup>

Ces corps sont solides, cristallins et d'une couleur jausspâle.

\$ 52. - CHLORURE D'AZOTE.

C'est un liquide oléagineux, d'une densité égale à 1,6. ll détonne avec la plus grande violence à la température de 30°. On pense qu'il renferme un équivalent d'azote et trois de chlore.

### \$ 53. — CHLORURES DE SOUFRE.

Le chlore donne naissance à deux composés, en s'unissant avec le soufre:

Le protochlorure et le perchlorure.

Le protochlorure est un liquide jaune qui a pour densité ,68.

ur spécifique égale à 1,628.

§ 54. — CHLORURES DE PHOSPHORE.

Ils sont au nombre de deux :

Le protochlorure.... PHCl<sup>3</sup>
Et le perchlorure... PHCl<sup>5</sup>

· As s'obtiennent en faisant arriver du chlore sec sur du phosphore préalablement desséché. Pour le perchlorure, on dégage le chlore en excès.

Le protochlorure est liquide, incolore, et a pour densité 147. Il bout à 78°.

Le perchlorure est solide, blanc, entrant en fusion à 135° et en ébullition à 150°. La densité de sa vapeur est exprimée par le nombre 4,79.

§ 55. - CHLORURE D'ARSENIC.

C'est un liquide incolore qui bout à 1200. La densité de sa vapeur est 6,3. Ce composé a pour formule AsCl<sup>3</sup>.

\$ .56. - CHLORURES DE CARBONE.

lis ne se produisent que sous l'influence de corps apparteant à la chimie organique.

§ 57. - CHLORURE DE BORE.

C'est un gaz incolore qui a pour formule BCl6.

§ 58. — CHLORURE DE SILICIUM.

C'est un liquide incolore. Il a pour formule Si Cl.

§ 59. — BROMURES.

Leurs propriétés ont été mal étudiées ; ils ressemblent, du reste, aux chlorures correspondants.

§ 60. - IODURE D'AZOTE.

Ce corps a pour formule Az I3. Il se produit toutes les fois qu'on met l'iode en contact avec une dissolution d'ammoniac. Voici le résultat de l'opération exprimé en équivalents chimiques :

 $4 Az H^{3} + 6I = Az I^{3} + 3 HI, H^{5} Az.$ 

A l'état sec, ce composé détonne avec violence sous l'influence des causes les plus légères.

§ 61. - SULFURES DE PHOSPHORE.

Ces combinaisons ont été faites avec peu de soin, aussi ne sait-on rien sur la nature de ces corps.

# § 62. — SULFURES D'ARSENIC.

Les combinaisons du soufre et de l'arsenic sont au de trois.

Le premier composé est connu dans le commerce son d'orpiment. Il a pour composition A s O<sup>3</sup>. On l'obtier réaction de l'acide sulfhydrique sur une dissolution d' senieux.

$$3 HS + A * O^{3} = 3 HO + A * S^{3}$$
.

Dans le commerce, on le prépare en chauffant de l' senieux avec un excès de soufre, ou bien encore par le des sulfo-arseniures de cobalt.

La seconde combinaison est le persulfure d'arsen qui se produit en versant une dissolution d'acide sulfi dans une dissolution d'acide arsenique.

$$5 HS + AsO^5 = 5 HO + AsS^5$$
.

Le dernier composé est connu dans le commerce soi de réalgar. Il existe dans la nature, en Bohéme, et pr ment en Chine et au Japon. Sa formule est A s S². Or avec le réalgar ce qu'on nomme les feux blancs; c'es lange de deux parties de réalgar avec sept de fleurs de vingt-quatre d'azotate de potasse.

# § 63. — SULFURE DE CARBONE.

Il n'existe point dans la nature; on le prépare en n soufre en contact avec le charbon à une haute temp Sa formule est CS<sup>2</sup>; il a pour densité 2.66.

# § 64. — AZOTURE DE PHOSPHORE.

C'est un corps solide, blanc, indécomposable à la blanche. Il s'obtient en faisant arriver un courant d'a dans du protochlorure de phosphore.

### ARTICLE II.

#### MÉTAUX.

Les métaux se divisent en six sections fondées sur l nité pour l'oxigène.

#### PREMIÈRE SECTION.

Potassium. — Sodium. — Lithium. — Barium. — Stror Calcium.

z de cette section absorbent l'oxigène à ;, et décomposent l'eau à la température o à ces métaux sont appelés alcalis.

#### DEUXIÈME SECTION.

Magnėsium. – Glucinium. – Yttrium. – Aluminium. –
Thorinium,

Les métaux de cette section absorbent l'oxigène à toutes les sempératures, mais ne décomposent l'eau qu'à la température de son ébullition. Leurs oxides, connus sous le nom de terres, mont insolubles dans l'eau et irréductibles par l'hydrogène et le rharbon.

#### TROISIÈME SECTION.

Manganèse. — Fer. — Zinc. — Cadmium. — Etain. — Cobalt. — Nickel. — Lanthane. — Cérium. — Dydine.

Ces métaux absorbent l'oxigène et le conservent aux plus hantes températures. L'eau n'est décomposée que quand ils sont portés au rouge.

### QUATRIÈME SECTION.

hiele bdène.—Chrôme.—Vanadium.—Tungstène.—Columbium. — Antimoine. — Titane. — Urane. — Bismuth. — Cuivre. — Plomb.

Ces métaux ne décomposent pas l'eau.

# CINQUIÈME SECTION.

Osmium. — Mercure. — Ils ne décomposent pas l'eau, mais

#### SIXIÈME SECTION.

. ■rgent. — Palladium. — Rhodium. — Iridium. — Platine.—Or.

Ces métaux appelés métaux nobles ne se combinent jamais irrectement avec l'oxigène et ne décomposent pas l'eau, à quelque température que ce soit.

### MÉTAUX DE LA PREMIÈRE SECTION.

### § 1et. — POTASSIUM.

Le potassium est un métal solide à la température ordinaire.

Il est aussi ductile et plus mou que la cire. Quand on le coil offre l'éclat métallique de l'argent, mais bientôt estr
pure se ternit au contact de l'air. La densité de ce :

Représentée par 0,865. Il entre en fusion vers 55°, et q

cince qu on introdum nans une

COMBINAISONS DE L'OXIGEN

L'oxigène s'unit en trois propo on prend le nombre 489,946 po ce métal, les oxides sont désig potassium; KO, protoxide de potassium. Le premier et le dern peu d'intérêt,

PROTOXIDE DE

Propriétés. — Combiné avec sium forme la potasse; elle se p blanches, amorphes, d'une save 400° environ, elle se volatilise a que les vases qui la contiennent. tières organiques azotées en tran C'est une manière employée pou qui en renferment.

En s'unissant avec tous les aci

Préparation. — On place da partie d'azotate de potasse et d tre ou bitartrate de potasse, bien mortier en fer. On porte au ro potasse se porte sur le carbone keoolique. On décante, on évapore pour chasser l'al-; enfin on chauffe dans un vase d'argent jusqu'au ssant. La potasse ainsi obtenue est appelée potasse t est sensiblement pure.

— La potasse est employée dans les arts pour la fades savons mous, des verres, des cristaux. Elle est médecine sous le nom de pierre à cautère.

# § 2. - SODIUM.

al ressemble beaucoup au potassium, la différence leux métaux est la non-inflammation de l'hydrogène t où le sodium décompose l'eau. Sa densité est égale t entre en fusion à 90°. Nous avons vu qu'en distilassium, il produisait des vapeurs vertes. Le sodium core de ce métal en ce qu'il donne des vapeurs inco-

tion. — On suit le même procédé que pour la prélu potassium.

#### COMBINAISONS DU SODIUM AVEC L'OXIGÈNE.

ibinaisons sont correspondantes à celles du potasii 290,897 représentant l'équivalent du sodium, le est exprimé par Na O. Les deux autres n'ont pas été ien déterminés.

de protoxide de sodium ou soude. — La soude se la même manière que la potasse. Mais les caractères mi distinguent ces deux bases, sont les suivants :

de sonde deviennent effleurescents au contact de s que ceux de potasse sont déliquescents. Les savons soude sont solides, ceux de potasse ont toujours uns e molle. Enfin les sels de soude ne sont pas précies réactifs qui dénotent la présence de la potasse.

### § 3. — LITHIUM.

l ressemble au sodium. Son équivalent chimique est par 80,375. L'oxigène ne forme qu'une seule comvec le lithium, c'est la lithine. C'est de cette subn retire le métal, au moyen de la pile.

# § 4. — BARIUM.

oriétés du barium , à l'état métallique , sont presque Son équivalent est 856,88.

L'oxigène, en se combinant avec lui, donne lie posés, le protoxide de Barium BaO et le peroxic

Le protoxide de barium se rencontre dans la n avec l'acide sulfurique et l'acide carbonique. L'h. toxide de barium ou baryte a pour formule Bar dissout dans un dixième de son poids d'eau ch sulfurique concentre forme dans cette dissoluti pité de sulfate de baryte insoluble qui sert à dos On obtient ce metal au moyen de l'oxide qu

l'action d'ane forte pile.

# § 5. — STRONTIUM.

Ce métal ressemble beaucoup au barium. Son le nombre 547,30 et forme avec l'oxigène deux e le protoxide de strontium StO et le peroxide : toxide de strontium a été trouvé dans un minéra en Ecosse, c'est là d'où lui vient son nom.

La strontiane est très-répandue dans la nature toniours avec la baryte.

Le strontium s'obtient de la même manière c

# § 6. - CALCIUM.

Le calcium a la couleur de l'argent. Il a 256,080, et forme avec l'oxigène deux combina toxide de calcium Ca O, et le bi-oxide Ca O2.

Le protoxide de calcium ou chaux est très-1 la nature, mais il n'est jamais pur. C'est u blanche, amorphe, qu'on a cependant fait crista porant de l'eau de chaux sous le récipient d'une n matique. Cette base a une grande affinité pour convertit alors en hydrate de chaux CaOHO, et. sage, sa température peut s'élever jusqu'à 400°.

La chaux s'obtient au moyen de la calcination

de chaux.

On distingue les chaux grasses, les chaux n chaux hydrauliques.

#### CHAUX GRASSES.

A mesure que la chaux s'éteint, elle augmente volume, cette augmentation est un caractère pro grasse. - Elles ne sont jamais hydrauliques qu'elles ne durcissent pas sous l'eau, à moins c une quantité convenable de pouzzolane, qui est

mée des volcans. — La chaux grasse s'obtient par la calcination d'un calcaire pur, ne renfermant que très-peu d'argile.

#### CHAUX HYDRAULIQUES.

Les chaux de cette espèce s'obtiennent par la calcination de pierres calcaires qui renferment de l'argile et de la silice pure.

— Par la cuisson, il se forme des silicates de chaux et d'alumine basiques, qui, lorsqu'on les éteint, absorbent de l'eau et se solidifient en se conservant indéfiniment, à cause de leur peu de solubilité. Les chaux moyennement hydrauliques contiennent environ 0, 15 d'argile, et elles possèdent la propriété hydraulique au plus haut degré, lorsqu'elles en renferment de 25 à 30 p. 100. On nomme ces dernières ciment naturel, ciment romain. Si la quantité d'argile était plus considérable que celle que nous venons de citer, la chaux n'absorberait plus l'eau et ne serait plus susceptible de se solidifier.

Il existe des chaux maigres, mais qui ne sont pas hydrauliques; ce sont celles qui proviennent de la calcination des

pierres très-magnésiennes.

Les chaux hydrauliques ne doivent pas être calcinées à un très-haut degré, car il se formerait entre les bases qui les composent une combinaison trop intime sur laquelle l'eau n'aurait

plus d'action.

Analyse des pierres à chaux. — On pulvérise 10 grammes de matière à analyser qu'on délaie dans de l'eau; on verse ensuite un acide jusqu'à ce que toute effervescence ait disparu, puis on évapore jusqu'à consistance pâteuse; on délaie dans un demi-litre d'eau; on filtre, et l'on a l'argile qu'on pèse quand elle est desséchée. On calcine, on pèse de nouveau, P — P' exprime le poids de l'eau en combinaison. Dans le liquide qui a passé au travers du filtre on ajoute de l'eau de chaux, tant qu'il se forme un précipité, qu'on lave avec de l'eau distillée; et on le pèse après calcination. Ce précipité représente la magnèsie, mêlée de fer et de manganèse, généralement. Ces premières opérations étant terminées, on calcine à la chaleur blanche 5 grammes de la pierre; on pèse le résidu, et en retranchant du double de ce poids le poids de l'argile calcinée et de la magnèsie, on obtient le poids de la chaux.

Composition de pierres estadres donnant des chaux grauss et dydrauliques.

|                                                 | -                   | PIERRES                          |                                         | RES A                                     | CHAUX                             | CALCAMES A CHAUX GRASSE:                         |                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ha, long on we is .                             | Spath<br>d'Islande. | Martre<br>blane de<br>Carrare.   | Calesire<br>de<br>StJacques.<br>(Jura.) | Calcaire<br>jurassique,<br>( Ardèche,)    | Calcaire<br>grossier.<br>(Seine.) | Calcaire<br>d'eau douce<br>(Seine-<br>et-Marne.) | Calcaire<br>d'eau douce<br>près de<br>Constance, |
| Chaux. Magneste Oxide de fer. Argile et quertx. | 0.564               | 0.554<br>0.004<br>0.010<br>0.452 | 0.546<br>0.009<br>0.015<br>0.430        | 0.541<br>0.006<br>0.005<br>0.082<br>0.486 | 0.556<br>"<br>0.015<br>0.429      | 0.548<br>0.009<br>0.010<br>0.433                 | 0.504<br>0.018<br>0.069<br>0.409                 |
|                                                 | 1,000               | 1.000                            | 4.000                                   | 1,000                                     | 1.000                             | 1.000                                            | 1.000                                            |
| Carlomate de chans                              | 1,000               | 0.000                            | 0.068                                   | 0.950<br>0.043<br>0.015                   | 0.985                             | 0.020                                            | 0.038                                            |

| _                                   | COMPOSIT                                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Calcaire<br>d'enu douce<br>(Puy-<br>de-Dòme.)             | 0.410<br>0.023<br>0.230<br>0.247<br>1.000<br>0.725<br>0.015<br>0.015<br>0.015                                                                                                                   |
| UEN :                               | Calcaire Calcaire d'eau douc de (Puy- Senonches, de-Dùne, | 0.451<br>0.007<br>0.007<br>0.185<br>0.185<br>0.357<br>1.000<br>0.015<br>0.015<br>0.488                                                                                                          |
| HIBRAULIQUES:<br>TRES-HYDRAULIQUES. | Calcaire<br>jurassique<br>de<br>Metz.                     | 0.452<br>0.016<br>0.018<br>0.009<br>0.159<br>0.159<br>0.763<br>0.030<br>0.018<br>0.018                                                                                                          |
| HAUX HI                             | Calcaire<br>jurassique<br>do<br>Nimes.                    | 0.467<br>0.019<br>0.0184<br>0.0340<br>0.0848<br>0.044<br>0.044<br>0.044                                                                                                                         |
| HYDRAULIQUES. 1                     | Calcaire<br>jurassique<br>de<br>Bigna.                    | 0.503<br>0.009<br>0.009<br>0.090<br>0.898<br>0.830<br>0.030<br>0.030                                                                                                                            |
| MOVENNEMENT HYDRACLIOUES.           | Calcaire<br>jurassique.<br>(Ain.)                         | 0.0024<br>0.0028<br>0.0076<br>0.0388<br>0.0014<br>0.0014<br>0.0024<br>1.0001                                                                                                                    |
| MOYENNE                             | Calcaire<br>jurassique<br>prùs<br>de Macon.               | 0.505<br>0.014<br>0.078<br>0.403<br>0.030<br>0.030<br>0.030                                                                                                                                     |
|                                     | flèbents.                                                 | Chaux. Magasaie Oxide de for control oxide de for control oxide carbonique. Argile ou silice. Argile ou silice. Carbonate de chaax Carbonate de magnéaie Carbonate de magnéaie Argile ou silice |

# MÉTAUX DE LA DEUXIÈME SECTION.

### § 7. — ALUMINIUM.

L'aluminium a la blancheur de l'étain. Il se prép moyen d'un mélange de potassium et de chlorure d'alum son équivalent chimique est 171,17. Il ne forme avec gène qu'une seule combinaison, qui est l'oxide d'alumini alumine. Cette substance est très-répandue dans la natu la rencontre dans le saphir et le rubis, cristallisée en phexaèdres ou en dodécaèdres triangulaires, quelquei rhomboèdres. Sa formule est Al<sup>2</sup>O<sup>3</sup> == 642.36.

# § 8. — magnésium.

Le magnésium a la blancheur de l'argent, et entre sion à peu près au même degré que ce métal. Le magnés a pour équivalent 158,353 et forme avec l'oxigène de magnésium ou magnésie, qui a pour formule MgO substance est blanche, très-légère, presque insolubl l'eau. On l'emploie dans la médecine contre les empoi ments par les acides.

# § 9. — GLUCINIUM, TTTRIUM.

Ces métaux sont sans aucun intérêt et saus usage.

### ÉQUIVALENTS.

Pour déterminer l'équivalent des métaux dont nous de nous occuper, et, par suite, obtenir les poids propt nels des oxides qu'ils engendrent, il faut se rappeler entend par équivalent d'un métal, la quantité pondéra ce métal qui s'unit avec 100 d'oxigène, pour former l mier degré d'oxidation salifiable.

On emploie différents moyens pour analyser les oxid talliques. Celui où le métal peut se doser à l'aide de la b est le cas le plus simple. Ainsi, en chauffant au contacte un poids de métal M représenté par 100, il s'oxide, el sidu contient de l'oxide de ce métal représenté par 100 d'où l'on peut déterminer l'équivalent de M en posproportion:

#### a: 100 :: 100 : M.

On analyse encore l'oxide tout formé en le réduisa l'hydrogène ou le charbon. Ce procédé offre un moyend fication important; il consiste à recueillir l'eau formée de avec précision. Soit x ce poids d'eau; l'oxide mét

SELS. 355

contient une quantité d'oxigène  $y = \frac{x. 100}{112,5}$ . En pesant le mé-

tal résidu de l'opération, son poids est égal au poids de l'oxide métallique, moins la quantité d'oxigène représentée par y.

Si les métaux à analyser décomposent l'eau, on obtient leur équivalent en recueillant l'hydrogène.

# SELS.

Un sel est le produit quelconque de la réaction d'un acide sur une base.

Les sels se divisent en trois grandes séries :

Oxisels, formés par l'union d'un oxacide avec un oxibase; Sels haloïdes, union d'un metal et d'un métalloïde;

Sels de la troisième classe, composés de deux sulfures, deux seléniures, etc.

En se combinant deux à deux, les sels forment des sels doubles.

. Les sels, pour la plupart, cristallisent et conservent généralement la couleur de leur base. Les sels ne sont pas tous solubles dans l'eau; mais ceux qui jouissent de cette propriété ont une saveur plus ou moins sapide. La pile les décompose, le métal se rend au pôle négatif, l'acide et l'oxigène vont au pôle positif.

### § 10. — SELS DE POTASSE.

Ces sels sont tous solubles, sans exception, mais à des degrés différents.

Les dissolutions des sels de potasse donnent :

Avec l'acide tartrique en ex- précipité blanc de bi-tartrate

Acide hydrofluosilicique. . précipité blanc gélatineux de fluosilicate de potasse.

Chlorure de platine concentré précipité jaune de chlorure de double de platine et de potassium.

Sulfate d'alumine . . . alun qui se précipite en cris-

#### CARBONATES DE POTASSE.

Ces sels sont au nombre de trois : carbonate neutre KOCO<sup>2</sup>; bi-carbonate KO (CO<sup>2</sup>)-HO; sesqui-carbonate 2KO. (CO<sup>2</sup>). Le carbonate neutre est connu dans le commerce sous k

nom de potasse.

C'est en Russie et en Amérique, où le bois est communqu'on fait cette préparation. Le bois est brûlé sur le sol, le cendres sont lessivées à chaud, et la dissolution évaporée juqu'à siccité; le résidu contient du carbonate de potasse, de sulfate de potasse et du chlorure de potassium.

#### SULPATES DE POTASSE.

Ils sont au nombre de deux : sulfate neutre KO.SO<sup>3</sup>, et la bi-sulfate KO(SO<sup>3</sup>)<sup>2</sup>.

#### CHLORATE DE POTASSE.

Il est l'objet, actuellement, d'une industrie assez considérable. On s'en sert pour la fabrication des allumettes oxigénées, et dans la préparation des poudres fulminantes. Il se préparation faisant bouillir une dissolution concentrée de chlorure de chaux avec du chlorure de potassium. En abandonnant la dissolution à elle-même, le chlorate de potasse se précipite. Il a pour formule: KOClO<sup>5</sup>.

Le perchlorate est représenté par KOClO?.

Chlorure de potassium. — Ce sel est employé dans la fabrication du salpêtre et de l'alun.

# § II. - SELS. DE SOUDE. .

Carbonate neutre de soude Na OCO<sup>2</sup>.

Bi-carbonate. . . . Na O(CO<sup>2</sup>)<sup>2</sup> + HO.

Sesqui-carbonate. . . . NaO(CO-)- + HO.

NaO(CO-)- + HO.

### FABRICATION DE LA SOUDE ARTIFICIELLE.

On traite le sel marin par l'acide sulfurique; il se produit de l'acide hydrochlorique qu'on dégage dans l'atmosphère par de hautes cheminées, et du sulfate de soude.

Ce sulfate de soude étant convenablement desséché, est introduit dans des fours à réverbère avec un mélange de craie et de charbon. Voici la composition du mélange:

Le mélange est versé par les trous a, b, c, pratiqués au sommet de la voûte du four à réverbère A (Pl. IX, fig. 7). Pour qr. ne soit pas entraînée, on doit diminuer le tirage.

On étend environ 125 kilogrammes du mélange par mètre

quarré de surface.

L'acide carbonique de la craie se porte sur la soude, l'oxigène de l'acide sulfurique et de la chaux réagit sur le charbon, et le soufre s'empare du calcium. Il se dégage donc de l'oxide de carbone et de l'acide carbonique, et il reste un mélange de charbon, de sulfure de calcium, de carbonate de soude, et un peu de soude caustique et d'hyposulfite de soude.

L'apération dure 4 heures, après quoi on ferme les portes; on ouvre les registres, et l'opération se continue jusqu'à ce que la partie supérieure du mélange commence à se fritter. Pour faire pénétrer la chaleur, on sillonne cette surface et on brasse la matière. On retire la soude quand on aperçoit des jets de flamme bleus qui sont dus à la présence de l'oxide de carbone.

On a construit des fours triples (fig. 7 bis). Le sulfate de soude se fait dans la partie A, et la soude dans la partie B.

Raffinage de la soude. — La soude ainsi préparée contient 40 à 50 p. 100 de carbonate de soude. Pour la purifier on la traite par l'eau, et on évapore dans une chaudière en fonte; la soude se précipite. On dessèche les cristaux de monde dans une étuve.

Pour rendre la soude caustique, il faut la réduire à l'état liquide et sjouter dans la dissolution de la chaux hydratée; on laisse déposer après avoir brassé fortement; le carbonate de chaux se dépose et on soutire à clair. Il faut évaporer trèspaidement pour empêcher que l'acide carbonique ne carbonate le liquide de nouveau. La lessive doit marquer 36° et ne pas précipiter par l'eau de chaux.

Bi-carbonate de soude. — On l'emploie dans la fabrication clas pastilles de Vichy ou de d'Arcet. Mélangé avec de l'acide trartrique, il sert à la préparation des eaux de Seltz. On prépare ce sel en faisant passer un courant d'acide carbonique

clans une dissolution de carbonate de soude.

Chlorure de sodium ou sel marin. — Ce sel a pour formule NaCl.

Il s'extrait en grande abondance du sein de la terre, il porte alors le nom de sel gemme. Dans les mines de Williczka, en Pologne, et dans plusieurs autres localités, il existe une vode sel gemme qui dégage du gaz hydrogène protocarbo qui, jusqu'à présent, est resté sans explication.

Extraction du sel. - Le sel gemme qu'on exploite

mines n'est pas pur, il contient du fer, du manganèse et ques sels de potasse; il faut donc le faire cristalliser ap l'avoir dissous dans l'eau. Au lieu d'extraire ce sel et de dissoudre dans l'eau, on pratique dans la mine des gale dans lesquelles on fait arriver de l'eau jusqu'à saturation, on la retire au moyen de pompes, d'où elle est portée dans chaudières qui servent à son évaporation.

On rencontre dans la nature des sources qui contienn jusqu'à 25 et 28 p. 100 de sel. Dans les pays méridionaux, fait évaporer les eaux de la mer et on en retire le sel mai Ce procedé est connu sous le nom de procedé des marais sala Ce sont de grands bassins recouverts d'argile et creusés su bord de la mer. L'eau de la mer est conduite dans un rés voir appelé jas qui doit recevoir 65 centimètres (2 pieds) d' au moins. Dans ce réservoir l'eau commence à s'évaporer surtout à se dépouiller des corps qu'elle tenait en suspensi Au moyen d'un tuyau dit qourmas, on la fait passer dans : série de bassins nommes couches; de ceux-ci, au moyen faux gourmus, autres tuyaux souterrains, elle passe dans mort, c'est un canal qui fait le tour du marais et auquel donne jusqu'à 4000 mêtres (12312 pieds) de longueur. Le # amène l'eau dans de nouveaux bassins connus sous le non tables; de ceux-ci elle passe dans une suite de bassins se blables, désignes sous le nom de muants; des muants le arrive enfin dans les aires, où s'achève son opération; y parvient par des canaux nommés brassours.

Le dépôt de sel s'annonce ordinairement par une teinte regeatre qui se développe dans l'eau. Le sel cristallise à la sa face de l'eau; on brise la croûte, et lorsqu'il s'est formé u couche assez épaisse, le sel est placé en tas coniques nomp pilots, ou en tas pyramidaux appelés vaches; on les recoude paille ou d'herbages qui les garantissent de la pluie. Le ainsi conservé, s'égoutte, se purifie par l'action de l'humid qui agit sur les sels déliquescents.

du agit sur les seis denquescents. La quantité à évaporer est très-grande, car sur 100 part

l'eau de la mer contient :

| Sel ma  | rin  |      |      |     |      |    |    |     |     | 2,50     |
|---------|------|------|------|-----|------|----|----|-----|-----|----------|
| Chloru  | re d | le : | ma   | gnė | siw  | m. |    |     |     | 0,35     |
| Sulfate | de   | n    | nag  | nės | ie.  |    |    |     |     | 0,58     |
| Carbon  | ate  | de   | e ch | au  | c et | de | ma | gne | sie | <br>0,02 |
| Sulfate | de   | ch   | auı  | C.  |      |    |    | ٠.  |     | 10,0     |
|         |      |      |      |     |      |    |    |     |     | o6.54    |

iys où l'on fait usage de bâtiments de graduation: ingars très-longs et assez élevés, ouverts à tous lesquels on dispose des appareils destinés à diviuon le peut, l'eau à évaporer. Tantôt on se sert pines, disposés en parallélipipèdes rectangles, ploie des cordes, tantôt enfin des tubles. L'eau concentrée est versée sur les fagots, où elle se dies infiniment minces, coule d'une branche à trouve, pendant tout son trajet, en contact avec le au travers des fagots.

se sert de cordes, elles sont tendues verticalehangar, et l'eau s'écoule le long de ces cordes; : donc beaucoup et offre à l'air de nombreux

timents à tables, on dispose sous le hangar deux rettes en bois, à rebords très-peu élevés. Ces cugèrement inclinées; à leur partie déclive on a 1 qui permet à l'eau versée dans la cuvette suomber dans celle qui est au-dessous, et ainsi de asse entre les cuvettes et lèche la couche mince 
i s'y trouve, se sature de vapeur aqueuse et rend 
ration très-prompte. En Russie, on fait geler 
le sel marin se précipite par la congélation de

mation du sel marin, en France, est annuellement no millions de kilogrammes.

| ation i  | ntė  | rieu | re. |     | •   |      | 180 | millions | de ki |
|----------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|----------|-------|
| s de Fr  | anc  | е.   |     |     |     |      | Зо  | id.      |       |
| on       |      |      |     |     |     |      | 80  | id.      |       |
| êche .   |      |      |     |     |     | •    | 40  | id.      |       |
| che      |      |      |     |     | •   |      | 5   | id.      |       |
| : l'Etat |      |      |     |     | •   | •    | 7   | id.      |       |
| : l'Est  |      |      |     |     | •   | •    | 27  | id.      |       |
|          | QIII | PAT  | T.S | n R | 801 | IDR. |     |          |       |

#### SULFATES DE SOUDE

e deux, analogues à ceux de potasse :

te neutre. . . NaOSO3

Ifate. . . . NaO  $(SO^3) + HO$ 

#### BORATE DE SOUDE.

connu sous le nom de tinkal, on borax brut. Transylvanie, mais surtout dans l'Asie mérid

Le borax sert à la soudure de l'or et à la brasure du fer e du cuivre. On l'emploie aussi dans la fabrication des émaux dans la préparation de l'étamage polychrône, et pour le essais, au chalumeau, des minerais.

Le borax cristallise différemment, suivant la température i laquelle il a été soumis: à la température ordinaire, il cristallise dans l'eau en prismes hexaèdres, et a pour forpule (NaOBO6 + 10 HO); mais, entre 65° et 70°, il affecte h forme octaèdrique, et est représenté par (NaOBO6+5HO)

#### § 12. - SELS DE BARYTE.

Ces sels sont précipités par les carbonates solubles. Les sel fates solubles, ou l'acide sulfurique, donnent un précipité blas de sulfate de baryte, insoluble dans l'eau et dans les acides à l'exception de l'acide sulfurique très-concentré. C'est l'meilleur caractère pour accuser la présence de la baryte.

### § 13. - SELS DE STRONTIANE.

Ces sels sont toujours unis aux sels de baryte. Ils se distinguent des sels de baryte en ce qu'ils colorent en rouge is flamme de l'alcool. Ils ne sont pas précipités par l'acide hydro fluosilicique; tandis que les sels de baryte donnent un précipité blanc demi-gélatineux. Les chlorures de strontiane cristallisent en aiguilles fines, déliées et très-aiguës, et les sel barytiques cristallisent en larges lames rhomboïdales: c'es un des meilleurs caractères qu'on connaisse.

Le carbonate et le sulfate de strontiane existent en gram quantité dans la nature. A Montmartre, près de Paris, le s fate de strontiane est très-abondant; mais il contient 8 à p. 100 de carbonate de chaux.

### § 14. - SELS DE CHAUX.

Ces sels ne sont pas précipités par l'acide sulfhydriqu par les monosulfures. Le meilleur réactif employé pour les de chaux est l'acide oxalique, qui donne un précipité luble dans l'eau d'oxalate de chaux.

Carbonate de chaux. — Ce corps est un des plus rép dans la nature; quand il est anhydre, sa formule Ca O CO<sup>2</sup>.

Les terrains primitifs présentent le carbonate de cl l'état de marbres diversement colorés par des oxides liques, principalement par cenx de fer et de mangan calcaires des terrains secondaires se présentent en dép lés ' requilles et de sables quartzeux. Le spath d'Islande est un carbonate de chaux, cristallisant en rhomboïdes.

On a décrit jusqu'à 154 espèces de carbonates de chaux.

Sulfate de chaux. — Ce sel est connu sous le nom de gypsc, sélénite, pierre à plâtre.

Le sulfate de chaux contient presque toujours deux équivalents d'eau de cristallisation, et constitue, dans cet état, des montagnes entières, telles que celles de Montmartre, de Belleville, etc.

Fabrication du plâtre. — Cette fabrication a pour but de faire perdre au sulfate de chaux son eau de cristallisation. La cuisson du plâtre s'effectue de différentes manières, et la plus ancienne est encore journéllement employée. Elle consiste à ranger des moellons de plâtre sur le sol, de sorte que les plus gros morceaux occupent la partie inférieure. Ils sont espacés entre eux, afin de recevoir le combustible propre à leur cuisson (Pl. IX, fig. 9).

M. Payen a construit des fours continus (fig. 10). A mesure que le plâtre est cuit, on le tire sous la voûte, et on charge le four avec des morceaux placés circulairement au niveau du gueulard.

On a utilisé la flamme des fours à réverbère pour la cuisson du plâtre. On employait, à cet effet, la disposition indiquée

fig. 18.

Pour cuire les menus morceaux de plâtre qui se perdent dans les carrières, on a employé des cylindres en tôle forte de 3 mètres (9 pieds) de longueur sur 60 centimètres (1 pied 10 pouces) de diamètre; et, au moyen d'un engrenage, les cylindres prenaient un mouvement de rotation, et exposaient le plâtre à une température inférieure au rouge. M. Payen a modifié cet appareil en étendant le plâtre sur des plaques métalliques (fig. 17).

### Chlorure de chaux.

On l'emploie dans le blanchiment des toiles, de la pâte à papier; il sert comme rongeur dans les fabriques d'impression sur toile. Il se prépare en faisant arriver un courant de chlore entre des tablettes placées les unes au-dessus des autres, et sur lesquelles on a étendu de la chaux hydratée en couches pen épaisses.

La force décolorante du chlorure de chaux est égale à celle du chlore qu'il renferme.

# § 15. — SELS DE MAGRÈSIE.

Par les carbonates alcalins précipité blanc. Par les bi-carbonates. .

précipité blanc. Après l'ébullition. .

Ce caractère suffit pour distinguer la magnésie de la chara, la baryte et la strontiane.

# § 16. - SELS D'ALUMINE.

Les sels d'alumine précipitent par les carbonates solubles; mais le précipité est de l'alumine pure en galée, le carbonate n'existant pas. Avec les sulfates de potasse et d'ammoniec. il y a formation d'un précipité blanc octaedrique d'alun. L'alumine chauffée avec le nitrate de cobalt est colorée en bles.

Aluns. — Il existe deux espèces d'alun commercial : la première est un sulfate double de potasse et d'alumine; la deuxième est un sulfate double d'ammoniac et d'alumine.

L'alun à base de potasse a pour formnle :

$$KOSO^3 + Al^2O^3(SO^3)^3 + 24HO$$

Il cristallise ordinairement en octaèdres transparents et #gèrement efflorescents. Lorsqu'il cristallise en cubes, il perte le nom d'alun cubique. Calciné, il perd ses vingt-quatre équivalents d'eau, et porte le nom d'alun calciné. On l'emploie en médecine pour ronger les chairs.

L'alun à base d'ammoniac a pour formule :

$$H^4 Az O SO^3 + Al^2 O^3 (SO^3)^3 + 24 HO.$$

Il se distingue du précédent en ce que, broyé avec de la chaux, il dégage de l'ammoniac.

Ces deux aluns sont assez rares dans la nature; on les rencontre principalement dans les fissures de certains schistes.

qui portent le nom de schistes alumineux.

Dans le commerce, on prépare l'alun soit avec les schistes alumineux, soit à l'aide des argiles aluminifères. On expose ces schistes à l'air pendant un certain temps, après quoi on lessive la matière : la dissolution contient du sulfate de fer et d'alumine. On ajoute alors du sulfate de potasse ou d'ammoniac, et l'alun se dépose; mais, pour l'avoir pur, on lui fait subir plusieurs cristallisations qui lui enlèvent le sulfate de fer qu'il contenait encore.

Quand on le prépare avec des argiles aluminifères, on les calcine, et, au moyen de l'acide sulfurique, on obtient du sulfate d'alumine, qu'ou traite par le sulfate de potasse ou

d'ammoniac.

363

Il existe dans la campagne de Rome un minéral conna 
Le le nom d'alunite, ou pierre d'alun. Après l'avoir pulvéLée, on la calcine, et on l'expose à l'air en l'arrosant d'eau.

Mite exposition est longue, et dure jusqu'à trois mois ; la maLe le le lessivée ; l'alun se dissout et cristallise.

L'alun est employé en teinture pour mordancer les étoffes. sert à la préparation de l'acétate d'alumine, qui est le meil-

ur des mordants.

į., '

#### ARTICLE III.

#### ALCALIMÉTRIE.

Dans le commerce, on désigne sous le nom de soude et de les carbonates de ces les produits qui ne sont que les carbonates de ces

Ces sels, qu'on extrait des cendres des végétaux, contienet, en outre, des chlorures de potassium et de sodium, et

les sulfates de soude et de potasse.

M. Gay-Lussac a donné un procédé au moyen duquel on mut reconnaître la proportion de potasse ou de soude unie à lécide carbonique, dans un poids donné.

Ce procédé est fondé sur les principes suivants :

1º La teinture de tournesol est faiblement rougie par l'acide Erbonique;

2º L'acide sulfurique, au contraire, fait passer la liqueur de

burnesol à un rouge très-vif;

3° Cinq grammes d'acide sulfurique concentré sont capables de saturer 4.5807 de potasse caustique.

# Conduite de l'opération.

On prépare 50 grammes d'acide sulfurique concentré, en tjoutant de l'eau distillée en quantité suffisante pour obtenir une dissolution d'un demi-litre : cette liqueur porte le nom de liqueur normale. Au moyen d'une pipette graduée, on aspire fo centimètres cubes de cette liqueur, qu'on verse dans une liprouvette divisée en cent parties égales. D'une autre part, on lissout, dans un demi-litre d'eau distillée, 48.507 de la matière à ssayer, et on verse un demi-décilitre de cette dissolution dans in vase, avec de la teinture de tournesol. Le liquide de l'éprouvette contenant la liqueur normale est versé dans ce rase, qui contient la dissolution de potasse : le tournesol prend d'abord une faible couleur rouge, due au dégagement le l'acide carbonique, et la saturation est complète lorsque

la teinte est couleur pelure d'oignon. On voit qu tasse avait été pure, il eût fallu les cent divisions c' vette pour la complète saturation. Donc, si l'on s qu'à la x<sup>iemo</sup> division, la potasse à essayer contier de potasse réelle.

On peut recommencer plusieurs fois l'experience.

une approximation plus exacte.

#### ARTICLE IV.

#### ANALYSE MINERALE.

VOIE SÈCHE ET VOIE HUMIDE.

Les métaux peuvent se grouper en cinq sectio frent des caractères particuliers, au moyen desque cile de les reconnaître.

| 1er groupe.<br>Métaux décompo-                                          | 1redivision.   | Potassium.<br>Sodium.<br>Lithium.                                           | Les sels de ne sont per les c  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| sant l'eau à la<br>température or-<br>dinaire.                          | 20 division.   | Barium. Strontium. Calcium.                                                 | Les sels de sont préc carbonat |
| 2º groupe. Métaux qui se dis- solvent dans l'a- cide sulfurique étendu. | fredivision. ⟨ | Cadmium. Manganèse. Cérium. Magnésium. Yttrium. Zinc. Glucinium. Aluminium. | > Dissolution                  |
|                                                                         | 2e division.   | Fer.<br>Nickel.<br>Cobalt.                                                  | Dissolution                    |

Le nickel et le cobalt ne se dissolvent dans l'acide que quand ils sont très-divisés.

| 3e groupe.<br>Métaux qui se dis-    | fredivision. | Mercure. Arsenic. Tellurc. Bismuth. Plomb. Argent. | Dissolution Les qua métaux volatils a premiers |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| solvent dans l'a-<br>cide azotique. | 2e division. | Cobalt. Palladium. Cuivre. Vanadium. Nicket.       | Dissolution                                    |

s Métaux ne se comji binant pas avec l'acide axotique. Se division. Etain. Antimoine. Molybdène. Cique. Antimoine. Molybdène. Cique. Lique. Métaux attaquables par Platine. Pau régale. Titane.

Le titane n'est attaquable que quand il est en poudre trèsdivisée.

Be groupe.

Métaux attaquables par l'asotate de potasse à une température rouge.

Chrôme.
Columbium.
Osmium.
Tungstène.
Rhodium.
Iridium.

# Premier groupe. — Première division.

#### POTASSIUM.

Ce métal se reconnaît parfaitement bien par la propriété qu'il a de brûler sur l'eau avec une flamme pourpre. Au moment où le potassium arrive sur l'eau renfermée dans une éprouvette remplie de mercure, une vive effervescence se manifeste, et le potassium s'évapore de l'oxigène, s'oxide, et met l'hydrogène en liberté. Cette combinaison est représentée par la formule:

### HO+K=KO+H.

L'eau qui a servi à décomposer le métal est devenue alcaline. Si on évapore la liqueur, et qu'on sature par l'acide chlorhydrique, on obtient un chlorure qui, en contact avec l'acide tartrique, forme du bitartrate de potasse blanc; mais si on ajoute de l'eau, le précipité disparaît: il faut donc avoir les liqueurs concentrées.

Le chlorure de potassium avec du chlorure de platine donne naissance à un chlorure double, jaune, qui est peu soluble. Le chlorhydrate d'ammoniac forme aussi, avec le chlorure de platine, un chlorure double semblable au premier; mais le sel ammoniaque laisse dégager de l'ammoniac qui est facile à reconnaître:

Avec le sulfate d'alumine. . précipité d'alun qui se dépose en cristaux.

ga\_

dė

di 🥕

éra 1

ade

rigg\_1

ble

CIE.

Mie

(1) C

htt

qui \_

Si

wii(

m-

va f.

Ni.

lilio •

ilea :

Me

d'e

6.

اعزر

(jie]

I Ed.

٠ŀ

L'hydrogène sulfuré, les sulfures, les carbonates se précpitent par la potasse. Ce caractère, comme nous l'avons vi, distingue cette dernière de suite des oxides métallique de

cinq dernières sections.

Parmi les combinaisons que le potassium peut embrases, on verra qu'il s'allie avec les corps simples non métallique. Ces alliages décomposent l'eau. Quand le potassium est combiné avec des acides organiques, il faut faire usage de réactis, car les sels de potasse ne décomposent pas l'eau. Quand le potassium est allié aux métaux, il constitue deux espèces d'alli-ges : 1° ceux qui décomposent l'eau; 2° ceux qui ne la décomposent pas.

Dans le premier cas, on réduit en poudre fine pour que l'action de l'eun puisse être immédiate, et ou mesure la quatité d'hydrogène formee. On filtre et on sature par l'acide chlorhydrique. Si l'alliage contient du cuivre et du fer, on doit dissondre dans les liqueurs qui servent à la dissolution de

ces métaux.

L'acide sulfhydrique précipite le cuivre.

Pour le fer, on précipite par le sulfhydrate d'ammonise; la dissolution filtrée, évaporée, chauffée au rouge, laisse dégager l'excès de sulfhydrate, et il reste du sulfate de potasse. Si le métal ne précipite pas par ces deux reactifs, on a recours à du carbonate d'ammoniac; s'il n'y a pas de précipité, il ne reste que les potassium, sodium et lithium. Le potassium est-il à l'état de phosphore, d'arseniure ou d'azoture, on traite comme les métaux alliés qui décomposent l'eau. Les sulfures, brômures, etc., se dissolvent dans l'eau sans la décomposer.

Toutes les combinaisons solubles donnent, comme nous l'avons vu, avec l'acide tartrique, un précipité de bitartrate de potasse, quand les liqueurs sont concentrées. Si on sjoute

de l'eau, la dissolution devient limpide.

Avec l'acide perchlorique, il y a un précipité de perchlorate

de potasse peu soluble.

Si ces combinaisons sont tout-à-fait insolubles, on emploie plusieurs méthodes (analyse des verres, porcelaines, feldipath). On rend la matière soluble en calcinant avec excès de base. Le produit sera toujours soluble daus les acides. On prend la baryte à l'état d'azotate, qui convient le mieux pour cette opération. On réduit le mélange en poudre bien divisée; puis on le chauffe jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de

12. Au bout de trois quarts-d'heure environ, la matière est scomposée; on verse alors de l'eau, puis de l'acide chlorhyrique bien pur. Toutes les bases se trouvent dissoutes. On appore à siccité, on reprend par l'eau, on filtre et on a l'ade silicique. La liqueur passée est saturée par l'acide sulfuque. On ne met pas un excès d'acide pour précipiter le sulte de baryte. S'il reste de la baryte, on la précipite par du rrbonate d'ammoniac. Quand on a évaporé, il reste des la ammoniacaux et de potasse. On calcine, et les sels de stasse restent pour résidu. L'opération doit être faite dans a creuset d'argent, et non de platine; ce creuset est recourt d'un entonnoir, dans la douille duquel s'engage un tube ii sert à verser les liqueurs.

Si la matière, outre la potasse, renfermait des sels de ude, de lithine et de magnésie, ou seulement l'une de ces ois bases, on devrait ajouter un excès d'acide sulfurique; 1 formera alors des sulfates.

Si le composé contient de la potasse et de la soude, on isse le potassium et le sodium à l'état de chlorures, puis on oute à la dissolution de l'éther et de l'alcool, ensuite du chlorre de platine. Il se formera un chlorure double de platine de sodium qui n'est pas soluble dans un mélange d'éther d'alcool. On filtre et on calcine pour chasser le chlorure.

On emploie une autre méthode. On précipite la baryte par icide sulfurique; on pèse les sulfates et on a l'acide sulfurique.

mient m un équivalent de potasse. . = 589

n un équivalent de soude . . = 390

p un équivalent d'acide sulfurique = 501

a poids de So<sup>3</sup> trouvé . . . = 5 grammes.

b poids du mélange. . . . = 10 idem.

x potasse cherchée, γ soude cherchée,

on aura les équations suivantes :

$$x = \frac{(m \ p \ (b-a) - an)}{p \ (m-n)}$$
$$y = b - a - x$$
$$Exemple.$$

$$x = \frac{589(501(10-5)-5\times390)}{501(589-590)} = 5.02 \text{ de potasse.}$$

$$y = 10 - 5 - 5.2 = 1.6.8$$
 de soude.

368 PREMIÈRE PARTIE, LIVRE IX.

3.e.20 potasse;

5. 00 acide sulfurique.

# 10.8-00 sulfates mélangés.

Si on suppose les quatre bases réunies, on les am tat de sulfates; on pèse ensuite. On mêle le mélang l'acétate de baryte; on calcine pour chasser l'acide on convertit ces sels en carbonates solubles, except magnésie qui est calcinée jusqu'au rouge; on vers liqueur de l'acide chlorhydrique, et on a des chloru vent avoir la lithine, il faut amener cette base à l'état phate double de lithine et de soude. On évapore; or par l'eau qui dissout les autres sels et laisse le p double. On précipite la potasse par l'alcool, l'éther e rure de platine. Par le calcul on obtient la soude.

#### SODIEM.

Le sodium se distingue facilement du potassium lui il prend feu au contact de l'air et décompose l température ordinaire, mais l'hydrogène qui se d s'enflamme pas. Pour déterminer cette inflammation empêcher les mouvements rapides du sodium sur l'es rendant visqueuse au moyen de la gomme; dans co métal ne se refroidit plus autant, et la températur assez pour permettre à l'hydrogène de brûler.

Le protoxide de sodium se prépare en chauffant valent d'hydrate de protoxide de sodium avec un éc de ce métal. Cette décomposition est exprimée par la suivante:

$$NaO$$
,  $HO + Na = 2 NaO + H$ .

Si on sature l'oxide de sodium par l'acide chlorhyd chlorure de potassium ne forme aucun précipité. On j dans ce cas, le confondre avec le lithium; mais si phate de soude et l'ammoniac n'y forment pas de pi on peut être certain que c'est du sodium.

On peut traiter aussi la soude avec l'acide sulfuri forme alors un sulfate de soude qui cristallise en loi mes hexaèdres.

La soude ne précipite pas les réactife qui dénotent sence de la potasse.



Les acides chlorique et perchlorique qui précipitent en

Manc la potasse, ne produisent rien sur la soude.

Enfin, la soude, en s'unissant à l'acide carbonique, produit un sel qui s'effleurit au contact de l'air, tandis que, dans les mêmes circonstances, le sel de potasse tombe en déliquescence.

#### LITHIUM.

L'oxide de lithium, ou lithine, se rencontre dans quelques minéraux: le pétalite, le triphane et la tourmaline apyre. On doit le fondre dans un creuset d'argent, car cet oxide attaque fortement le platine.

Son chlorure colore en rouge la flamme du chalumeau. Les els de strontiane produisent le même effet; mais ces derniers ont précipités par les carbonates, tandis que ceux de lithine

e le sont pas.

Avec du phosphate de soude et de l'ammoniac les sels de lithine forment un précipité qui apparaît au bout de quelque temps.

# Deuxième division.

#### BARIUM.

Les trois derniers métaux de cette division sont rares.

Le protoxide de barium, ou baryte, existe labondamment dans la nature; il est presque toujours combiné avec les aci-

des sulfurique et carbonique.

Sapposons le résidu saturé par l'acide chlorhydrique. Le chlorure de barium évaporé laisse des cristaux lamelleux qui me s'effleurissent pas au contact de l'air; ils sont insolubles dans l'alcool. L'acide sulfurique donne naissance à des précipités de sulfate de baryte. Il en est de même des deux autres métaux; mais l'acide fluosilicique précipite le chlorure de barium. Avec le sulfate de strontiane, formation de sulfate de baryte peu abondant.

Le barium produit des combinaisons binaires avec certains corps simples. Si ce métal est allié, on traite par l'eau, et le barium s'oxide; s'il ne domine pas, on traite par un acide. Les chlorures, phosphures, etc., doivent être traités par l'eau. Dans le cas où le sel est insoluble, on traite par un acide.

Si le barium est combiné avec des matières animales ou végétales, on calcine; on a du carbonate de baryte qui, dissous dans l'acide chlorhydrique, donne un chlorure. Si on a de la baryte combinée avec un corps insoluble dans l'eau et les acides (verres - poteries), on fait agir sur ce sel le carbonate

de soude ou de potasse, il y a formation de carbonate de laryte. Le sulfate de baryte s'analyse au moyen du carbone de soude ; il se forme du sulfate de soude et du carbonate de baryte; dans ce cas, la base et l'acide tendent à s'unir, Les licate traité par le carbonate de soude ne donnerait rien, page que l'acide silicique est plus faible que l'acide carbonique; dans ce cas, il faut porter la température au ronge; l'ac carbonique se dégageant, l'acide silicique forme des sons-sil La matière doit être chauffée avec cinq à six fois son pois de carbonate de soude.

Le barium produit, avec l'a- précipité blanc insoluble des cide sulfurique et les sulfa-

un excès d'acide.

Avec l'acide fluosilicique..

précipité blanc de fluosilies de baryte.

Avec un carbonate alcalin.

formation d'un carbonate 🕏 baryte un peu soluble dans leau.

Avec de la potasse.

précipité de baryte hydraté. C précipité disparaît par addition d'eau, quand les eleuls sont purs.

L'ammoniac ne précipite pas les sels de baryte. Avec les sulfures. . . . rien.

La baryte se dose toujours à l'état de sulfate de baryte, mais on doit éviter d'ajouter un excès d'acide sulfurique. Ce carsetère permet de reconnaître des traces insensibles de baryte.

#### STRONTIUM.

Le strontium ressemble à tous égards au barium. Dans leur état naturel, les sels de ces deux métaux sont toujours réunis.

Les sels de strontiane se distinguent des sels de baryte par la propriété qu'ils ont de colorer en rouge la flamme des corps en combustion.

Ils ne sont point précipités par l'acide fluosilicique. Les carbonates et bicarbonates précipitent en blanc.

Avec la potasse . . . précipité blanc.

Avec l'ammoniac

L'acide oxalique ne précipite qu'à la longue, ainsi que le succinate d'ammoniac.

Le sulfate de strontiane n'est pas soluble dans l'alcool absolu. Une partie de ce sel est dissoluble dans 2000 parties d'eau. CALCIUM. 37 I

L'acide hydro-fluosilicique ne produit, comme nous l'avons 1, aucun précipité dans les sels de strontiane, mais il précite les sels de baryte. En ramenant ces deux sels à l'état de lorure, on a avec le sel barytique un chlorure corresmdant cristallisant en larges lames rhomboïdales, tandis l'avec le sel de strontiane, on obtient un chlorure cristalmant en aiguilles fines, déliées et très-aiguës; ce caractère est in des meilleurs que l'on connaisse. Chauffés avec le soufre, sels de strontiane donnent naissance à un monosulfure anc. Les sels de baryte produisent un trisulfure vert.

On peut séparer très-exactement la baryte de la strontiane 1 moyen du chrômate neutre de potasse qui précipite la preière terre, mais non la seconde quand les dissolutions sont endues. Pour déterminer la proportion de baryte avec exactude, il faut calciner le chrômate au rouge et bien laver.

Le sesquicarbonate d'ammoniac ne précipite pas comètement la strontiane, mais l'oxalate d'ammoniac la prépite en totalité.

#### CALCIUM.

Les sels de chaux sont incolores quand l'acide l'ni-même est colore. Leur saveur est semblable à celle des sels de baryte. issous dans l'alcool, ils brûlent avec une flamme semblable ux sels de strontiane. Le chlorure donne naissance à un proait qui cristallise lorsque la température est basse. Il tombe a déliquescence et est soluble dans l'alcool. Au chalumeau, n sel de chaux manifeste une vive ignition.

Avec la potasse, les sels de chaux donnent un précipité lanc floconneux.

La soude produit le même effet.

L'acide fluosilicique ne produit rien.

Dissous dans l'eau, ils sont précipités par les carbonates sobles. Le précipité, gélatineux lorsque les liqueurs sont con-

entrées, devient grenu quand on ajoute de l'eau.

Le meilleur caractère pour reconnaître les sels de chaux, st l'acide oxalique combinéavec la potasse, la soude ou l'am-

soniac, de manière à former des sels neutres.

L'oxalate de chaux qui se produit est insoluble dans l'eau, asis il faut opérer à chaud sur un bain de sable, à la tem-trature de 40 ou 50 degrés. Ce précipité est insoluble aussi ans les acides végétaux, et soluble dans les acides minéraux, ourvu que ceux-ci ne forment pas, avec la chaux, un sel inoluble.

- 1

Si on a un mélange de calcinm, barium et strontium, opère la séparation en convertissant en chlorures, et on prend par l'alcool. L'acide fluosilicique précipitera le bariu A l'aide de l'acide sulfurique, en ayant soin d'étendre d'a liqueur, on peut séparer le barium et le calcium. Pour parer la chaux de la strontiane, on convertit en autatum on traite par l'alcool; l'azotate de strontiane ne s'y dissout p

# Deuxième groupe. - Première division.

TITRICM. — GLUCINIUM. — CÉRIUM.

Ces métaux, ainsi que leurs oxides, sont saus intérêt et n' point d'usage.

#### TTTRIUM.

L'yttrium, avec la potasse et l'ammoniac, donne naissa à un précipité d'yttria.

#### GLUCINIUM.

Le glucinium donne, avec l'ammoniac, un précipité bl qui ne se redissout pas, tandis qu'avec de la potasse en el le contraire a lieu. Ces deux caractères appartiennent ég ment à l'aluminium, mais le carbonate d'ammoniac re sout le précipité, ce qui n'a pas lieu pour le glucinium.

#### CÉRIUM.

Le cérium donne, avec la potasse, un précipité blanc d'or de cérium hydraté. Ce précipité chauffé au rouge passe au br Ammoniac. . . . . . . . . . . . . précipité blanc. Carbonates alcalins. . . . . . . . . . . . précipités blancs.

Tous ces précipités sont insolubles dans un excès de réac

Les sels de magnésie ont une saveur salée et amère.

Avec l'ammoniac : précipité blanc dont la moitié feu un sulfate double ammoniaco-magnésien.

Phosphate de soude : rien, mais si on ajoute de l'amn niac, il se forme un phosphate double.

Carbonate de soude : rien.

Bicarbonate de soude : rien à froid, mais si on chau l'acide carbonique se dégage en partie, et il se précipite carbonate de augnésie. Ce caractère suffit pour distinguel magnésie des métaux tels que le calcium, le barium et strontium, avec lesquels elle se rencontre souvent.

Le phosphate de soude ordinaire, avec un excès d'ann

niac, précipite en blanc les sels de magnésie; il en résulte un phosphate ammoniaco-magnésien insoluble. Si on calcine, on chasse l'ammoniac, et il reste du phosphate de magnésie qui sert à doser cette base.

Chauffée avec l'oxide de cobalt, la magnésie se colorcen rose.

La baryte se sépare de la magnésie au moyen de l'acide
sulfurique. Si on avait de la strontiane, on emploierait l'alcool

qui dissout le sulfate de strontiane.

La chaux et la magnésie étant deux corps isomorphes, se rencontrent toujours ensemble. Pour les séparer, on convertit en sulfates. Le sulfate de chaux est insoluble dans une dissontint de sel marin; le sulfate de magnésie ne l'est pas. On filtre les liqueurs en ayant soin de laver avec les chlorures de sodium. On traite ensuite par l'alcool qui laisse le plâtre à l'état de pureté. Il faut prendre le sel mavin exempt de magnésie: pour cela faire, on précipite cette dernière par le carbonate de soude, il se forme du carbonate de magnésie, le chlorure de sodium cristallise, et le chlorure de magnésium reste dans les eaux-mères.

#### ALUMINIUM.

Les sels d'alumine ont une saveur d'abord sucrée et qui devient aussitôt astringente. Ils ont tous une réaction acide sur les couleurs végétales. Avec la potasse et la soude, on obtient un précipité blanc qui disparaît par un excès d'alcali.

L'ammoniac forme aussi un précipité complet d'alumine,

mais qui ne se dissout pas dans un excès d'ammoniac.

Les sulfates de potasse et d'ammoniac, en dissolutions concentrées, donnent naissance à un précipité blanc octaèdrique d'alun.

L'alumine calcinée avec le nitrate de cobalt, le colore en bleu et donne un produit connu sous le nom de bleu Thénard.

Quand l'alumine est unie à des matières insolubles dans l'eau et les acides, on emploie les alcalis. On mélange le corps à analyser avec du carbonate de soude ou de potasse (7 à 8 fois son poids): ily a formation de silicate et aluminate solubles. Le corindon, ou alumine pure, est entièrement inattaquable par les carbonates alcalins. Dans ce cas, il faut recourir à l'action de la potasse caustique. On chauffe au rouge dans un creuset de porcelaine ou d'argent; ou laisse refroidiret on reprend par l'eau qui dissout l'aluminate formé. Si on avait un résidu, on le traiterait par l'acide chlorhydriane. Le mélange de la potasse avec la matière doit é'

Ingénieur Civil, tome 1.

avec soin dans un mortier d'agathe. On délaie dans l'eau, un recueille la poussère, et l'opération se répète plusieurs fois. On ajoute sept à huit fois le poids de potasse caustique.

Si l'alumine était mélangée avec de la baryte et de la stroutiane, ces donz bases seraient précipitées par l'acide sul-

furique.

Si on pèse a grammes d'alumine, on trouvera après la cacination une plus grande quantité de matière, cela tient au que l'alumine est très-difficile à laver, et qu'elle renferme de sels solubles; dans ce cas, il faut faire bouillir la liquent et laver à l'eau chaude pendant près de deux heures.

#### MANGANESE.

Le manganèse se rencontre dans le fer, les fontes; il e trouve aussi à l'état de combinaison insoluble dans le verrei vitres, dans le cristal.

Pour le reconnaître, il faut avoir recours aux carbonates de calins ou aux alcalis. Calciné avec un alcali, le manganéses convertit toujours en manganésiate de potasse ou de soude.

Pour distinguer le manganèse, il faut le ramener à l'action de l'acide sulfareux. Il faut pour cela rendre la matière soluble : on y parvient en la traitant par un alcali; ou bien on chauffe à 100° dans une petite cornue avec de l'acide sulfarique concentré. On met 20 fois antant d'acide que de matière; l'excès sort de la cornue.

Les oxides de manganèse ne se trouvent pas à l'état de pereté dans la nature. Ils sont mélés à des proportions variable d'une gangue formée de sesqui-oxide de manganèse, de quatt, de carbonate calcaire, de spath-fluor, de carbonate et de suffate barytiqués.

Si on fait reagir l'acide chlorhydrique sur les oxides de manganèse, il se passera les phénomènes suivants :

Avec le protoxide:

$$MnO + HCl = MnCl + HO$$
.

Avec le sesqui-oxide :

$$Mn^2 O^3 + 3 HCI = 2 MnCl + 3 HO + CL$$

Enfin avec le bi-oxide :

$$MnO^2 + 2 HCl = MnCl + 2 HO + Cl.$$

Aussi la volume de chlore qu'on peut retirer est toujours proportionnel au volume de l'oxigène que l'oxide renferme en-delà du protoxide, ou, en d'autres termes, il se dégage un équivalent ou deux volumes de chlore, pour chaque équivalent ou volume d'oxigène, qui, dans l'oxide, est en excès sur celui qui renferme le protoxide formé avec le poids de métal.

Quand on place les oxides de manganèse sous l'influence d'acides capables de faire dégager l'oxigène, il se forme toujours des sels de protoxide, en sorte que l'oxigène dégagé est précisément celui qui est en excès sur le protoxide qui peut pe former avec le métal. On reconnaîtra donc la richesse d'un oxide soit en dosant le chlore, soit en dosant l'oxigène.

On doit à M. Gay-Lussac deux procédés qui servent à faire

cette analyse.

1º 38.980 de bi-oxide de manganèse pur donnent 1 litre de chlore, par l'acide chlorhydrique, à la température de 00, et sous la pression de o. 276. Si, après avoir fait absorber ce litre de chlore par une dissolution de potasse ou de soude, ou de carbonate de ces bases, on ajoute de l'eau jusqu'à ce que le mélange occupe la capacité de 1 litre, on obtiendra une dissolution qui renfermera son propre volume de chlore. Si maintenant on fait dissoudre 4.5430 d'acide arsenieux (AzO3) dans l'acide chlorhydrique, et qu'on ajoute de l'eau jusqu'à ce que le mélange contienne : litre, ou aura une liqueur que M. Gay-Lussac a appelée liqueur normale arsenieuse, et qui pourra neutraliser un volume de chlore égal au sien, en passant à l'état d'acide arsenique, et en joignant ce chlore à l'hydrogène de l'eau qui a servi à l'oxidation, de sorte que des volumes égaux de cette liqueur et de la précédente pourront se neutraliser. Pour reconnaître si le chlore ajouté dans la dissolution arsenieuse a opéré toute la sur-oxidation, ou si lui-même est en excès, on fait usage d'une dissolution sulfurique d'indigo récemment préparée. Tant qu'il restera de l'acide arsenieux à transformer en acide arsenique, l'indigo, dont on versera quelques gouttes, ne sera pas altéré; mais aussitôt que la sur-oxidation sera terminée, une trace de chlore en excès détruira sa couleur. Si donc on ajoute maintenant à la liqueur normale arsenieuse, la liqueur renfermant le chlore qui aura été extrait de l'acide chlorhydrique par un poids de 3.8980 de l'oxide à essayer, on pourra, en connaissant le volume de cette dissolution, doser le chlore qui s'est dégage, et par suite reconnaître le titre de l'oxide de manganèse.

Pour procéder à l'opération, on réduit en poudre fine 3 4980 de l'oxide à essayer qu'on enveloppe dans un morceau de papier collé, et on l'introduit dans un ballon a qu'on b rapidement (Pl. IX, fig. 11).

Le papier a pour but d'empêcher l'acide chlorhydrique à immédiatement. On porte à l'ébullition l'acide chlorhydr et au bout de cinq à six miuntes, la décomposition de l'o

de manganèse est opérée.

Le ballon b contenant une lessive alcaline a absorbe le chi completement. On retire la liqueur du ballon b, on lave a de l'eau qui sert à compléter le litre : on a ainsi la lique dessai. Dans un volume déterminé de liqueur normale an nieuse dans laquelle on a mis quelques gouttes de sulfate d'adigo récemment préparé, on verse, à l'aide d'une pipet graduée, la liqueur d'essai, et on sarrête au moment de lude coloration. Il est évident que s'il faut un volume de liques d'essai égal à celui de la dissolution arsenieuse pour opère la décoloration, l'oxide est pur; s'il en faut deux fois plus l'oxide est à 50/100. Ce procédé est employé journellement das les arts.

Dans son second procédé, M. Gay-Lussac reconnaît le tiu de l'oxide en dosant l'oxigène. Mais il est peu employé ; out qu'il est d'une exécution difficile, il est souvent peu eract parce que les manganèses du commerce renferment du sesqui oxide qui, en présence de l'acide sulfurique benillent, a laisse pas dégager d'oxigène.

Procédé de M. Berthier. — On lave l'oxide par un acid faible pour le débarrasser des carbonates qu'il pourrait renfermer. On dessèche au bain-marie. On pèse un poids déterminqu'on fait bouillir avec de l'acide oxalique en excès (C°O°). Il a formation de carbonate de protoxide par désoxidation de manganèse; mais l'excès de C°O³ le convertit en oxalate de protoxide, et l'acide carbonique se dégage.

Si on opérait sur du peroxide pur, on aurait en équiva

lents:

$$MnO^2 + C^2O^2 = MnOC^2O^4$$
  
Pois:  $MnOC^2O^4 + C^2O^5 = MnOC^2O^5 + 2CO^4$ 

De sorte que pour chaque equivalent de peroxide de man ganèse pur qui se trouvera dans l'oxide à essayer, on aura u dégagement de quatre volumes d'acide carbonique. Au lis de recueillir ce corps à l'état gazeux, on le fait passer su de la baryte, ce qui donne lieu à du carbonate de beryt insoluble. On filtre, on dessèche, et on pèse. Sa compositio ZINC. 377

maduit à connaître le volume d'acide carbonique absorbé; 🗪 suite, celui de l'oxigène dégagé, qui en est le quart, ou in le volume de chlore qu'on pourrait retirer de l'oxide par quantité suffisante d'acide chlorhydrique.

Nous avons classé le manganèse dans les métaux de la prenière division du deuxième groupe, qui donnent une dissoluincolore. Mais généralement les dissolutions de manganèse ant d'un rose améthyse qui provient, d'après quelques chi-

Listes, de la présence d'un sel de sesqui-oxide.

Par les alcalis fixes, les sels de protoxide donnent un précipité Lanc; à l'air, il passe au jaune et finit par devenir noir.

Par la potasse, la précipitation est complète.

Par l'ammoniac, il n'y a pas de précipité si la liqueur est cide. Il y a formation d'un sel double ammoniaco-manganeen comme avec la magnésie.

Avec les carbonates alcalins : précipité blunc de carbonate manganèse. Un bicarbonate dégage de l'acide carbonique. Les phosphates précipitent en blanc dans des liqueurs trèstendues d'eau. C'est une bonne méthode pour séparer le man-

anèse.

Les sulfhydrates précipitent en couleur de chair.

Avec le cyanoferrure de potassium, précipité blanc, si le ne contient pas de fer, mais plus ou moins bleu, suivant proportion de fer. On emploie le cyanoferrure de mangaèse pour la confection du papier de sûrete. Avec un acide il asse au bleu. La potasse, le chlore et l'acide azotique maraent en brun.

Une combinaison quelconque de manganèse donne un caéléon avec la potasse à une température au-dessous du rouge mbre. Cette propriété est la plus caractéristique, mais il ut avoir soin de ne pas produire une température supérieure celle du rouge sombre, car on pourrait confondre avec le ıméléon de fer, qui se produit à une température élevée.

Le manganèse se sépare de la magnésie au moyen des sulfvdrates. Il se sépare de l'alumine en mélangeant le sel avec : chlorhydrate d'ammoniac, et on précipite avec promptiide, au moyen de l'ammoniac.

#### ZINC.

Le zinc donne naissance à deux oxides.

Le protoxide de zinc récemment calciné est phosphorescent ans l'obscurité, mais le phénomène dure peu d'instants.

Les sels de sinc ont une saveur métallique astrir produisent des vomissements.

Avec les carbonates de potasse et de soude : préci floconneux de carbonate de zinc, insoluble dans m

réactif.
Le carbonate d'ammoniac précipite en blanc précipité se redissout dans un excès de réactif.

La potasse, la soude et l'ammoniac donnent, da de zinc, un précipité de protoxide hydraté qui se dans un excès de ces bases. Cette propriété est in car elle permet de séparer le zinc du fer.

Avec le cyanoferrure de potassium. . . . . . . . précipité blanc. Avec le cyanoferride de potassium. . . . . . . précipité jaune sale.

C'est le seul de tous les réactifs qui donne un précip L'hydrogène sulfuré ne précipite les sels de zinc ils sont parfaitement neutres.

Le zinc se précipite à l'état de sulfure par le su d'ammoniac.

Quand on veut doser le zinc, c'est généralemen excès de carbonate de potasse ou de soude qu'on le de sa dissolution. Si on est obligé d'introduire de l'dans la liqueur, elle pourra renfermer un dissolvan alors la quantité de métal précipité pourra ne pas é qu'on se propose d'obtenir. Dans ce cas, avant d'int carbonate alcalin, on chauffe jusqu'à ce que la sente plus l'ammoniac. On reprend alors la dissente plus l'ammoniac de relevante potassique. Ce n'est pas du poids de ce carbonate qu'on poids du zinc; car, pendant l'évaporation, l'acide ce s'échappe avec la vapeur aqueuse. On doit porter rature au rouge-blanc, et tout le carbonate se rédui oxide de zinc, lequel est tout-à-fait fixe. C'est de qu'on déduit le zinc.

Pour séparer le zinc de l'alumine, on emploie l'al ainsi que pour la chaux.

Pour la baryte et la strontiane, on se sert de l'ac rique.

Pour la magnésie et le manganèse, on se sert de le ou mieux d'un courant de chlore, Le chlorure de zinc til, et les chlorures de magnésium et de manganèse restent pour résidu.

Aucun métal ne précipite le zinc de ses dissolutions.

#### CADMITIM.

Tous les sels de cadmium sont incolores, à l'exception du chrômate, qui est jaune; leur réaction est acide et leur saveur métallique, entièrement semblable à celle du zinc. Les alcalis fixes donnent un précipité blane, gélatineux et insoluble dans un excès d'alcali.

Ammoniac. . . . . . précipité blanc soluble dans un excès.

c'est la même action que sur les sels de zinc.

Avec les carbonates alcalins, précipité blanc de carbonate neutre de cadmium insoluble dans un excès de réactif.

Cette propriété sert à séparer le zinc du cadmium. Le carbonate calciné donne un oxide brun.

Cyanure rouge. . . . . précipité jaune pur.

Cyanure jaune . . . . précipité blanc , comme avec le zinc .

Acide sulfhydrique. . . . précipité jaune qui précipite tout le cadmium.

En contact d'une lame de zinc, le cadmium se précipite surtont quand les liqueurs sont légèrement acides.

Le cadmium est presque sans usage à cause de sa rareté. Allié au cuivre, il produit un laiton semblable à celui que donne le zinc.

# Deuxième division.

#### FER.

Ce métal est répandu avec profusion dans les trois règnes de la nature. Il entre jusqu'à dix à douze centièmes dans le sang des mammifères, et dans les cendres de presque tous les végétaux.

Le fer, en s'unissant à l'oxigène, forme trois proportions différentes :

Fe O et Fe<sup>2</sup> O<sup>3</sup>, c'est le protoxide et le sesqui-oxide, et, de plus, un acide analogue à l'acide manganique; sa formule ext.

Fe O3 acide ferrique.

Il existe anesi une combineten. All properties par la formule :

En effet :

3 Fe O'/2 -- Fe O + Fe Os

L'oxide megnétique se prépare en faissant gener un attent de vapour d'ean sur du for divisé et chanfils en monge; en le on chanfie l'oxide rouge, ou peroxide, dans un grante de p tine après avoir arrosé la matière avec un peu d'haile en savon. Un autre procédé consiste à l'obtenir par voie hant On mélange intimement un sel de for au minimum et au me mum; on dissont, et au moyen de la potasse que l'on ve goutte à goutte, on précipite les deux oxides qui le combine Le précipité lavé et desséché possède toutes les proprié de l'aimant naturel.

La composition du fer magnétique se détermine au mey de la première méthode qui sert à le préparer. On pène v certaine quantité de fer bien pur et divisé; appès l'equille par la vapeur d'eau, la différence entre le poids du métal celui de l'oxide formé donne la quantité d'oxigène qui y sais

L'oxide magnétique existe en grande abondance dém nature. On le rencontre en filons et en amas très-considérabl Sels de fer. — Les sels de fer ont une saveur astringen Ils ne sont pas vénéneux. On distingue les sels de fer au mê mum et les sels au maximum.

Les sels au minimum, ou les sels de protoxide, en dissoltion, out presque tous une couleur verte tirant sur le bleu.

Avec la potasse, la soude, la précipité blanc qui verdit chaux et la baryte.

jaunit au contact de l'a

c'est l'hydrate de peroxic Avec l'ammoniac. . . précipité incomplet, verdât soluble dans un excès réactif.

Avec les carbonates solubles précipité blanc de carbonate fer qui jaunit rapidement Avec le cyanure jaune (Fe Cy, précipité blanc verdâtre dont

Avec le cyanure rouge (Fe<sup>2</sup> Cy<sup>3</sup>, 3 Cy K). . . . précipité bleu. Avec une infusion de noix de galle, par exposition à l'air un addition de chlore, il se forme un précipité de gallate et mant de peroxide de fer.

Hydrogène sulfuré... rien.

Sulfhydrate. . . . . précipités noirs.

Succinates et benzoates. . . rien

Les sels de fer au maximum sont d'une couleur jaune brumâtre, quelquefois blancs quand ils sont desséchés.

Avec tous les alcalis. . . . précipité complet d'hydrate de peroxide de fer.

précipité de bleu de Prusse très-

Avec le cyanoferrure de potassium (cyanure jaune). .

Avec l'infusion de noix de galle, il y a formation de gallate et tannate de peroxide de fer.

- Seccinates et benzoates. . . précipilé jaune ocreux.

Avec le sel sulfocyanure de potassium. . . . id. rouge de sang. ce qui n'a pas lieu dans les sels au minimum.

L'hydrogène sulfuré fait passer le sel au minimum, la dissolution devient laiteuse, et il se dépose du soufre. Cette réaction a pour formule, en équivalents:

$$Fe^2 O^3 (SO^3)^3 + H S = HO + S + 2 Fe SO^2 + SO^3$$

Pour doser le fer, il faut le ramener à l'état de peroxide.

Il y a plusieurs méthodes pour analyser des mélanges de protoxide et de peroxide de fer :

1º On prend un poids P de la substance à analyser; si on la réduit par l'hydrogène, P représente le poids du fer tant à l'état de protoxide qu'à celui de peroxide. On calcine P dans un creuset de platine avec de l'acide azotique pour peroxider toute la masse; P' donne le poids de l'oxigène nécessaire à cette transformation. En rapprochant les formules Fe O et Fe² O³ des

deux combinaisons, P' représente le nombre des équivalents de fer qui, dans le poids P, sont à l'état de protoxide;

par suite P P' représente le nombre de ceux qui sont à l'état de peroxide.

2º On met 2 grammes de matière à analyser de con rempli d'acide carbonique qui a pour but de du vase, et, par suite, d'empècher la sur-oxidation minimum qu'on obtiendra dans le flacon. On veide chlorhydrique, il y a formation de protoci perchlorure et d'eau. On verse, quand toute la entrée en dissolution, de l'acide sulfhydrique jus la saturation soit complète. La réaction qui s'oi formule:

Fe Cl<sup>2</sup> + HS = Fe<sup>2</sup> Cl<sup>2</sup> + HCl + S.

On voit donc que pour chaque équivalent de s queur renferme un équivalent de perchlorure, o ment un de peroxide. Il reste donc à évaluer le poid

Les chlorures de fer dans l'eau jouent le rôle maximum et au minimum, et on doit se rappeler c gène sulfuré est sans action sur ceux-ci, et que les ximum sont ramenés au minimum.

Marche de l'opération. - Filtrer la liqueur jusc limpidité. Laver le précipité avec de l'eau étendue hydrique. Laisser macérer le filtre pendant quel dans l'eau régale. Le soufre passé à l'état d'acide si précipité par le chlorure de barium. Filtrer de no ver. On retire le sulfate de baryte formé par l'addi Placer dans un creuset de platine, dont on conn le filtre à peu-près desséché. On porte au rouge, se dessèche. Placer le creuset encore chaud sous dans laquelle on a desséché l'atmosphère. Peser après le refroidissement on a le poids du sulfate, dres du filtre, par la différence du poids du creus On défalque ce dernier en grillant et pesant les c filtre de même nature et même grandeur. La con sulfate de baryte donne le soufre cherché. Il faut soin, dans le grillage du filtre qui contient le sulfat d'ajouter une goutte d'acide azotique, sans quoi du filtre pourrait faire passer une certaine quanti à celui de sulfure.

3° On peut aussi faire usage du chlorure d'or. l'or se porte sur le protoxide et le fait passer à l'quichlorure, et l'or est précipité.

4º Ou bien encore en mettant dans le mélang métallique. Le chlore du sesquichlorure se port en le pesant après, l'excès de poids représente de chlore prise sur le sesquichlorure de fer. řer. 383

Séparation du fer et du manganèse. — Comme le protoxide de fer et le protoxide de manganèse sont deux bases très-énergiques, qui précipitent en même temps de leurs dissolutions, cu ne précipitent ni l'une ni l'autre, on est obligé de suroxicier le fer.

Quand le fer entre pour une proportion assez notable dans masse à analyser, on emploie le procédé suivant (il est dû M. Berzélius): on dissout la masse de fer et de manganèse clans de l'acide chlorhydrique en excès; il y a formation de deux protochlorures solubles. On verse de l'eau de chlore, ou L'acide azotique; on fait alors passer le sel de fer à l'état protochlorure. On sature par l'ammoniac qu'on ajoute per petites portions, et on s'arrête lorsque la liqueur limpide colore légèrement en jaune ocreux : c'est un peu d'oxide Le fer précipité. A la température de 20 à 250, on verse une Bissolution bien neutre de succinate d'ammoniac : le fer est précipité à l'état de succinate de peroxide. On filtre et on calzine avec de l'acide azotique. Dans les eaux passées sous le Sitre, on verse un carbonate alcalin, qui précipite le manganèse à l'état de carbonate. On recueille ce dernier, et on calsine fortement. Le résidu renferme le manganèse sous la forme d'oxide quatre tiers. A l'aide des équivalents, on détermine les poids du fer et du manganèse.

M. Herschel emploie un autre procédé: au mélange des zhlorores, il ajoute un excès de carbonate de chaux. L'acide zarbonique, en se dégageant, laisse la chaux qui se substitue au peroxide de fer qui se précipite. On filtre, et on recueille l'excès de craie et le peroxide. On fait digérer avec de l'acide sulfurique étendu; le fer et la chaux passent à l'état de sulfates. Dans les liqueurs claires, on verse de l'ammoniac qui précipite toute la chaux. Si on retranche le poids de la chaux du poids obtenu précédemment, on obtient le poids du peroxide de fer. Par un carbonate alcalin qu'on verse dans la liqueur mise à part, et qui contenait le chlorure de manga-

mèse, on obtient facilement ce métal.

Analyse des fontes, des fers et des aciers.

Outre le fer et le charbon, ces corps peuvent renfermer, dans des proportions variables, du silicium, de l'aluminium, du calcium, du manganèse, du phosphore et du soufre. On attaque la matière à analyser (quelques grammes) par l'eau régale : il y a formation de chlorures qu'on évapore à sicciv

En reprenant plusieurs fois par l'eun et évapours fois, le chlorure de silicium, qui egit est l'eun et de silice, fait passer tout le silicium à l'état de cilien. Per cette dernière teut-à-fait insolable, on élève le teu jusqu'à 300°. En reprenant par l'acide chlorhydriqu constitue les chlorures, moins oplai de silicium. (d'eau, et on filtre pour avoir le silice. On grille le défulquant les cendres, on a le peide de la silice, et calui du silicium. Ce procédé est très-esact pour de licium contenu dans un minéral.

Pour doser le charbon, M. Gay-Lussac emploie le suivant : un tube de porcelaine traverse un fourneau bère: à l'extrémité du tube s'adapte une petite corr laquelle on a mis quelques grammes de chlorate d fondu. A l'antre extrémité, on adapte un tube procueillir les gaz. On concesse une petite quantité de qu'on mêle avec six eu huit fois son poids d'oxide cure. On triture de manière à rendre le mélange time, et on l'introduit dans une petite capenle cyline platine, et fermée à ses bases. On enleve une netite la surface cylindrique, et op introduit cette petite dans le tube de porcelaine, sensiblement au milieu. arriver dans le mercure le tube propre à recueillir les une cloche graduée, d'une capacité convenable. On é duellement la température du tube de porcelaine; l mercure se décompose, le métal se reud dans la l'oxigène sert à brûler en partie le charbon de la foi résultat est de l'acide carbonique. Pour achever de charbon, on fait agir le chlorate de potasse; l'oxigèi tout l'acide carbonique qui se trouve dans le tube c laine, et le gaz se rend dans la cloche graduée. Er avec une lessive concentrée de potasse, la diminut le volume exprime l'acide carbonique, et par suite de charbon demandé.

Ce procédé est très-exact. Deux heures suffisent po ver une opération semblable.

M. Regnault emploie, pour brûler le charbon, le c de plomb (Pb O Cr O<sup>3</sup>), qui, par la chaleur, cède de l en laistant pour résidu de l'oxide de plomb et de l' chi ôme (CrO). Le principe est donc le même.

M. Berzélius dose le charbon en nature. Il fait di poids connu de la fonte, réduite en poudre fine, bichlorure de cuivre (Cu Cl): il y a formation de protochlorure de fer, et le cuivre se précipite en même temps que le charbon du carbure. Il faut donc séparer ces deux matières; ce qui se fait en décantant la liqueur, et en versant sur le mélange de cuivre et de charbon un excès de bichlorure de mivre un peu acidulé. Le cuivre alors se redissout, et donne un protochlorure soluble à la température de 50°. Reste donc de charbon. On le lave et on le sèche à l'étuve; une fois sec, on le pèse, et son poids, moins cclui du filtre, donne la quantité de charbon contenue dans la fonte.

Dosage du phosphore. — On le convertit en acide phosphorique. Ainsi, une fois la silice enlevée, on fait une nouvelle dissolution, dans laquelle on verse un excès de carbonate molable, tel que celui de soude. Le fer est alors précipité à l'é-Lat de peroxide; le manganèse, à l'état de carbonate, et le phosphore qui, sous l'influence de l'eau régale, est passé à l'état d'acide phosphorique, donne un précipité de phosphate tribasique de fer. On recueille ce précipité, on le lave, et, avec deux ou trois fois son poids de potasse, on l'attaque à une Rempérature élevée, dans un creuset d'argent. Le phosphate passe à l'état de phosphate alcalin soluble. On reprend par Peau bouillante. On filtre quand la liqueur est bien incolore; mans quoi elle pourrait retenir un peu de caméléon forme par l'attaque précédente. Le filtre contient les oxides de fer et de manganèse qu'on sépare, et la liqueur restante contient tout l'acide phosphorique; on sature avec de l'ammominc, et on précipite au moyen du chlorure de calcium, et Le poids du phosphore formé donne celui du phosphore.

#### NICKEL.

Les dissolutions des sels de nickel ont toujours une couleur verte. Elles provoquent des vomissements. Avec les alcalis Gres, précipité vert-pomme, insoluble dans un excès de réactif.

L'ammoniac donne une même couleur, mais le précipité disparaît, et la liqueur se colore en bleu. On pourrait confondre avec le cuivre, mais l'acide sulfhydrique précipite le cuivre.

\*La leiste des sels de nickel est semblable à celle de fer au minimum; mais ces derniers passent au maximum et jaunissent, ce qui n'a pas lieu pour le nickel.

Avec le cyanure jaune, précipité vert sale.

Le nickel est toujours uni au cobalt.

l'arsenic qui restaient passent à l'état On précipite alors le cuivre, le ploi de sulfures, au moyen de l'acide su alcalin en excès précipite le fer à l'ée et le nickel, à l'état de carbonate verse sur ce précipité dissont le per les carbonates en oxalates insolubl On fait dissondre dans l'ammonia liqueur à elle-même. L'oxalate de ni l'évaporation de l'ammoniac. Par l l'oxide, qu'on réduit à l'état méta l'hydrogène.

On sépare aussi le zinc du nickel, solution dans l'eau régale; on chass redissont dans l'eau, et on ajonte de ensuite passer un courant d'hydre queur, et le zinc se précipite en enti-

COBALT.

La couleur des sels de cobalt est l sont solubles , et tire sur le lilas qui

Avec les alcalis fixes : précipité bl Avec l'ammoniac : couleur acajou.

Avec l'ammoniac: couleur acajor dans un excès d'alcali,

Cyannre jaune : vert sale.

L'acide sulfhydrique ne précipit les dissolutions sont acides, mais : un précipité léger de sulfure de colo pale par le refroidissement. Ainsi, si on écrit avec cette dissolution à la température ordinaire, le papier ne présente aucuns caractères lisibles; mais quand on les chauffe doucement à la flamme d'une bougie, ils deviennent bleus. Si on élevait trop la température, le protochlorure passerait au sesquioxide par décomposition, et les caractères en devenant noirs ne disparaîtraient plus.

# Troisième groupe. — Première division.

#### MERCURE

Les sels de mercure sont réductibles par le zinc, le plomb, l'étain, et principalement le cuivre. En chauffant la lame sur laquelle le mercure s'est déposé, il s'évapore.

Le protochlorure d'étain versé dans un chlorure de mercure

se change en bichlorure.

Lorsque le mercure est à l'état de bichlorure, lequel est soluble, il se change d'abord en protochlorure insoluble, ce qui donne lieu à un précipité blanc. Une nouvelle quantité de sel d'étain réduit ce protochlorure à l'état métallique.

Avec un sel de protoxide, la potasse donne un précipité

noir ainsi qu'un sulfhydrate.

Iodure de potassium: vert, qui passe au jaune et au rouge; c'est le proto-iodure de mercure qui est très-peu stable. Un excès d'iodure précipite le mercure à l'état métallique; le bi-iodure reste en dissolution.

Chrômate de potasse : précipité d'un brun-rouge de chrômate

de protoxide.

Le sel marin donne un précipité de protochlorure insoluble. Il se distingue du chlorure d'argent, en ce que l'ammoniac, au lieu de le dissoudre, le fait passer au noir. L'acide azotique dissout le chlorure de mercure, et non celui d'argent.

Le chlorure de potassium, dans un chlorure de mercure, précipite du mercure métallique et convertit le sel en bichlorure.

Avec les sels au maximum, les alcalis fixes produisent un

précipité jaune de bi-oxide hydraté.

L'ammoniac donne un précipité blanc, mais d'une nature compliquée.

L'acide sulfhydrique et les sulfures : précipité jaune au blanc, suivant les proportions. Si le réactif est en excès, le précipité est noir; c'est du bisulfure hydraté.

L'acide chlorhydrique ne trouble pas la liqueur : il y a for-

mation de bichlorure qui est très-soluble.

Chrômate de potasse : précipité rouge.

au moven a un gru; raican depiace r vapeurs mercurielles viennent se con boule B. Quand on juge le dégagement l'extrémité du tube A qui renferme carbonique, en se dégageant, entraîn peurs de mercure renfermées dans l'ap B. On recueille ainsi le métal que l'oc Une combinaison de mercure est

chauffant fortement avec du fer.

On peut exposer aussi la matière à quelconque chauffé au rouge. En expe sible une lame d'or polie, s'il y a du m aussitôt.

On dose encore le mercure en le pr tions au moyen du protochlorure d'éta queur avec un excès d'acide chlorhye protochlorure d'étain récemment fait On chauffe jusqu'à l'ébullition. On unique que l'on pèse. On doit bien le

Le mercure est facile à séparer des a ses caractères tranchés.

On peut avoir à doser le protoxide

On étend les liqueurs d'eau, et or marin, de manière à précipiter le sel de snite pour éviter la conversion en s

On trouve dans le commerce du me qui conserve sa fusibilité; mais quand même, il y a formation d'une poudre i

Le vermillon on hienlfure de n

- 4º Le deutosulfure zincifère;
  - se rencontrant à Calebraz au Mexique.
- · 5º Le séléniure; il a été découvert au Hartz, par M. Zincken.
  - 6º Le protochlorure; très-rare. Se rencontrant en grains cristallins disséminés dans les minerais de cinabre.
  - 7° L'iodure; découvert au Mexique, par M. Del-Rio. 8° L'amalgame d'argent.

#### ARSENIC.

Les combinaisons métalliques arseniées sont :

- 1º Les arseniures:
- 2º Les arseniates:
- 3º Les arsenites.

'Arseniures. - Ils ont tous l'éclat métallique, et sont en général très-fusibles. Soumis au grillage, ils exhalent une odeur d'ail très-prononcée; il se dégage de l'acide arsenieux, et il se forme des sous-arseniates.

L'acide nitrique concentré et bouillant change les arseniures en arseniates. L'eau régale agit plus promptement.

Dans les arseniures correspondant aux oxides, la quantité d'arsenic est à la quantité d'oxigène :: 4,7004 : 1,0000.

Arseniates. - Le charbon les réduit tous; il se dégage de l'arsenic.

Les arseniates métalliques sont insolubles dans l'eau; mais ils se dissolvent dans les acides forts; l'hydrogène sulfure précipite l'arsenic à l'état de sulfure, de leurs dissolutions.

Dans les arseniates neutres, la quantité d'oxigène de la base est à la quantité de l'oxigène de l'acide :: 2 : 5, et par conséquent à la quantité d'acide :: 2': 14,4008 :: 11 : 7; 2004 d'acide saturent une quantité de base qui contient 13,88 d'oxigène.

Arsenites. - Les arsenites sont très-peu permanents. Par la chaleur ils abandonnent pour la plupart une grande quantité d'acide arsenieux. Par le grillage, ils se changent en arseniates, ainsi qu'à l'aide de l'acide nitrique et l'eau régale. Ils sont reduits par le charbon, - insolubles dans l'eau; - l'hydrogène sulfuré précipite l'arsenie de ses dissolutions à l'état de sulfure. Ici la précipitation a lieu instantanément, tandis que pour les arseniates, on doit attendre quelques moments, ou bien chauffer la liqueur avec de l'acide chlorhydrique.

Préparation de l'arsenic. — Pour avoir de l'arsenic par et qui puisse se conserver longtemps saus altération, on prend 92 à 125 grammes (3 à 4 onces) d'arsenic du commerce qu'on intenduit dans une fiole à médecine dont l'ouverture est fermée aux un bouchon de craie. On chauffe au bain de sable, et au best d'une heure, environ, tout l'arsenic se sublime et se dépar dans le col de la fiole. L'opération marche d'elle-même et un produit aucune vapeur incommode.

Analyse des matières arsenicales. — Nous avons vu que pour rechercher la présence de l'arsenic dans les cas d'empoisonnement, il fallait convertir ce corps en hydrogène arsesiquitée de gaz brûle avec une flamme blanche et dépose de l'arsenic très-divisé. Une seule bulle introduite dans une éprouvette safit pour former un dépôt très-abondant. Avec le saliste de cuivre, il y a formation d'arseniure de cuivre qui est noir. En contact avec du chlore, il y a production d'un dépôt bras d'arsenic et d'acide hydrochlorique.

Appareil de Marsch. — Dans les analyses légales, on exploie un appareil qui porte le nom de son inventeur, c'es

l'appareil de Marsch.

Après avoir carbonisé les matières organiques, telles que le foie, le cœur, etc., on introduit le produit de l'incinération dans un flacon, où on a préalablement placé du zinc, de l'an et de l'acide sulfurique. L'hydrogène en se dégageant se porte sur l'arsenic, et forme de l'hydrogène arseniqué; es gaz dépose de l'arsenic en brûlant à l'extrémité d'un tale effilé, et dont le jet est dirigé sur une petite capsule en passlaine.

L'opération doit être conduite avec beaucoup de prémtion, car le zinc du commerce contient lui-même de l'assenic.

Voici comment on opère: les matières sont introduites desse le premier flacon tubulé A (fig. 13); après la première réactica, le gaz est lavé dans un second flacon B, où il dépose une partie des matières étrangères qu'il a entraînées avec lui. Il passe essuite dans un tube C, sur de la mousse d'amiante, qui retient tout le zinc; et si, en enflammant le gaz à l'extrémité du tabe effilé D, on recueille des taches sur la capsule E, elles ne seront dues qu'à l'arsenic.

Imperfection de cette méthode. — Cette méthode a placieurs imperfections : 1º l'air des vases et l'hydrogène qui sa départ constituent un mélange détonnant qui peut produits la rupture des vases; 2º la mousse abondante qui se développe envahit le tube, et rend impossible toute opération ultérieure; 3º si la flamme n'a qu'une faible intensité, ou quand l'orifice du tube est irrégulier, les taches déjà déposées sur la porcelaine disparaissent par l'effet de la volatilisation de l'arsenic; 4º le zinc du commerce renferme toujours de l'arsenic, et le zinc provenant de la réduction de l'oxide pur n'a pas la propriété de décomposer l'eau.

Plusieurs mémoires ont été présentés à l'Académie, concernant l'emploi du procèdé de Marsch, et les commissaires, MM. Dumas, Thénard, Boussingault et Regnault, rapporteurs, chargés d'examiner ces memoires, ont adopté l'appareil suivant, qui est dû à MM. Berzelius et Liebig, et reproduit, avec plusieurs améliorations, par MM. Kopplin et

Kampmann (fig. 14).

Le flacon A (fig. 14) doit contenir la liqueur à essayer; il laisse un vide du cinquième environ de la capacité totale. Ou introduit dans ce flacon des lames de zinc, une couche d'eau et de l'acide sulfurique. Le gaz hydrogène en se dégageant chasse l'air du flacon. On porte alors au rouge le tube E, qui est entouré de clinquant. Un petit écran G empêche le tube de s'échauffer à une distance trop grande. On introduit la liqueur à essayer par le tube B, d'un centimètre (5 lignes) de diamètre. au moyen d'un entonnoir, qui a pour but de faire descendre le liquide le long des parois du tube, afin d'éviter que l'air ne soit entraîné dans le flacon. Si le dégagement du gaz se ralentit, on ajoute une petite quantité d'acide sulfurique, et on fait marcher l'opération doucement, et aussi régulièrement que possible. L'arsenic vient se déposer sous forme d'anneau en avant de la partie chauffée du tube. On peut mettre le feu à l'extremite F, et recueillir des taches sur une capsule de porcelaine.

Pour condenser les dernières portions d'arsenie, on peut également recourber le tube, et faire plonger son extrémité dans une dissolution de nitrate d'argent : celle-ci se colore en brun, et la précipitation de l'argent à l'état métallique, par tout l'arsenie, reste dans la dissolution à l'état d'acide arsenieux. On précipite l'excès d'argent par l'acide chlorhydrique; on filtre et on traite la liqueur par les réactifs. Quand on a recueilli le métal qu'on suppose être de l'arsenie, on s'assure 1º de sa volatilité; 2º de son changement en une poudre blanche volatile, qui est l'acide arsenieux; 3º de son passage à l'état

d'acide arseniqué, en chauffant un peu d'acide acotique des le tube : la liqueur évaporée à sec donne un précipité rougbrique, en y versant du nitrate d'argent bien neutre; d'est peut, après ces épreuves, convertir l'arsenic de nouveau à l'est métallique : pour cela, dans le vase qui a servi à la préciptation par le nitrate d'argent, on sjoute une petite quantité de flux noir; on dessèche la matière, qu'on introduit dess' un tube effilé M (fig. 15), dont une des extrémités est fermée à la lampe, après l'introduction de la matière; on la fut tomber dans la partie évasée, où on chauffe au rouge : l'arsenic passe à l'état métallique, et vient former, dans la partie étroite du tube, un anneau qui présente tous les caractères physiques de l'arsenic, quand bien même il n'existe que dis quantités très-petites de cette substance.

Ce procédé rend facilement sensible \(^1\)/1000000 d'acide arsenieux existant dans une liqueur; des taches commencent même à paraître avec une liqueur renfermant \(^1\)/2000000 esviron. Il y a avantage à concentrer la liqueur sur laquelle on opère; les taches se montrent d'une manière beaucoup phis

intense.

Il est aussi de la plus haute importance d'interposer sur le passage du gaz un tube D, de 3 décimètres (11 pouces) au moiss de long, rempli d'amiante ou de coton, pour retenir les goutelettes de la dissolution que le gaz entraîne toujours : sans cette précaution on obtiendrait des taches d'oxisulfure de zinc, qui présentent l'aspect des taches arsenicales.

Le nitrate d'argent est aussi troublé par des gaz non arsenicaux mélanges à l'hydrogène, et même par l'hydrogène seul : il faut donc bien se garder de conclure la présence de l'arsenic à l'inspection de ce caractère. On peut remplacer la dissolution de nitrate d'argent par une dissolution de chlore

on d'un chlorure alcalisé.

Nous avons dit que le zinc du commerce pouvait contenir de l'arsenic; cependant on peut eu rencontrer qui en soit exempt. Dans tous les cas, il est indispensable de s'en assurer, et l'expert devra répéter, dans l'expérience de contrôle, sur les réactifs seuls, toutes les opérations qu'il a faites dans l'expérience véritable.

Il est de la plus haute importance que la carbonisation de la matière soit complète, sans quoi la liqueur peut donner des taches qui présentent quelquefois l'aspect des taches arsenicales, et que M. Orfila a nonmées tuches de crasse. . Quant à l'arsenic normal, qu'on disait exister dans la chair et les os des animaux, MM. Danger et Flandin ont reconnu, par des analyses exactes, que ces assertions étaient erronées. Les taches que fournissent, avec l'appareil de Marsch, les matières animales, ne sont que l'effet d'une réaction des sulfites et phosphites ammoniacaux, sur une huile volatile organique, sons l'influence d'une force électro-chimique.

#### TELLURE.

Ca métal offre des caractères peu importants.

BISMUTH.

Ce métal est d'un blanc gris, un peu rougeâtre, trèséclatant; sa pesanteur spécifique est représentée par 9,822;
il fond à la température de 247, et est très-volatil.

## Sels de Bismuth.

Les sels solubles sont peu stables; la plupart sont décomposés par l'eau; ils sont presque tous incolores.

Les alcalis donnent un. . . précipité blanc.

Avec le carbonate de potasse
Avec le carbonate de chaux précipité complet, même à froid.

Hydrogène sulfuré et les hy-

En chauffant un des oxides de bismuth au chalumeau, à la flamme de réduction, on obtient un culot très-cassant.

Le bismuth se rencontre dans la nature sous plusieurs

Bismuth natif; — oxide de bismuth; — sulfure; — sulfure cuivreux; — sulfure plombo-cuivreux; — sulfure plombo-argentifère; — le tellurure; — l'arseniure; — et le phospho-silicate.

C'est presque toujours sous l'état de bismuth natif qu'on rencontre ce métal. Il est en masses lamellaires, ou cristallisé en petites lames quarrées ou en petits cubes. Il contient toujours un peu d'argent et un peu d'arsenic.

Il se rencontre dans plusieurs localités de la Saxe, de la Bohème, de la Carinthie, de la Suède et de la Norwège.

En Angleterre, on le trouve dans les mines de Redruth et de Carruck.

Pour purifier le bismuth du commerce, on le fond au contact de l'air, en agitant sans cesse la surface du bain : le soufie, l'arsenic et tous les métaux oxidables se séparent. Pour lei enlever l'argent, on passe le métal à la coupellation, puis on fait fondre le bouton pulvérisé avec du flux noir et du benz. L'opération de la coupellation doit être répétée plusieurs fois, si on veut obtenir du bismuth bien exempt d'argent.

#### PLOMB.

Ce métal est un des plus anciennement connus. Sa pesseteur spécifique, lorsqu'il est parfaitement pur, est de 11,455; celle du plomb du commerce est de 11,3522. Le plomb entre en fusion à la température de 334°, et il se volatilise lorsqu'on le chauffe plus fortement,

## Sels de plomb.

| La potasse donne un précipit      | é de protoxide hydraté, soluble |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| dans un excès d'alcali : c'est un | plombate soluble.               |
| Ammoniac                          | mutainist bloma invaluble doss  |

| Ammoniac | • | • | • | précipité blanc, insoluble | deri |
|----------|---|---|---|----------------------------|------|
|          |   |   |   | un excès.                  |      |
| Ck       |   |   |   |                            |      |

| Cardonate aicalin   | • | • | precipité blanc. |
|---------------------|---|---|------------------|
| Phosphate           |   |   | id. id.          |
| Oxalate             |   |   | id. id.          |
| Cyanure jaune       |   |   | id. id.          |
| Acide sulfhydrique. |   |   | id. noir.        |
| Chrômates           |   |   | id. jaune.       |
| lodure.             |   |   | nrecinité ioune  |

lodure. . . . . . . . . précipité jaune un peu soluble dans l'eau bouillante,

Le zinc ramène le plomb à l'état métallique.

Si on fond au chalumeau ce métal, on obtiendra un bouton malléable, tandis que le bismuth donne un bouton cassant.

Quel que soit son état de combinaison, le plomb est toujours attaquable par l'acide azotique, à moins cependant qu'il ne soit combiné avec un grand excès d'acide, comme dans le cristal.

Dans ce cas, on emploie les carbonates alcalins (5 ou 6 fois son poids). On le ramène à l'état métallique en le chauffant dans un creuset avec du flux noir; mais, comme le plomb est volatil, il faut éviter de chauffer trop fortement.

Le plomb donne naissance à quatre oxides, dont un seul jouit du rôle de base solifiable, c'est le protoxide ou massicot; les autres oxides sont : le suboxide, le minium et le peroxide ou oxide pur.

Dosage du plomb.

e le plomb par trois méthodes: 1° par les car° par les oralates; 3° par les sulfates. Tous ces
ment des précipités blancs. On lave ces précipités,
1e pour chasser tous les produits volatils. Dans les
ers cas, l'acide carbonique se dégage; dans le troio
n ajoute de l'acide azotique, pour reconstituer le
pourrait avoir été décomposé par les cendres du
assemble, autant que faire se peut, la matière au
re, et on calcine ce dernier dans une capsule de

mb se trouve mêlé à la strontiane ou à la chaux yte, on précipite par le sulfure de barium. Pour ture de barium, on calcine le sulfate de baryte inhon et on dissout dans l'eau. Le plomb mêlé d'un devient âpre; pour le ramener à l'état de pureté, lans un creuset brasqué ou dans un courant d'hy-

#### Plomb du commerce.

b du commerce contient du cuivre, de l'antimoine, i de l'arsenic et même de l'argent. On reconnaît faprésence de tous ces corps en dissolvant la matière dans l'acide azotique. Le plomb de chasse contient 005 d'arsenic; sa fabrication ne peut s'effectuer sence de ce dernier métal. Les caractères d'impriennent, par cette même raison, une certaine prontimoine. Le cuivre colore les oxides de plomb et nême aigre. Dans la litharge ou protoxide de plomb lation pour en extraire l'argent, on retrouve les nomènes que dans le plomb lui-même, et de plus ître de la silice et de la chaux.

m peut renfermer tous les corps énoncés ci-dessusmerce on connaît plusieurs variétés de minium. e pur ou en mélange avec du protoxide de plombrs a présence, on fait bouillir le minium dans de la stique qui dissout le protoxide.

mate de plomb, si riche en couleur, est employé rication du papier, où il entre pour 4/900. e est du carbonate de protoxide de plomb. Dans u trouve des céruses qui contiennent des solf

plomb et de baryte. Pour reconnaître la présence de ces corps, on plonge le tout dans l'acide nitrique qui dissout le carbonée de plomb, tandis que les sulfates restent pour résidu. M. Demas a trouve aussi des céruses qui ne contiennent même pas de carbonate de plomb. Pour reconnaître cette fraude, on des sont dans l'acide azotique qui ne doit pas dégager de l'acide carbonique, dans le cas où le sel à analyser ne contiendat pas de carbonate. Dans ces moyens d'essai, on ne doit pas nettre un excès d'acide, car l'azotate de plomb n'est pas se luble.

Essais des minerais. — Ce sont ordinairement des sulfats de plomb, les puels, soumis à l'analyse, donnent la quantité plomb et corps étrangers unis au métal. Il y a plusieur se tholes d'essai.

1º Par voic si che. — On emploie le carbonate de potasses la limaille de fer: il y a formation d'un sulfure de fer. Par le refroidissement, le plomb se réunit au fond du creuset, de sus se trouve le sulfure de fer, ensuite la scorie renfermant le carbonate de potasse et les matières terreuses. Comme il se volatilise une certaine quantité de plomb, il faut répéter plusieurs essais, mais l'analyse doit être faite préalablement sur un sulfure de plomb pur dont on connaît la quantité de plomb volatilisée.

2" I' e voir humide. — On réduit le minerai en pourte fine, et on le traite par l'acide azotique étendu à froid. L'antate de plomb se produit, et le soufre est mis en liberté Lucaleination du soufre laisse la gangue. Si on faisait bouillir aux l'acide, la méthode d'analyse se compliquerait, car il y auxil formation de sulfate de plomb et de soufre libre.

Pour clarifier les caux-de-vie, on a employé l'acétate de plomb : dans ce cas, la présence du plomb est toujours facile à reconnaître, car aucune matière organique ne saurait mar

quer la présence de ce metal.

Les sels de plomb, pris à l'intérieur du corps, donnent liet à de fortes coliques connues sous le nom de coliques de plomb Gisement du plomb. — On a rencontré le plomb dans but les terrains, mais il se trouve plus fréquemment dans les grét les auderieus qui propourant inquiélle constant le servire de le servire de la configuration de la constant de le servire de la configuration de la constant de la configuration de la configuration de la constant de la configuration del configuration de la configuration de la configuration de la configurat

et les calcaires qui recouvent immédiatement dans les gre et les calcaires qui recouvent immédiatement le terraihouiller. Les espèces minérales qui en renferment sont les suivantes : le massicot, le minium, l'oxichlorure, l'aluminate les saliares, le sulfate, les séléments, les tellurures, les chloro-phesphates, les chloro-axemates, l'arseniure, le cars aate, les sulfo-carbonates, le chloro-carbonate, les chrômates, le vanadate, le tungstate, le molybdate.

#### ARGENT.

L'argent est un métal qui a été connu dès la plus haute ansiquité. Sa densité est de 10,474; il est mou. C'est, après l'or, le métal le plus ductile. Un gramme d'argent peut se transformer en un fil de 2500 mètres de longueur et même au-delà. L'argent cristallise en octaèdres, en cubes. Il entre en fusion à me température de 22° du pyromètre, ou de 999° centigrades. Il est peu volatil.

L'argent donne naissance à trois oxides, dont un seul est sa-: Hiable. Il a pour formule ago. Les deux autres, le sous-oxide s et le peroxide, sont représentés par ag²o et ago².

## Sels d'argent.

Les sels d'argent sont ordinairement iucolores, s'ils sont neutres; et jaunes quand ils sont basiques.

| Avec les alcans nixes  |     | precipite | couteur otive.        |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------|
| Avec les phosphates    |     | id.       | id. jaune.            |
| Avec les arseniates.   |     | . id.     | brun-rougeâtre.       |
| Avec les arsenites .   |     | . id.     | id. jaune.            |
| Cyanoferrure de potass | ium | . id.     | id. blanc.            |
| Cvanoferride           |     |           | id. jaune de rouille, |
| Chrômates              |     | . id.     | id. jaune.            |
| Ammoniac et chlorates  |     | : rien.   | •                     |

Le caractère le plus sensible est le précipité de chlorure d'argent, par addition d'acide chlorhydrique. Ce caractère est sensible, lors même que le sel d'argent est dissons dans six cent mille fois son poids d'eau. Ce chlorure, de consistance cailleboteune, lorsque les liqueurs sont concentrées, doit se dissondre complètement dans l'ammoniac.

Le cuivre réduit l'argent sous forme de cristaux. Le zinc précipite aussi l'argent de ses dissolutions sous forme de poudre noire.

Dosage de l'argent. — On emploie plusieurs méthodes. Si l'argent est libre, on amsigame avec le mercure, et on passe an travers d'une peau de chamois; le mercure en excès s'e-coule, et par la distillation de l'amalgame le mercure se vo-latilise.

Quand l'argent est en dissolution, on le sépare à l'état de chlorure; à l'état d'alliage, on dissout dans l'acide azolique. Quand il est combiné avec des substances inattaquables per

~

l'acide azotique, on a toujours recours à l'emploi d que l'on mêle avec la substance bien broyée. On un creuset, et l'argent se trouve ramené à l'état : Il est convenable d'ajouter une ou deux parties de . une ou deux de flux pour empêcher que le flux n creuset.

L'argent se dose toujours à l'état de chlorure; o on le fond. Ce résidu est dissous dans du sel marin évaporé ensuite jusqu'à siccité. On ajoute de l'acid qui décompose le sel marin et les chlorures en excès cher au chlorure d'argent. On lave et on filtre.

Alliages. — Le plus important des alliages d'argen qu'il forme avec le cuivre. Il constitue tous les objets d' et les monnaies. Tous ces alliages sont blancs, renfei ils la moitié de leur poids de cuivre; leur couleur n'est jamais aussi belle que celle de l'argent pur.

Les titres des alliages autorisés en France par la le

suivants:

| Monnaie    |    |      |     |   |   | • | 0,100 de  |
|------------|----|------|-----|---|---|---|-----------|
| Monnaie    | de | bill | on. | • | • |   | 0,800     |
| Vaisselle. |    |      |     |   |   |   | 0,050     |
| Bijoux.    |    |      |     |   |   | • | 0,200     |
| Soudure    | •  |      |     |   |   | • | 0,120 à 1 |

Cependant, comme il est impossible d'atteindre et ces limites, la loi accorde une tolérance de trois au-dessus et au-dessous pour les mounaies d'argent millièmes pour la mounaie de billon, et de cinq millié l'argenterie. Les médailles sont au titre de 950/4000 tolérance de trois millièmes.

Coupellation. — C'est le procédé le plus ancien por sage de l'argent dans les alliages qu'il forme avec On emplcie pour ces sortes d'aualyse par voie sèche, vases formés avec des os calcinés. Cette matière, qui n que du phosphate de chaux, est réduite en poudre, e dans l'eau; avec cette pâte on façonne ces petits vase tent le nom de coupelles.

Dans l'intérieur d'un four à réverbère, ou place ur qui reçoit les coupelles. Le dôme de la moufie est persieurs trous pour donner passage à l'oxigène. Dans la on introduit une certaine quantité de plomb pur, que nous déterminerons plus loin. Quand le métal e on porte dans la coupelle un poids d'un gramme de

ermé dans un petit morceau de papier, pour éviter de lre de petites parcelles d'alliage qu'on ajoute pour comer le poids, et en second lieu pour réduire la couche ide de plomb qui s'est formée à la surface du bain sur lesurnage l'argent. L'argent est alors en fusion, et le cuis'oxide et se fond avec la litharge, laquelle se volatilise et e en partie dans les parois de la coupelle. Quelque temps s. lorsque la température s'est abaissée, l'argent, dont l'asétait, par suite, devenu terne, reprend tout-à-coup une rence très-brillante (phénomène de l'éclair), ce qui indila fin de l'opération. Quand on retire la coupelle du neau, il faut avoir soin d'opérer graduellement afin d'é-· de faire rocher le bouton d'argent qui affecte une forme exe. Le culot d'argent détaché après complet refroidisset, porte le nom de bouton de retour. On le pèse, et son s en milligrammes exprime le titre que l'on voulait trou-

ette méthode indique toujours un titre plus faible que le réel. Cela tient à ce qu'une partie du métal se volatilise, u'une autre est entraînée par l'oxide de plomb dans la selle. Cependant, quand les essais sont faits par un essayeur cé, la coupellation donne toujours le titre exact, à moins uatre millièmes orès.

omme la quantité d'argent entraînée dans les parois de la selle et la perte par la volatilisation augmentent avec la sortion de plomb, on a déterminé la quantité nécessaire r affiner les alliages à différents titres.

.. d'Arcet a donné les proportions suivantes, le poids de age étant pris pour unité :

| itre de l'ali | liage.    |   |   |   |   | Qu | <b>e</b> nti | té de plomb.   |
|---------------|-----------|---|---|---|---|----|--------------|----------------|
| 1000 m        | illièmes. |   |   |   |   | ٠  |              | 3/10           |
| 950           | id.       |   | • |   |   | •  |              | 3              |
| 900           | id.       |   |   |   |   |    |              | 7              |
| 800           | id.       |   |   | • |   |    |              | 10             |
| 700           | id.       |   |   |   | • | •  | •            | 12             |
| 600           | id.       |   |   |   |   |    |              | 14             |
| 500           | id.       |   |   |   |   |    | de           | 16 <b>à</b> 17 |
| 400           | id.       | • | • | • |   |    |              | id.            |
| 300           | id.       |   | • |   | • | •  |              | id.            |
| 200           | id.       |   |   |   |   |    |              | id.            |
| 100           | id.       |   |   |   |   | •  |              | id.            |
| Cuivre        | pur       |   |   | • |   | •  | •            | id.            |

Ouand on reçoit un alliage, on juge à peu près de sos titre par sa couleur, sa dureté, son élasticité, on mieux encore, par une première coupellation, puis on en fait une seconde

avec la quantité de plomb indiquée par la table.

Nous devons ajouter qu'à l'inspection des coupelles on pest juger du métal uni à l'argent, car cette méthode n'est pas uniquement applicable aux essais des alliages d'argent et decsivre ; ainsi, lorsque le fond de la coupelle est brun, cette coulest est due à la présence du cuivre ; s'il est jaune à chaud et blue à froid, l'alliage contient du zinc, et quand le bouten costient de l'antimoine, la coupelle se brise toujours.

Méthode par voie humide.

En 1829, lorsque M. Gay-Lussac était essayeur en chef à l'Hôtel de la Monnaie de Paris, il indiqua une méthode l'on suit actuellement dans tous les hôtels des monnaies. Ce procédé est fondé sur la précipitation d'un sel d'argent à l'état de chlorure par l'acide chlorhydrique. On fait usage d'ant dissolution titrée de chlorure alcalin, c'est-à-dire d'une liques dont un poids ou un volume déterminé précipite un pe connu d'argent. On voit donc que d'après la quantité de liqu qu'il aura fallu employer pour précipiter tout l'argest, en connaîtra nécessairement le poids de ce métal qui se trema dans la dissolution.

Gisement de l'argent.

L'argent se trouve dans un grand nombre de minerais. Les espèces sont les suivantes :

Minéraux métalliques. | L'argent natif.

iodés..... Le chlorare , l'iodure.

sulfurés .

siléniés et tellurés.

Le sulfare simple. Cuivreux. A atimopiaux. Cuivre et antimoise. Plomb et antimoine. Sulfures multiples. Plomb et bismuth. Cuivre, antimoine, arresit. Le séléniure simple. Le séléniure cuivreux. Le tellurure simple. Les tellurures aurifères. Vinérant arseniés.... | L'arseniure. inéraux carbonés... | Le carbonate. inéraux chlorés et )

Ces minerais appartiennent en général aux terrains primitifs et de transition. On les trouve en filons dans le gneiss, les schistes micacés, les schistes argileux, les calcaires intermédlaires et les porphyres. On les rencontre aussi dans les terrains secondaires. Au Pérou, on les exploite dans le Zeichstein, à l'état de minerais terreux qui portent le nom de pacos; ils existent en masses considérables entre les bancs calcaires.

# Deuxième division.

#### PALLADIUM.

Le palladium a été découvert en 1803 par M. Wollaston. Sa conleur est le blanc grisatre. Il a pour pesanteur spécifique 11.5.

Le palladium forme deux oxides, qui ont pour formule

Pde et Pde.

Ce métal s'obtient en versant du cyanure de mercure dans la dissolution du minerai de platine dans l'eau régale, avant ou après la séparation du platine. Mais il faut avoir soin de neutraliser l'acide par le carbonate de soude. Le cyanure de palladium est calciué; pour le foudre, on l'expose dans un creuset à un violent feu de forge.

Le sulfate de protoxide de fer réduit l'azotate de palla-

diam.

#### VANADIUM.

Le vanadinm a été découvert en 1830 par M. Sefstrom, dans le feret les scories d'affinage qui proviennent des minerais de Jaberg, en Suède.

Les oxides de vanadium sont irréductibles par cémentation. Les sels de vanadium donnent un précipité noir avec la noix de galle. L'hydrogène sulfure ne précipite rien.

L'ammoniac donne un précipité brun qui ne se redissout

pas dans un excès de réactifs.

### URANE.

L'urane a été découvert en 1787. Sa pesanteur spécifique

est de 8 à a.

Les sels d'urane donnent un précipite pourpre avec le cyanure jaune. La noix de galle donne un précipité brun quand les liqueurs sont neutres. La potasse précipite en jaune l'hy-trate d'urane.

#### CUIVRE.

Ce métal a été connu de toute antiquité. Sa couleur e rouge pur éclatant. Le titane présente aussi le même as mais il est facile de les distinguer, car le titane n'est pasatu par l'acide nitrique. C'est le métal le plus tenace après le

La densité du cuivre fondu est exprimée par 8,83, et cell

cuivre étiré en fil, par 8,96.

Le cuivre entre en fusion à la température de 27° da p mètre, chiffre qui correspond à 788° centigrades. Quand c chauffe plus fortement, il répand des vapeurs qui comm quent à la flamme une teinte verte. Cependant le cuivn très-peu volatil, on peut même le regarder comme à en fixe.

Le cuivre forme trois degrés d'oxidation. Ces oxides son protoxide de cuivre, cu<sup>2</sup>.0; le deutoxide, Cu.O, et le pero:

c u o².

Les oxides de cuivre sont réductibles par l'hydrogène carbone, le soufre, les substances organiques, et par sieurs métaux, tels que le fer et le zinc.

Sels de protoxide.

Ces sels sont très instables. Au contact de l'air, ils se ti forment en bi-oxide, ainsi que le montre lá formule suiva

 $Ac, Cu^2O + O = Ac, (Cu.O)^2.$ 

Les alcalis fixes donnent un précipité jaune de protoxid

L'ammoniac dissout tous les sels, et la dissolution incolore; mais si on l'expose au contact de l'air, le sel se oxide, et la liqueur se colore en bleu intense.

Sels de peroxide.

| Avec la potasse     |      |       |      | précipite  | ė bleu.                 |
|---------------------|------|-------|------|------------|-------------------------|
| Ammoniac            |      |       |      | id.        | bleu-verdâtre.          |
| Un excès d'ammonia  | c le | es fa | it p | asser au 1 | oleu intense.           |
| Oxalates-phosphate  | es   |       |      | précipit   | i blanc-verdåtre        |
| Acide sulfhydrique  |      |       |      | id.        | noir.                   |
| Cyanure jaune       |      |       |      | id.        | pourpre.                |
| Chrômates           |      |       |      | id.        | pourpre.<br>jaune-pâle. |
| L'ammoniac fait pas | ser  | au    | ver  | t.         | •                       |
| Iodure              |      |       | pr   | ecipitė ja | unätre.                 |
| Noix de galle       |      |       | •    | id.        | gris.                   |
| Arsenites solubles  |      |       |      | id.        | neus (h <b>eus go</b> & |

L'acide tartrique neutralise l'action de certains réactifs sur les sels de peroxide, quand on emploie la potasse, par exemple. Le sucre agit de même. Le blanc d'œuf donne un précipité.

# Alliages de cuivre.

#### BROXZE.

Le cuivre allié avec l'étain forme le bronze. La proportion de l'alliage est de 10 à 12 d'étain pour 88 ou 90 de cuivre; mais nette proportion varie avec le calibre des bouches à feu qui nema composées de cet alliage. Pour les statues, la proportion d'alliage est de 20 d'étain pour 80 de cuivre; pour le métal des aboches, 22 d'étain et 78 de cuivre. L'alliage des miroirs de bélescopes contient jusqu'à 33 172 d'étain.

#### LAITON.

Le cuivre et le zinc peuvent s'unir en toutes proportions, îls forment alors un alliage connu dans le commerce sous le mom de laiton. Les proportions d'alliage sont généralement 30 de zinc sur 70 de cuivre. Le chrysocale ou similor contient 90 parties de cuivre sur 8 de zinc et 2 de plomb.

Dans la Chine, on fait un grand usage des alliages de enivre, de nickel et de zinc. Ils portent le nom de pak-funq,

mutenaque et cuivre blanc.

On prépare en Allemagne un alliage appelé cuivre blanc, cont voici la composition :

|       |   |   |   | 1,000 | ,  | 1,000 |
|-------|---|---|---|-------|----|-------|
| Zinc. | • | • | • | 0,291 | ou | 0,313 |
|       |   |   |   | 0,175 |    |       |
|       |   |   |   | 0,534 |    |       |

# Le maillechort fabriqué à Paris contient :

| - •           | -7 |     |     |   |   |       |
|---------------|----|-----|-----|---|---|-------|
| Cuivre        | ١. | •   |     | • | • | 0,650 |
| Nicke         | ١. |     |     |   |   | 0,168 |
| Zinc.         |    |     |     |   |   | 0,130 |
| Fer.          |    |     |     |   |   | 0,034 |
| <b>Et</b> ain | et | cob | alt |   |   | 0,002 |
|               |    |     |     |   |   | 0.084 |

Cet alliage est sensiblement magnétique.

Analyse des alliages.

On traite l'alliage par l'acide nitrique pour le converté nitrate. La liqueur contiendra du zinc, de l'étain, da du plomb. L'acide stannique, étant insoluble, donnera la quatité de l'étain.

Le plomb se dose à l'état de sulfate par addition d'unsulfate alcalin.

La liqueur qui contient le fer, le zinc et le cuivre, est traitée par l'hydrogène sulfuré, et le précipité noir, qui est le sulface de cuivre, est calciné avec l'acide azotique qui ramène le sulfure à l'état de bi-oxide. Le sel de fer qui était, dans la dissibition, au maximum est ramené au minimum. On fait bosilir liqueur pour chasser l'hydrogène sulfuré; on represse par l'acide azotique pour ramener le fer au maximum, et on le dess à l'état de peroxide en le précipitant par l'ammonisc, qu'i faut avoir soin de mettre eu excès pour ne pas entraîner le zinc. Ce dernier métal se dose à l'état de carbonate, mais est doit évaporer et calciner doucement jusqu'à ce qu'on ne seule plus d'ammoniac; le résidu est repris par l'eau, et on verse le carbonate alcalin.

# Analyse de quelques airains de cloche.

|         |   |   | Angletorre, |   | Ck | che en cuivi<br>de Gieora. | Clocke couldent 12<br>. siècle. — Busil. |  |       |
|---------|---|---|-------------|---|----|----------------------------|------------------------------------------|--|-------|
| Cuivre. |   |   | 0,800.      |   |    | 0,724.                     | ٠.                                       |  | 0,710 |
|         |   |   |             |   |    | 0,242.                     |                                          |  |       |
| Zinc .  | • |   | 0,056.      | • | •  | 0,010.                     |                                          |  | 0,018 |
|         |   |   |             |   |    | 0,004.                     |                                          |  |       |
| Fer     | • | • |             | • | •  | trace.                     | •                                        |  | 0,012 |

## Analyse de deux laitons.

| Cuivre. | • |   | ٠ | 0,658. | • | • | 0,641 |
|---------|---|---|---|--------|---|---|-------|
|         |   |   |   | 0,317. |   |   |       |
| Plomb.  | • | • | • | 0,022. | • |   | 0,020 |
| Etain.  |   |   |   | 0,003. |   |   | 0.003 |

Gisement du cuivre. — Le cuivre existe dans les terrains anciens et dans les terrains secondaires; il est surtout abondant dans le grès rouge.

Les minéraux qui contiennent le cuivre sont :

Le cuivre natif; — l'oxidule; — l'oxide; — l'oxi-chlorure; — le sulfure; — cuivre py riteux; — cuivre panaché; — sulfure; antimonial; — sulfure stannifère; — sulfure bismuthique; — sulfure argentifère; — les sulfures arsenifère, antimonifère, plombifère; — les sulfutes; —le séléniure; — les phosphotes; — les arseniales; — l'arsenite; — les silicates hydreux; — le can

anhydre; — le carbonate vert ; — le carbonate bleu; — le

nate plombifère on vauquelinite.

tand on veut essayer un minerai de cuivre rapidement, i mêle avec du carbonate de soude et du charbon; le nate s'empare de tous les corps étrangers que renferme inerai, et le charbon réduit le cuivre. Pour avoir ce e, on pulvérise la matière avec de l'eau qui entraîne le son; on décante, et le cuivre se présente sous forme de sa lames allongées. Les scories des fourneaux peuvent être ninées de cette manière.

uns le cas d'empoisonnement, on y recherche le carbonate, lfate et le sous-acétate de cuivre. Le carbonate de cuivre e trouve sur les ustensiles de menage contient de l'oléate stéarate de cuivre provenant des graisses qui ont servi rerses préparations.

s sels de cuivre sont faciles à détruire par la limaille de lélayée dans de l'eau sucrée; le cuivre alors est ramené à t métallique.

cuivre se rencontre dans les viandes et les gelées que arent les charcutiers. Ce cuivre provient de l'acide hyhlorique qui a servi à laver la gélatine et qui a attaqué
ases dans lesquels elle se trouvait. Dans ce cas, la présence
uivre est facilement reconnaissable : on incinère la maet on dissout dans l'acide anotique étendu; les phoses terreux seront précipités à l'aide de l'ammoniac, et la
ur filtrée ne contiendra plus que des sels calcaires et le
e cuivre. On ajoute alors un cyanoferrure qui précipite
ivre et quelques matières étrangères; on recueille ce préé et on le calcine. Il se forme alors du bi-oxide qu'on
ut dans l'acide sulfurique, et avec une lame de fer on
ipite le cuivre à l'état métallique.

osage du cuivre. - On peut le doser à l'état de bi-oxide

s l'avoir précipité par la potasse à chaux.

n dose aussi le cuivre par l'hydrogène sulfuré; mais penle lavage, le sulfure de cuivre passe à l'état de sulfate; loit donc laver avec de l'eau chargée d'acide sulfhydrique, grille le sulfure qui se réduit à l'état de bi-oxide. On peut rer le cuivre de tous les métaux par cette méthode, en atenant la liqueur fortement acide. Le cadmium cepenne se sépare pas; on doit alors ajouter un excès de carte d'ammoniac qui dissout le cuivre et isole le cadmium.

Fer

mo D

kti

Mia (T

# Troisième division.

L'étain a une blancheur presque aussi éclatante que calle de l'argent, il a une saveur et une odeur très désagrésides. letca i pesanteur spécifique est représentée par le chiffre 7,39. Cen pesanteur specinque est schiesentee par le cantité 7,23 per le plus fusible de tous les métaux; sa température, sa par de fusion, a été estimée de 2120 à 228° centigrades. Il répand, MIL lorsqu'il brûle, des fumées blanches. Cependant, il a été especial à une très-haute température sans rien perdre de sos pous.

Une tres-usure temperature osides d'étain, savoir : 1º Le protoxide SnO; 2º l'acide stannique SnO2; 3º combinaison intermédiaire entre le protoxide et l'ecide et nique S n<sup>2</sup> O<sup>3</sup>; 4° un stannate à base d'oxide stanneux S sign

Sels de protoxide. — Ils ont une couleur blanche. ou SnO, Sn3 O6.

Avec les alcalis fixes, ils donnent un précipité blanc. Avec l'ammoniac, — précipité insoluble dans un emis réactif, mais qui devient jaune-olivâtre quand on le chair

Avec les carbonates alcalins. précipité blanc. fortement. Avec les cyanures de potas-

Hydrogène sulfuré et sulfures sium et de fer.

rouge. alcalins.

Les dissolutions de ces sels réduisent les sels d'or et de Avec les iodures.

re quanu 113 sourc a 1 out.
Sels au maximum. — Avec le cyanure jaune de pota cure quand ils sont à l'état d'oxides.

Le cyanure rouge n'a pas d'action sur eux, de même et de fer, - précipité blanc.

Le fer et le zinc précipitent l'étain de ses dissoluti iodures.

moyen du chlorure d'or et du bichlorure de mercure, déterminer si le sel est au maximum ou an minin tous les sels d'étain, le protochlorure seul, Cl. Sn, l'intérêt, ainsi que le hichlorure, Clas a. Le prok est employé dans la teinture, par la propriété qu'est employé dans la teinture de cuivre le propriété du chlore, au bichlorure de cuivre le propriété qu'est la moitié du chlore au bichlorure de cuivre le propriété qu'est la propriété qu'est le propriét r lui-même à l'état de bichlorure.

## Alliages.

Fer-blanc. — Le fer-blanc est un alliage de fer et d'étain qu'on obtient en plongeant dans un bain d'étain les feuilles de tôle bien décapees. Les fers-blancs moirés s'obtiennent en attaquaut la surface des feuilles au moyen d'un acide faible.

L'étain se trouve dans la nature sous deux états : 1º l'oxide

détain; 2º le sulfure détain.

L'oxide d'étain se rencontre en filons, en amas, et le plus souvent en veinules disséminées dans les terrains anciens. Le porphyre et les grès rouges le renferment quelquefois en veines. Sa gangue est le wolfram, le molybdèue sulfuré et les pyrites arsenicales.

Les principaux gîtes d'étain sont aux Indes, au Chili, au Mexique, dans la Cornouaille, en Espagne, en Saxe et en Bohême. On connaît en France quelques gîtes, mais ils sont

sans grande importance.

Etains du commerce. — Ils peuvent contenir du cuivre, du plomb, du fer et de l'arsenic. Pour doser le plomb et le cuivre, on dissout, dans l'acide nitrique pur, à chaud, jusqu'à complète oxidation de l'étain; on évapore jusqu'à siccité et on reprend par l'eau en calcinant le résidu. Si la teinte est blanche, c'est de l'oxide d'étain pur; mais s'il contient des traces de fer, l'oxide est coloré en jaune. En reprenant le résidu par l'acide nitrique, on précipite le plomb par l'acide sulfurique, et le cuivre, par une lame de fer ou un carbonate alcalin. Restant le fer et l'arsenic qu'on reprend par l'acide chlorhydrique, et qu'on dose par les méthodes que nous avons indiquées.

Au cri que fait entendre l'étain, en ployant un lingot, on peut juger de sa pureté; et c'est ce moyen qu'on emploie aussi lans le commerce : plus le cri est sensible et plus l'étain est our. On juge aussi de la pureté d'un étain, en le faisant fonlre; le plus pur est le plus blanc et celui qui présente le moins

l'indices de cristallisation à sa surface.

Etain et zinc. — La séparation de cet alliage est facile à pérer. On traite par l'acide azotique qui dissout le zinc, et on lose l'étain en évaporant la solution à siccité. Le zinc est dosé l'était d'oxide en convertissant le nitrate formé par la chacur rouge.

Etain et plomb. — On dissout l'alliage dans l'acide azotique, ui s'empare du plomb qu'on précipite par l'acide sulfurique,

près avoir évaporé jusqu'à sec et repris par l'eau.

#### ARTIMOURS.

L'antimoine a une couleur très-éclatante. Il est d'un blass gris; sa pesanteur spécifique est de 6,70 à 6,86. Il estre es fusion à la température de 430°. L'antimoine est volsil. Il forme, avec l'oxigène, trois combinaisons : 2° le pressile. Sho<sup>3</sup>; 2° l'acide antimonieux, Sbo<sup>4</sup>, et l'acide antimonieux Sho<sup>5</sup>.

## Caractères des sels d'antimoine.

Le fer, le zinc, le cadmium et l'étain précipitent l'actions de ses dissolutions.

L'antimoine se rencontre dans la nature sous plusieurs dits:

Antimoine métallique ou arsenifère; — l'acide; — l'acide partimonicus; — l'acide antimonique; — le suffure; — l'acide antimonique; — le suffure; — l'acide antimonial; — l'acide antimonial; — l'acide antimonial; — l'acide antimonial; — l'acide rouge; — l'argent gris. — Ces minéraux se trouvent distinés dans les terrains anciens.

# Dosage de l'antimoine.

Pour analyser l'antimoine, on dissout dans l'eau régale, et on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré. Ce précipié lavé, est placé dans un tube de verre muni d'une boule, et au moyen d'un courant d'hydrogène on isole l'antimoine.

# MOLYBDÈNE.

Ce metal a eté découvert en 1718 dans un minéral que l'or prenait pour la plombagine. Sa pesanteur spécifique est 8,615. Il forme avec l'oxigène trois combinaisons : le protoxide, le peroxide, et l'acide molybdique.

Ce métal offre peu d'intérêt dans l'industrie. On le rencouts sous trois espèces : l'acide molybdique, le molybdate de pleus

ou plomb jaune, et le sulfure de molybdene.

On obtient ce métal à l'état de pureté en réduisant l'acide molybdique par le gaz hydrogène, ou bien encore en réduisant ce même acide dans un creuset brasqué et l'exposant à la chaleur rouge.

# Quatrième groupe. — Métaux attaquables par ¡l'eau régale seule.

OR

L'or est un métal d'un beau jaune un peu rougeâtre. Sa pesanteur spécifique est de 19,40 à 19,65. Il entre en fusion à une température de 32° du pyromètre. Quand on le chauffe à la flamme du chalumeau, il se volatilise sensiblement.

L'or forme deux oxides avec l'oxigène, qui ont pour for-

mule Au<sup>2</sup>O et Au<sup>2</sup>O<sup>3</sup>. L'équivalent de l'or est 1243,02.

Le protoxide d'or Au<sup>2</sup> O est une poudre verte. Cet oxide est très-peu stable, il se réduit par l'action de la lumière directe, et se décompose par la chaleur.

Le peroxide d'or, ou l'acide aurique, est noir à l'état anhydre; mais lorsqu'il est hydraté, il prend une couleur brune-

jaunátre.

L'or est très-répandu dans la nature; le Rhône, le Rhin, le Danube, charrient de l'or métallique. Pour le séparer, on lave: les parties légères sont emportées, l'or, par sa grande dengité, gagne le fond des vases dans lesquels on opère. On amalgame ensuite, et on distille. Lorsque l'or est disséminé dans des matières dures, on fond le minerai avec un oxide de plomb: on obtient de cette manière un lingot que l'on fait passer à la coupelle.

Le minium contient de l'or: pour éviter qu'il ne se mêle à la matière à essayer, on traite la même quantité d'oxide de plomb, et on connaît par ce moyen la proportion d'or con-

tenue dans le minium.

L'eau régale seule dissout l'or et donne lieu à la formation

d'un chlorure d'or.

Quand on verse du chlorure d'or dans une dissolution d'or très-acide, il ne se produit rien; mais il y a formation d'un chlorure double si la dissolution est neutre.

La baryte et la magnésie donnent un précipité.

L'ammoniac donne un précipité abondant d'ammoniure

d'or ; c'est de l'or fulminant.

Le fer réduit l'or à l'état métallique, quelle que soit la nature du mélange. La nuance du précipité diffère selon l'état de concentration des liqueurs.

Le protochlorure d'étain forme un précipité brun. Il se produit du bichlorure d'étain qui, en présence de l'eau, la décompose et se dépose sous forme d'acide stannique, et l'unit avec l'or.

Le nitrate de protoxide de mercure précipite l'or, ainsi que

le protochlorure de mercure.

## Dosage de l'or.

L'or se dose à l'état métallique; on le précipite au moves du sulfate de fer ou du nitrate de mercure. On peut anni enployer l'or fulminant pour doser l'or, mais il faut le brever avec du soufre et chauffer le mélange au rouge; ou a pour résidu de l'or parfaitement pur. L'analyse se fait aussi par la conpellation, mais pour les alliages de cuivre et d'or.

Si l'alliage est soluble dans l'acide azotique, on le diment. et on filtre. Dans les ateliers d'essai, on opère de manière à n'attaquer que le cuivre, en substituant au cuivre une cuivre taine quantité d'argent, c'est ce qu'on appelle inquarter. On obtient un bouton qu'on lamine et qu'on fait bouillir avet de l'acide azotique, il se produit de l'azotate d'argent et de l'er métallique.

## Alliages d'or.

L'or et le fer peuvent s'unir en toutes proportions. Ces métaux peuvent se souder entre eux.

Le cuivre et l'or s'allient aussi en toutes proportions. Le cuivre donne de la dureté à l'or en même temps qu'il rehausse sa couleur. Les monnaies d'or françaises renferment 0.100 de cuivre, et, par tolérance, 0,098 à 0,102. La vaisselle en renferme de 0,88 à 0,25.

L'argent et l'or forment des alliages qui sont plus fusibles que l'or pur, et servent pour la soudure. Les alliages d'or et d'argent ont une couleur verdatre, et un vingtième d'argent peut enlever entièrement la couleur de l'or. L'or vert des bijoutiers contient 0,708 d'or et 0,292 d'argent.

Procédés de dorure et d'argenture, par MM. DE RUOLE et Elkington.

On sait qu'autrefois on se servait, pour dorer et argenter, des amalgames d'or et d'argent. Sur la pièce décapée, on appliquait l'amalgame, et en chauffant à une certaine température, le mercure se volatilisait et l'or restait fixé sur l'objet. On dorait aussi par le plaqué; ce procédé consistait à réunit sur une plaque de cuivre une feuille d'argent de plus misce énaisseur. Ces métaux étaient chaussés pour les fixer l'un à l'autre, puis ensuite marteles et lamines suivant la forme qu'on R. 411

t leur donner; mais aujourd'hui, ces procédés sont comient abandonnés, et on leur substitue le procédé par umide, qui est dû à MM. de Ruolz et Eklington.

Procédé de M. ELKINGTON. - Dorure au trempé.

1 fait bouillir une dissolution régaled'or ou de bichlorure, u bicarbonate de potasse pendant deux heures environ, se décompose en protochlorure et en chlore; ce dernier te sur le carbonate, de manière à former du chlorure assium. Les deux chlorures, en s'unissant, donnent um able qui reste en dissolution avec du carbonate neutre, quicarbonate et du bicarbonate de potasse. Si on vient ger dans la liqueur une feuille métallique, l'or s'y préde de manière à former la dorure. Telle est la théorie sération. Mais, dans la pratique, cette dorure doit s'exéavec le plus grand soin.

pjet à dorer doit être d'abord parfaitement décapé: pour on l'expose à une chaleur un peu plus élevée que le rouge e, de manière à oxider le métal. Cette première opéporte le nom de recuit. Avant que le métal ne soit re-, ou le trempe dans un bain d'acide sulfurique à 20° de nètre de Beaumé, qui dissout l'oxide dont le métal est vert, après quoi on lave à grande eau. Cette seconde tion se nomme dérochage. L'oxide n'est pas encore comtent enlevé; on doit albrs porter l'objet dans une liqueur

nergique et composée de :

|                    |   |     | Kuog. |
|--------------------|---|-----|-------|
|                    | • | , • | 4,133 |
| Acide nitrique     |   |     | 1,130 |
| Chlorure de sodium |   |     | 0,42  |
| Eau distillée. · . |   |     | 1.330 |

bout de quelques instants dans ce bain, l'oxide a comnent disparu. On lave à grande eau, et on dessèche dans ure de bois qu'on maintient à une température de 80 ou après quoi on plonge l'objet à dorer dans la liqueur. solution régale d'or s'obtient en attaquant 77.5250 d'or ar 646-660 d'acide renfermant des poids égaux d'acide ue et chlorhydrique du commerce.

ajoute à cette liqueur 4. 50 de bicarbonate de potasse, litres d'eau. Il est convenable, avant de plonger l'objet cette liqueur à dorer, de le tremper quelques instante une dissolution d'azotate de mercure à 1º de l'arto-Les objets à dorer doivent rester pendant une on deux.

minutes dans la dissolution régale d'or, après quoi on les sèche dans la sciure de bois.

Pour rendre à l'or son brillant, on frotte la pièce avec me brosse en fils de laiton très-flexibles, et on achève de la polir au brunissoir, après l'avoir laissée quelques instants dans me liqueur composée d'or et de cuivre. C'est ce qu'on appelle la mise en couleur.

Si on veut avoir une dorure mate, on plonge la pièce dans un bain composé de:

Nitre. . . . . . 500 grammes.
Alun. . . . . . 500
Sulfate de zinc. . . 250
Sulfate de fer. . . 250
Eau. . . . . 4 litres.

D'après des analyses qui ont été faites à ce sujet, on a trouvé que chaque décimètre quarré contenait 0.5043 d'or sur le pièces les plus fortement dorées, et 0.5027 sur celles qui l'étaient le moins. Par l'ancien procédé au mercure, ces chiffres correspondaient aux suivants: 0.6142 et 0.6042.

## Procédé de M. DE RUOLE.

Si dans une dissolution d'or on fait plonger les deux réphores d'une pile, et qu'au pôle négatif on fixe l'objet à dore, le métal vient s'y déposer; mais en même temps l'acide mis en liberté vient attaquer la surface où s'est produit le dépôt d'or. La dorure alors n'est ni belle ni solide. M. de Ruolz a préparé des liqueurs dans lesquelles l'acide n'était jamais mis en liberté: c'est en quoi consiste son procédé.

La dissolution qu'il emploie le plus fréquemment est ainsi préparée : on dissout 6 parties de cyanoferrure de potassium et une partie d'acide aurique, de cyanure d'or ou de chlorure d'or qu'on fait bouillir dans 100 parties d'eau distillée. La liqueur est filtrée pour séparer le bleu de Prusse qui s'est de posé.

La liqueur d'or doit être maintenue à une douce température dans un vase qui reçoit le fil positif d'une pile. L'objet à dore est suspendu à une petite tringle qui communique avec le pôle négatif.

Les pièces à dorer doivent être décapées, mais il n'est pas nécessaire d'apporter à cette opération tout le soin obligé dans le procédé de M. Elkington. On peut obtenir la dorare sussi épaisse que l'on veut en laissant l'objet plus ou moins longtemps

iqueur : c'est là encore un avantage sur l'autre procié.

D'après des analyses qui ont été faites avec beaucoup de soin, on a remarqué que la quantité d'or varie avec la température à laquelle on opère, et est proportionnelle au temps si la température est constante.

M. de Ruolz place une feuille d'or dans la dissolution. Cette feuille, en dissolvant petit à petit, restitue à la liqueur une quantité de métal proportionnelle à celle qui s'est déposée sur la pièce.

Quand l'objet est sorti du bain, on passe à la mise en couleur. Pour cela, on le trempe dans une pâte composée de :

| Sulfate de fer       |   |  | 24 parties    |  |
|----------------------|---|--|---------------|--|
| Sanguine             |   |  | 24 id.        |  |
| Sel ammoniaque.      |   |  | 3 id.         |  |
| Acétate de cuivre.   |   |  | 3 id.         |  |
| Sel marin            |   |  | 15 id.        |  |
| Salpêtre             |   |  | 3 id.         |  |
| Silicate de potasse. | • |  | 3 <i>id</i> . |  |

Après cette opération, on le porte dans une étuve dont la température peut varier de 100 à 120°. Ensuite on le lave, on fait sécher et on passe au brunissoir.

L'argenture se fait de la même manière que la dorure, mais la réaction s'opère moins rapidement. La liqueur est formée de:

| Cyanure | d'a | rge | nt. |      |    |   |   | 1   | partie. | • |
|---------|-----|-----|-----|------|----|---|---|-----|---------|---|
| Cyanure | de  | ρo  | tas | siur | n. |   |   | 10  | id.     |   |
| Ean     |     | Ξ.  | _   | _    |    | _ | _ | 100 | id.     |   |

Le procédé de M. de Ruolz s'étend à plusieurs métaux tels que le platine, le nickel, le cobalt, l'étain, le plomb.

#### GALVANOPLASTIE.

La galvanoplastie a pour objet de former des empreintes de différents objets, en les recouvrant petit à petit d'une couche métallique provenant de la décomposition d'un sel. Mais les parties métalliques qui se séparent sous l'influence de la pile et qui vont se déposer sur les objets soumis à l'expérience, ne doivent pas adhèrer à leurs surfaces.

On fait usage de piles à courant constant composées d'un seul

élément de zinc et de charbon.

La galvanoplastie sert à reproduire des planches pour la gravure en taille douce. Elle sert encore à la préparation du plaqué. A cet effet, on prend une surface quelconque qu'on recouvre de plombagine et sur laquelle on fait déposer de l'argent. On porte ensuite cette surface dans une dissolution de cuivre, le cuivre se dépose et se fixe invariablement.

#### PLATINE.

Le platine tire son nom du mot platine, qui signifie petit sogent. Connu en Amérique depuis longtemps, il n'a diffinireduit en Europe que vers l'année 1740.

Le platine forgé est d'un blanc un peu gris; sa passateur

spécifique varie de 21,47 à 21,53.

Le platine est infusible à la plus haute température de ses fourneaux, mais il peut se liquétier à l'aide du chalumen à gaz hydrogène. A la chaleur blauche, il se ramollit, d'est dess cet état qu'on peut le forger et le souder à lui-mêma comme le fer.

On obtient le platine en éponge par la calcination d'un sel sa d'un chlorure. Dans cet état, il est mat et mon, et ne prend l'éclat métallique que par le frottement.

Le platine donne naissance à deux oxides, PtO et Pt O4 L'é-

quivalent du platine est représenté par 1233,42.

La potasse donne, avec les sels de bi-oxide de platine, un précipité mal défini et composé de tous sels.

Dans les sels de protoxide, au contraire, on a un présidé noir, soluble dans un excès de réactif.

Avec le cyanoferrure de potas-

Chlorure de potassium.

sium. . . . . . . rien.

L'hydrogène sulfuré. . . brun foncé dans les sels ex maximum.

Ammoniac . . . . . formation d'un chlorure double. Chlorhydrate d'ammoniac . . . idem.

idem.

# Dosage du platine.

On précipite le platine par le chlorhydrate d'ammonisc; mais ce chlorure double étant un peu soluble dans l'eau, on le forme dans de l'eau étendue d'alcool et d'éther.

Gisement et prépuration des minerais de platine.

Le platine se rencontre à l'état métallique dans les sables aurifères du Brésil. Il se rencontre aussi en grande quantité dans les Mouts-Ourals.

Le platine à l'état de minerai est allié:

1º A du sable et à différents minerais tels que le fer chrésé et titané, des zircons, des byacinthes;

2º A du mercure;

3º A des paillettes d'or , à de l'argent , du fer et du cuivre ; 4º A du rhodium , du palladium et de l'osmiure d'iridium.

Le mercure disparaît par la calcination. L'eau régale dissout

l'or, l'argent, le fer et le cuivre.

Le résidu est traité par de l'eau régale plus concentrée; alors le platine et le palladium, l'iridium, le rhodium et l'osmium se

dissolvent. L'osmiure d'iridium reste pour résidu.

Avec le chlorhydrate d'ammoniac, on précipite le platine et l'iridium à l'état de chlorures combinés à l'ammoniac. On lave le précipité dans de l'eau alcoolisée, puis on calcine. Le résidu contient le platine et l'iridium à l'état métallique. Four avoir le platine, on dissout de nouveau dans l'eau régale assez faible pour ne pas attaquer l'iridium. On précipite de nouveau le platine par le sel ammoniaque et on calcine. Le platine s'obtient alors en masse très-poreuse et friable, connue sous le nom d'éponge de platine. Pour convertir la meusse en lingot, ou l'introduit dans un cylindre creux en cuivre et fermé à sa partie inférieure. On la comprime au moyen d'un cylindre plein en for qu'on introduit dans celui en cuivre. On chauffe graduellement jusqu'au rouge sombre.

# TITANE.

Le titane se présente sous deux aspects. Celui qui provient des scories de quelques hauts-fourneaux est en petits grains cubiques d'un rouge de cuivre, très-éclatants. Sa pesanteur spécifique est de 5,3.

Le titane obtenu par la décomposition du chlorure ammoniacal, par le sodium, est pulvérulent, noir, ou d'un beau bleu

d'indigo.

On connaît deux oxides de titane : le peroxide ou acide titanique, et l'oxide noir.

Sels de titane.

Les dissolutions de peroxide de titane sont incolores ou légèrement jaunâtres.

| Avec les alcalis et les carbona-<br>tes alcalins | d'hydrate.                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                  | précipité rouge-brun qui se<br>décompose et devient blanc. |

California (California) مكلمان كلنتاء

the state with the same was a nex Free and and usus of any a see the

E lealer of the second second Maddane of los many

See . Classic diag

Water The Party of the Party of

---1100EZ - B or where married in the second will

MARKET & LANGE - & STORE & THE San to service to the secondary - to the of the statement of many Manager Manager of The Parker - Amore industriale to Saint

Commence prince - Means attantion

make the principle of the temperature

Le chariane est un necul I de grue de minime un tene specifique est to 1 pa

or manual instance error. "They may be and Committeeing Mine Che's of any State Security Che's On her There are appropriate that secure bear combonistic Co. L'apparaient du chefime est représente par 361.8

Los sels a bese d'azide de chrême sont colores e en volet. Avec les alcalis fizes. . .

précipilé, vert sale, de

drate, soluble dans Ammoniae. de réactif. precipité vert, soluble Carlonates. .

grand exces de machy Cyanoferrure de potassium précipité vert sale, insol Nois de galle. précipité soluble dans les

Aucun métal ne précipite le chrôme de ses dissolutions. samunaltra qu'une substance contient du chrôme, il fa ter avec de l'azotate de potasse, et tratter le masse VII y p do de la la liqueur sera colorée en jam ne se rencontre dans plusieurs minéraux, qui sont : xide; — l'hydrate ou wolkouskoïte; — le spinelle bis; — plusieurs espèces de fer chrômé; — le chrônb; le chrômate de plomb; — le chrômate de plomb; — l'émeraude verte; — la les serpentines.

#### TANTALE OU COLUMBIUM.

e, ou columbium, se rencontre dans des minerais en Suède, en Amérique et en Bavière.

onite ou tantalate d'Attria, de zircone et de cérium; tantalates ou tantalates d'yttria, de chaux, de fer et le tantalite de fer et de manganèse, ou tantalite seules tantalates de fer et de manganèse ou columbites. forme deux degrés d'oxidation: l'oxide et l'acide

s convertissent le tautale en acide tantalique par he. Il en est de même des carbonates alcalins.

#### OSMIUM.

a pour pesanteur spécifique 7,00. Il a une couleur ; platine tirant sur le bleu.

1 forme quatre oxides distincts : le protoxide, le le tritoxide et le peroxide, ou acide osmique. contre à l'état d'osmure, d'iridium, dans les miatine.

#### TUNGSTÈNE.

est d'un gris plus ou moins foncé. Sa pesanteur est de 17,22. Il forme deux degrés d'oxidation: ingstène et l'acide tungstique.

ntre ce métal dans le tungstate de chaux ou schéeram ou tungstate de fer et de manganèse, le tungné.

#### RHODÍUM. - IRIDIUM.

oxides sont insolubles. Ils se changent en sesquic l'acide chlorhydrique. Le chlorure d'iridium run, tandis que celui de rhodium est rouge. chlorhydrate d'ammoniac, le rhodium ne d'ipité; mais ce sel précipite l'iridium er icé.

um, chauffé au rouge avec le bisulfate de ance à un bisulfate double, qui color lium ne subit aucune action.

# CHIMIE VÉGÉTALE.

Il est impossible d'établir une ligne de démarcation entrà chimie végétale et la chimie animale; les éléments y sont le mêmes, ainsi que les forces qui agissent sur eux. La vie sub pourrait établir une distinction entre une substance agenique et une substance minérale; mais ce phénomène a'est pas, à proprement parler, du ressort de la chimie, et, si au vient à en faire abstraction, on remarque que toutes les metières du règne minéral, sous l'influence de la chimie, sout soumises aux mêmes lois que dans le règne organique. Cependant, dans le discours, on distingue facilement ce qu'ou entend par chimie végétale et chimie minérale ou inorganique.

Les quatre éléments qui, par leurs nombreux composés, sous l'influence de la vie animale et végétale, donnent lies

aux substances organiques, sont :

L'oxigène, L'hydrogène, L'azote,

Lazote, Le carbone.

# PRINCIPE IMMÉDIAT.

Une substance organique de laquelle on ne peut retirer aucune autre substance sans altérer sa nature ou ses propriétés, est appelée principe immédiat.

Les matières organiques étant très - facilement décomposables par la chaleur, et pouvant aussi changer de nature quand on les traite par des réactifs puissants, il est nécessité d'en faire l'analyse dans des circonstances toutes différents de celles où les matières inorganiques ont été soumises. On fait usage de dissolvants incapables d'altèrer la substance, or sont ordinairement l'eau, l'alcool, l'esprit de bois, l'éther sufurique et quelques huiles essentielles. Ce procédé d'analyse est connu sous le nom de Méthode de dissolvants. Il est du à M. Chevreuil.

Le règne organique se compose du règne animal et da

règne végétal.

Jusqu'ici, le règne vegétal était distingué du premier, en ce qu'il ne contenait pas d'azote. Mais anjourd'hui, les expèriences de M. Payen ont prouvé que tous les végétaux contiennent une matière azotée, sans laquelle ils paraissent pe Douvoir vivre.

# TISSUS VÉGÉTAUX.

Si on dissèque un tissu végétal jusqu'à dernière analyse, on mirive toujours à voir qu'il est composé de globules dont l'aglomération forme des feuilles membraneuses, ayant plusieurs formes et des fonctions différentes.

Le tissu cellulaire est formé d'utricules membraneuses régulières et qui ont la forme hexagonale (fig. 30). Ces tissus sont remplis de sucs différents.

Lorsque la végétation commence, il y a dans la graine

Toutes les parties constituantes de la plante.

Le grain se compose de l'embryon, dont la composition est

Edentiquement la même dans toutes les plantes.

En est une matière azotée, coagulable par la chaleur, est qui doit servir à la nutrition de la plante. La proportion de matière azotée de l'embryon est telle que, distillée, elle donne immédiatement un excès d'ammoniac.

En B se trouve une matière nutritive, convenable au dé-

veloppement de la plante.

Si on examine l'extrémité des racines d'un végétal, on Trouve que les radicelles ont toute la même disposition: au pentre de la radicelle, est un tissu cellulaire; c'est le ligneux le plus pur de la radicelle; on le nomme tissu médullaire. Autour de celui-ci se trouve le tissu vasculaire qui conduit les liquides nourriciers.

Il y a encore un troisième tissu cellulaire, plus faible que le deuxième, qui contient beaucoup moins de canaux; il est im-

Libé des sucs secrétés par le tissu vasculaire.

Si on coupe une radicelle à une distance de son extrémité, Egale à son diamètre, en arrivant jusqu'à la spongiole, on recounaît que cette extrémité a la même forme dans tous les végétaux: c'est toujours cette spongiole qui s'allonge dans la terre.

Il était important de savoir si la matière azotée était esseutielle à la végétation, ou simplement un produit de la végétation.

L'on a reconnu que sans cette matière azotée il n'y avait pas de végétation possible.

Voici les expériences que l'on peut faire pour reconnaîtr la présence de la matière azotée. On plonge une radicelle de une dissolution de 1 à 1/2 millième de taunin. Cette soluti l'introduira dans les spongioles, passera dans le tissu v laire et se rendra jusqu'au nœud vital, c'est-à-dire jusqu'à

séparation de la tige et de la racine.

Quand la végétation a en lieu sous l'influence de cette disolution, on trouve que le tannin, en se combinant à la metière azotée, a produit une matière animale tannée et biss Dans la graine de mais, par exemple, si on veut voir et a trouve la matière azotée, on coupe le bout de la radicelle # couches très-minces; on verse du protonitrate de mercure ar chacune de ces tranches, on voit alors tout le tiese vecelaire se colorer en rouge, la partie médullaire est celle qui # colore le moins.

Si on met un végétal dans une dissolution contenant e,ou de potasse, la potasse, en traversant le tissu vasculaire, dissout la matière azotée. Cette matière étant détruite. la radcelle devient transparente, et si on fait passer du tannin a du protonitrate, ces réactifs n'indiquent plus la présence l'azote; et si l'on calcine, il ne se dégage plus de matili azotée. Cette matière azotée faisait donc fonction d'un liquis nourricier.

ANALYSE DES MATIÈRES ORGANIQUES.

MM. Dumas et Liebig ont donné un procédé pour le des de l'oxigène, de l'hydrogène, du carbone et de l'azota Ga prend un tube de verre A (fig. 16) réfractaire fermé à la lempe à l'une de ses extrémités, qu'on a soin de recourber sous un angle d'environ 45°. Ce tube doit être parfaitement desséché: 🗪 introduit ensuite à cette extrémité une couche de quelques certimètres d'oxide de cuivre. La substance organique desséchés et en poudre est mélangée intimement avec du bi-oxide de cuivre et de la tournure de cuivre grillée, et on remplit le

tube avec ce mélange.

La tournure de cuivre a ici pour objet de diviser la masse, afin d'offrir un passage plus facile aux gaz. En B est un tube renfermant de la pierre-ponce imprégnée d'acide sulfurique, et qui s'adapte avec un tube de Liebig C, rempli d'une dissolution de potasse, lequel communique avec un autre tube D rempli de potasse. Ce tube doit être pesé avant et après l'opération; il a pour objet de s'emparer de l'acide carbonique qui n'aurait pas été absorbé en entier par la dissolution de potasse. Les tubes B et C sont aussi pesés avant l'opération. On chauffe alors à partir de l'extrémité recourbée, on avance les charbons successivement jusqu'au mélange, et, pour empecher que quelques matières mal brulèes ne s'échappent ; nité du tube D, on y porte quelques charbous ardents. le dégagement de l'acide carbonique a cesse, on casse te du tube A. et, au moyen d'un gazomètre, on intro-· l'oxigène pour achever de brûler tout le carbone. Eu de nouveau les tubes, on trouvera la quantité d'eau de carbonique contenue dans la substance à analyser. at an moven de doser l'azote, nous avons vu, quand vons parlé de ce corps, quels sont les procédés qu'ou ait.

# ACIDES ORGANIQUES.

icides organiques sont en très-grand nombre ; l'asote, bral, n'entre pas dans leur composition.

# ACIDE ACÉTIQUE.

icide, à l'état de pureté, cristallise en lames confuses; ité est égale à 1,06296. Il est soluble dans l'eau et l'ala formule en équivalents chimiques est représentée par 13. HO. Cetacide est très-repandu dans la nature. Il lans presque tous les liquides, soit libre, soit à l'état e de potasse. On le rencontre encore dans les circonde la fermentation et de la putréfaction. Au contact , en présence du noir de platine, il s'oxide et passe à yinaigre.

wation. - Le vinaigre peut s'obtenir au moyen de la ation de l'alcool ou du vin au contact de l'air, mais le concentrer en le distillant. On le prépare, dans les sires, au moyen de l'acétate de cuivre qu'on distille e cornue de verre qu'on chauffe à une température re au rouge. La liqueur est colorée en vert par un étate de cuivre; mais au moyen d'une nouvelle distillai obtient un liquide incolore qu'on nomme vinaigre

répare aussi, dans le commerce, du vinaigre en distilbois dans des cylindres en fonte. Les gaz combustibles légagent servent à l'alimentation du foyer. Les pro-: la distillation sont très-impurs, ils contiennent du i et des huiles essentielles. On sature par le carbonate ıx qui fait déposer une partie du goudron, puis on sulfate de soude dans la liqueur décantée. Il y a prod'acétate de soude et de sulfate de chaux qui se pré-In décante et on chauffe le résidu jusqu'à carbonisasplète du goudron, et on distille l'acétate rendu povieur Civil, tome 1.

par plusieurs cristallisations; et, au moyen de l'a rique, on obtient l'acide acétique qui se volatilise du sulfate de soude.

#### ACÉTATES.

Ils sont tous solubles, excepté celui d'argent et d de mercure. Leur principal caractère est de donne acétique par addition d'acide sulfurique.

#### ACIDE FORMIQUE.

Cet acide avait été confondu avec l'acide acétiq tient en écrasant des fourmis rouges dans un mo soumettant à la distillation. C'est un liquide incol odeur vive et pénétrante; sa formule est C.<sup>2</sup> H. O-<sup>1</sup> pour densité 1,253.

#### ACIDE OXALIQUE.

Cet acide se rencontre très-abondamment dans Cristallisé, il renferme trois équivalents d'eau, et a mule Cr 03 3 H. O. Il se prépare en traitant l'amide mélasse par l'acide azotique bouillant. Il se dépose qu'on redissont, et on fait cristalliser de nouveau p pur. Cet acide est le plus oxigéné de tous les acides c Tous les sels formés par l'acide oxalique sont insol l'eau, à l'exception des oxalates alcalins et ceux c de fer et de manganèse.

Avec les sels de chaux, l'acide oxalique donne u d'oxalate de chaux insoluble dans tous les acides vé

# ACIDE MELLITIQUE.

Il a pour formule C. 403 H. O. Il s'extrait d'un m pelé mellite. C'est un mellitate d'alumine. Un traite c réduite en poudre par du carbonate d'ammon précipite l'acide par de l'acétate de plomb.

#### ACIDE LACTIOUE.

Cet acide existe dans toutes les sécrétions animale formule C.6 H.5 O. HO. Il est incolore. Il forme d lubles avec toutes les bases.

# ACIDE TARTRIQUE.

Cet acide s'extrait de la crème de tartre qu'on di l'eau, et dans laquelle on fait tomber de la craie. I de chaux se dépose, et, par addition de chlorure d dans les eaux-mères, il se forme un nouveau dépor de chaux qu'on traite par l'acide sulfurique étendu : l'acide tartrique sera séparé.

Cet acide est très-soluble dans l'eau, mais moins dans l'alcool. Il a pour formule C.<sup>4</sup> H<sup>2</sup> O<sup>5</sup> HO.

Tartrates.

Le plus important est le tartrate double d'autimoine et de potasse; il porte le nom d'émétique, et est représenté par la formule

# $C^4 H^2 O^5 K O + C^4 H^2 O^5 S b O^3 + 2 H O.$

Ce sel se produit en saturant une dissolution chaude de crême de tartre par l'oxide d'antimoine. C'est le meilleur vomitif que l'on connaisse.

ACIDE MALIQUE.

Cet acide a pour formule C<sup>8</sup> H<sup>4</sup>O.<sup>8</sup> 2 HO. Il est blanc, inodore, cristallisant en choux-fleurs.

ACIDE TANNIQUE.

Cet acide est connu sous le nom de tannin. Cette subtimes se trouve sur la feuille de chêne. Sa propriété la plus remarquable et la plus essentielle est de former avec la gélatine un composé insoluble et imputrescible. C'est sur cette propriété qu'est fondé le tannage des peaux.

ACIDE GALLIQUE.

Cet acide a pour formule C<sup>7</sup> HO<sup>3</sup> 2HO. Il cristallise en longues aiguilles incolores et d'une saveur sucrée. Il se prépare au moyen d'une infusion de noix de galle qu'on expose pendant longtemps au contact de l'air. Il se forme aussi de l'acide ellagique. L'acide gallique donne, avec les sels de fer au maximum, un précipité noir abondant. Soumis à l'action de la chaleur, il donne naissance à de l'acide pyrogallique et métagallique. De même l'acide tannique, sous cette influence, engendre les acides pyrotannique et métatannique.

ACIDE CITRIQUE.

L'acide citrique cristallise en prismes. Il a une saveur agréable, mais très - acide. On l'extrait du jus de citron qu'on sature par de la craie. Le citrate formé est ensuite traité par de l'acide sulfurique qui laisse déposer l'acide citrique C12H50113HO.

On emploie cet acide à la confection des toiles peintes, soit comme mordant, soit pour raviver les couleurs.

# ALCALIS ORGANIQUES.

| Cinchomme<br>Quinine .<br>Aricine . |         | C20          | H <sup>12</sup> Az O <sup>2</sup><br>H <sup>13</sup> Az O <sup>3</sup> | Quinq   |
|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Morphine<br>Codéine<br>Narcotine.   | • • •   |              | H <sub>20</sub> Az O <sub>6</sub><br>H <sub>20</sub> Az O <sub>6</sub> | Opius   |
| Strychnine<br>Brucine .             | · · ·   | C44          | H <sub>82</sub> ¥ 1 <sub>8</sub> O <sub>4</sub>                        | Noix    |
| Nicotine<br>Conine<br>Aniline       | _       | Az<br>As     | Preduit de l'ac<br>sur l'indige                                        | ٠.      |
| Quinoléi <b>ne</b>                  | C28 H30 | ) <b>A</b> z | Réaction de quinine.                                                   | ia pota |

Les bases minérales solubles précipitent les alcal ques de leurs sels dissous dans l'esu. Quand la base est insoluble et que l'alcali organique peut se discontraire a lieu.

SUBSTANCES FORMÉRS SEULEMENT DE CAR D'OXIGÈNE ET D'HYDROGÈNE.

#### ATEIDOS.

Cette substance est très-répandue dans la natr rencontre dans toutes les parties des plantes. On pendant longtemps que l'amidon était un principe cristallisé; mais M. Raspail a fait connaître que c'ét ritable organe. Il est solide, blanc, composé de forme ovoïde.

L'amidon s'obtient avec la pomme de terre ou les En présence avec l'acide uitrique, il se dissont comp mais par addition d'eau, il se dépose une poudre blas luble qui a pour composition C<sup>12</sup>O<sup>3</sup>H<sup>9</sup>AzO<sup>5</sup>. Cette se été nommée xiloidine.

Avec l'acide sulfurique, on obtient de la dextrine q fée plus longtemps, se transforme en sucre appelé gié Les céréales, mais particulièrement l'orge, dé par la germination une substance particulière qu'ou diastase. Elle se produit à la base des radicelles et d'acce a extrait en brovant l'orge nouvelle

n humecte d'un peu d'eau : la diastase est précipitée par

ool qui ne la dissout pas.

a dextrine est isomérique avec l'amidon. On l'obtient en sant l'amidon à une température de 140°, ou en le mainnt à une temperature de 70 à 75° sous l'action de l'eau et acide sulfurique ou de la diastase.

ellulose. C'est une substance qui se rencontre dans le tissu ilaire de toutes les plantes; elle a la composition de l'aon. La cellulose s'obtient en traitant de la charpie par de chlorhydrique concentré qui la désagrège mécaniquet; on lave ensuite avec de l'eau ammoniacale et de l'eau illée.

a pomme de terre est formée d'un tissu vasculaire et celire donnant naissance à des tubercules. La fécule est rennée dans les cellules. Cette substance est originaire du Chili. e terrain le plus convenable à sa production ne doit être rop sec ni trop humide. Un hectare de terrain contient iron:

1,000 kil. de pommes de terre et 5,119 kil. de matière sèche.

a pomme de terre renferme de 72,75 à 78 p. 100 d'eau,

7, 20 et 22 p. 100 de fécule.

Fabrication de la fécule de pomme de terre.

n commence d'abord par essayer les pommes de terre. our cela on en prend quelques-unes dans chaque espèce de sin, on les coupe en tranches, on les pèse et on les dese. La quantité de fécule doit être les 0,05 près du poids de atière sèche.

our laver la pomme de terre, on emploie un laveur méque. C'est un cylindre incliné qui tourne dans l'eau. pommes de terre sont placées dans une trémie; le cylinest composé d'un hâti en fonte, à claire voie dans sa nœur. On remonte les pommes de terre par une machine gets qui les rejette sur un plan incliné, lequel les mène à lne.

fant que cette râpe ait une très-grande vitesse (500 tours minute). Elle consiste en un bâti en fonte de 3 mèt. 50 cent. pieds 8 pouces) de hauteur sur 40 centim. (1 pied 3 poude diamètre, muni de règles en fer ou en bois maintenues lement à l'extérieur. On divise le cylindre en 8 divisions; et les règles on fixe des lames de scie; de là la pulpe transes un tamis qui sépare cette pulpe de la fécule. Pour années

un tamis convenable, il convient de faire d d'un tamis en crin sur lequel tombe un file avec une brosse; mais ce système ne co grandes exploitations de fécule. On emplo tamis de Saint-Etienne. C'est un cylindre crieur est une toile métallique ou en lames et trons; la pulpe tombe dans un premier te brosse. On se sert actuellement d'un tamis fig. 32. Il est formé de châssis en toile métal cent. sur 1 mètre (4 pieds 7 pouces sur 3 p uns des autres de 15 centim. (5 pouces 7 lig cliné de 2 mètres (6 pieds) de longueur. A l'un réservoir destiné à recevoir la pulpe. Il de tamis accolés les uns aux autres.

Fabrication du gruau de pomme de terri

On commence par chauffer à la vapeur pe On met sur une chaudière en fonte un tont dans lequel sont les pommes de terre. Quai on les épluche immédiatement et on les vers loire. Ce vermicelloire se compose d'un cyli aussi, dans lequel se meut un piston. On em lindres sur lesquels est montée une trémie

On fait sécher dans des fours. Ce prod nom de gros ou petit gruau de pomme de t tritif que la pomme de terre.

Fabrication du sirop de fécule de pomme d sulfurique.

L'appareil se compose d'une chaudiè plomb, fermée par un couvercle en bois 40 centim. (1 pied 3 pouc.) de diamètre, agitateur, qui doit tenir sans cesse la mati (fig. 34).

On met dans ce vase un liquide contens cinq parties pour une de fécule, et deux pa rique. On fait chauffer ce mélange jusqu on y ajoute de la fécule sèche en poudre. (lentement, la masse devient alors pâteu prolonge jusqu'à ce que tout soit devenu l'esu; il suffit pour cela de 15 à 20 minute terminée, il faut enlever l'acide sulfurique ce cas, de carbonate de chaux réduit en

jusqu'à ce qu'il n'y ait plus degagement d'acide carbonique;

on s'en assure par un papier de tournesol.

Pour séparer le sulfate de chaux, on verse le liquide sur un filtre, et la décantation s'opère au moyen d'un siphon en caivre de 34 millim. (15 lignes) de diamètre intérieur. Le filtre se compose d'une caisse en bois doublée en cuivre, et dont le fond, garni d'une toile, est percé de trous. Le liquide filtré sort par une ouverture pratiquée au fond de ce vase. L'évaporation du sirop a lieu dans une chaudière à bascule jusqu'à 33 de Beaumé. Si on voulait décolorer le sirop, il faudrait filtrer sur un filtre de charbon en grains. Evaporé à 40°, le sirop cristallisé angmente de volume et brise les vases dans lesques on le renferme.

2ª Appareil.

11 diffère du premier par le mode de chauffage qui est plus économique. On détermine la vaporisation de l'eau qui élève la température dans le vase M (fig. 35) à plus de 100°. On mêle la fécule humide avec de l'eau, de manière à former une bouillie claire qui tombe en filet continu A. Cette pâte est continuellement agitée.

Le vase M est muni d'un tube T qui conduit les vapeurs dans une cheminée d'appel C. Quand la saccharification est faite, on sature comme précédemment, on laisse déposer le sulfate de chaux, et on soutire à clair. L'évaporation se fait

dans une chaudière Taylor et Martineau.

Dans cette opération, l'acide sulfurique s'introduit dans le tissu spongieux, désagrège et rend la fécule complètement soluble. C'est de la dextrine.

# Emplois de la fécule.

La fécule de pomme de terre se méle avec la farine, s'emploie dans la pâtisserie et dans le pain : là, elle se conserve, en quelque sorte, indéfiniment, à cause de son insolubilité dans l'eau. Il peut en entrer 0,15 dans le pain, sans le rendre manvais.

La fécule s'emmagasine par les spéculateurs, pour compen-

ser les mauvaises récoltes.

Elles'emploie encore dans la fabrication du tapioca ou gruau

de pomme de terre : c'est de la fécule agglomérée.

On hydrate la fécule dans un lieu humide, ou bien, en ne la desséchant pas tout à fait; on la tamise au-dessus d'un plaque de métal chauffée au-delà de 100°: il y a formati

d'empois. Les flocons, en se desséchant, prennent sensiblem une forme sphérique.

SUCRES.

Tontes les matières organiques qui possèdent une sav douce, qui sont solubles, et qui, sous l'action de certai substances appelées ferments, se changent en acide car nique et alcool, sont comprises sous le nom de sucres.

On connaît deux espèces de sucre; plusieurs chimistes

admettent trois.

1º Sucre de cannes, qui se trouve dans un roseau de 6 mètres (18 à 24 pieds) de hauteur, appelé canne à sucre contient 18 à 20 p. 100 de son poids en sucre.

Ce sucre est identique avec le sucre qu'on extrait de la literave, de l'érable, du melon, des châtaignes et du lilas.

pour formule:

C12 H9 O9 + 2 HO.

2° Sucre de raisin. Il se trouve en très-grande quant dans ce fruit. On l'obtient par l'action des acides ou de levure de bière sur le sucre de cannes; il est identique av le sucre d'amidon.

Le sucre existe encore dans les urines des diabétès.

On a donné à ce sucre le nom de glucose. Il a pour formal
C12, H14, O14.

# FABRICATION DU SUCRE DE BETTERAVE.

Culture de la betterave.

Pour la culture de la betterave, il faut un sol léger

profond.

On préfère la variété de betteraves blanches; cette varia a un sucre plus riche; il contient moins de matières étra gères. La betterave peut se cultiver tous les ans dans le mêt terrain, sans aucun inconvénient. On engraisse les ten avec du sang desséché, de la chair musculaire cuite, des 1 pures d'os ou de corne. On doit mettre ces engrais à rais de 500 kilog. (1000 liv.) par hectare. Quand ou met des e grais qui se décomposent spontauément, tels que les boues Paris, les fumiers, etc., il faut les mettre avec beaucoup précaution; car, par une trop grande quantité, la bettera posséderait un mauvais goût, et serait par conséquent mauvaise qualité.

Les engrais pour les cannes sont les mêmes que pour

betterave.

# Composition de la Betterave.

st formée d'un tissu vasculaire qui occupe le centre tterave, et muni de tubes qui communiquent avec la 6q. 36). Autour de ce tissu se trouve une couche plus s épaisse de tissu cellulaire, qui recoit les sucs que e tissu vasculaire. Autour de ce dernier tissu, il existe : tissu vasculaire, ainsi de suite. Plus le tissu vascufort, plus la betterave est difficile à entamer.

l la betterave a pris un asses grand développement, ne près des feuilles une chambre où se réunissent les étés par les tissus vasculaires : on doit rejeter les betjui se trouvent dans ce cas, car elles contiennent les roduits que la feuille. La grosse racine se nourrit par elles qui viennent prendre naissance sur le tissu vas-

# Composition de la Betterave.

```
Eau.
Tissu ligneux. .
Diverses substances. 2,5
```

ontient aussi :

Albumine. Acide pectique, Matière azotée. Matière colorante, id. aromatique, grasse, Chlorophyle, Huile essentielle, Acre, Acide malique,

Malates de { potasse, chaux, ammoniac, Oxalates. de chaux,

Nitrates.

Chlorure de potassium et de sodium. contient aussi de la silice et du soufre.

ctions qui se passent dans la fabrication du sucre de betteraves.

ois on employait de l'acide sulfurique : cet acide co

#### SIROP.

A la manière dont se comporte le sirop à l'ébullition, ot voit s'il est bon. Il faut que le liquide bouille avec facilité, et qu'il ne mousse pas. L'évaporation leute est toujours facheuse; elle doit se faire le plus vite possible, et durer moiss d'un quart-d'heure. On se sert alors avec avantage de l'appareil de Brame-Chevalier, qui donne 8 p. 100 au lieu de 6.

Pour reconnaître si la cuite est terminée, on plonge l'étumoire dans le liquide, en la retirant vivement et verticalement. Avec le doigt, on reconnaît le degré de viscosité. Le filament doit se casser au milieu, et se recourber en crochet à l'estrémité. L'évaporation s'exécute au contact de l'air; il a été reconnu qu'il n'avait aucune influence fâcheuse sur la cuite di sirop.

Quand le sucre est arrivé au degré de cuite convenable, il faut le refroidir pour le faire cristalliser ensuite. Pour le sact de betteraves, on réunit le produit de plusieurs cuites (8 à 10) dans un vase appelé refroidissoir. Quand la cristallistico commence, on met le sucre dans les formes, à la température de 40°. Ces moules, ou cristallisoirs, ont plusieurs formes: 1° les bâtardes, de 65 à 97 centimètres (2 à 3 pieds) de large, et de 65 à 97 centimètres (2 à 3 pieds) de profudeur; on bouche les trous avec un tampon monillé, et on laisse le sucre pendant 30 à 40 heures; 2° les cristallisoirs en bois, munis de cuivre étamé ou de plomb. Dans les colonies, on se sert de vases tout-à-fait plats.

#### RAFFINAGE DU SUCRE.

Dans le sucre brut, on compte 5 p. 100 de matières étragères; les proportions varient; mais le sucre de qualité moyenne contient 95 p. 100 de sucre blanc.

# Procédé ancien.

On dissolvait le sucre dans l'eau de chaux; l'avantage qu'on y trouvait était de saturer les acides contenus dans le sucre; mais il y avait excès de base. Cette eau de chaux contenuit aussi de la potasse en dissolution, corps très-nuisible à la cristallisation.

Cette chaudière pouvait clarifier 25 à 30 mille kilogrammes (50 à 60 mille livres) de sucre brut. Le sirop, en sortant de cette chaudière, passait sur un filtre et se reudait dans la chaudière d'évaporation.

Le sucre, dissous dans l'eau, était chauffé avec du sang : ce sang, en se coagulant, formait une écume qui clarifiait toute la masse du sirop; l'écume devait être enlevée, de manière à ce que le sirop fot d'une limpidité parfaite; l'opération était longue et très-difficile. Quand le sirop était clair, on le versait sur un filtre garni d'une toile qui arrêtait l'albumine; ensuite on plaçait le sirop dans la chaudière d'évaporation. La cuite durait environ une heure.

#### Procédé nouveau.

On a remplacé l'eau de chaux par le charbon animal. On attend, pour mettre le noir, que le sirop soit près de son point d'ébullition. La quantité de charbon qu'on verse est d'environ 10 p. 100.

On filtre ensuite. Les filtres ont beaucoup varié dans leur composition. Le charbon animal a été employé sous forme de grains; la propriété décolorante est alors augmentée : cela

tient Tune surface plus grande qu'il présente au sirop.

#### Filtres.

Le perfectionnement le plus remarquable a été amené par

M. Taylor.

Ce filtre consiste en un coffre en bois (Pl. IX, fig. 42), doublé de cuivre mince. A la partie supérieure se trouve un réservoir plat en forme d'entonnoir, où on verse le sirop. Dans l'intérieur se trouvent des parties coniques, terminées par des ajutages coniques, entourés en haut d'un anneau (fig. 43) auquel on attache les sacs. Ces sacs, de 16 centimètres (6 pouces) de diamètre sur 1 mêtre (3 pieds) de longueur, se remplissent de liquide.

# Lavage des tonneaux.

Autrefois, pour laver les tonneaux, on était obligé de rácler l'intérieur; ce moyen était vicieux, parce qu'on entratnait en même temps du bois; en outre, on perdait heaucoup de temps à cette opération. M. Roth a imaginé l'appareil suivant : il fait arriver (fig. 46) de la vapeur dans le tonneau A, et cette vapeur, en se condensant, entraîne la mélasse, qui coule dans les rigoles R R'.

Troisième procédé pour les sirops de sucre.

On met le sirop dans une chaudière à clarifier, avec du nois Ingénieur Civil, tome 1. met in sang, apres l'ebuiltion, on laisse déposer. On solure i inser le namaière à darnier, de la sur le filtre Taylor, desinne à darrice se rend sur le filtre Dumont sig 45].

1013

ф

ms

1

ies E

lra.

ic.

ui

40

N.

Œ I

e1

a

d

uie in arm.

il est nume le cuire les arops dans le vide; on se sert de appareit le doin (ia. 10).

and here to 1.3 to ham., 13.500 kil. de betteraves, or 100 hectolitres de jus, par 11.500 pared de Roth.

Pour a misson in surre, in se sert russi de l'appareil & Brame-chevaner. Il vaporation ne dure que 8 minutes.

Il existe in troisieme sucre qu'on retire de certains fruits, mais por lesqu'i present, ou n'a pu faire cristelliser. Il existe tims de sucre le annes et ou le retrouve dans la mélasse, d'ou ou de pout le retirer.

inn a mussant ivec la chaux, la barvet et l'oxide de plomb, le sucre torme des succharates. Ce ne sont pas de véritable seis, car le sucre devrait etre rangé parmi les acides; mais il ne sunit pas a la potasse et à la soude.

# SUGRE DE LAIT, OU LACTENE.

C'est une substance qu'on retire du lait. Ce corps est blanc, dur, d'une densité egale à 1,54. C'est à sa présence que le lait doit sa saveur donce.

Traite par l'acide nitrique, il donne un acide qui porte le nom d'acide mucique, et qui a pour formule : Cº H4 O7 HO.

#### SUCRE DE MANNE.

Le sucre de manne, ou mannite, existe dans un purgatif appele manne. On le rencontre dans les sucs qui proviennent de l'exsudation de quelques arbres, et dans les champignons, le céleri et les oignons. La mannite a pour formule:

C12 H7 O6.

Elle se prépare en traitant la manne par l'alcool bouillant. La mannite se dissout et cristallise par le refroidissement. Avec de l'acide nitrique, la manuite donne naissance à de l'acide oxalique.

COMMES.

gommes proviennent de l'exsudation de plusieurs ar-

Leur caractère principal est de donner de l'acide mucique sous l'action de l'acide nitrique.

Dans le commerce, on distingue cinq espèces de gommes :

- 1º Gomme arabique;
- 2º id. adragante;3º id. du Sénégal
- 3º id. du Sénégal;
  4º id. de Bassora;
- 5º id. du pays.

Ces différents genres peuvent être ramenés à trois types chimiques, dont ils ne sont que des mélanges.

Les trois principes immédiats qui les composent sont : l'arabine, la cérasine et la bassorine.

#### ALCOOL

L'alcool s'obtient en distillant les légumes dans lesquels il

s'est produit par la fermentation.

Pour concentrer l'alcool, on le renferme dans une membrane animale, telle qu'une vessie, par exemple, ou bien dans un vase à large ouverture et fermé par une de ces membranes, qui, quoique perméables à l'eau, sont impénétrables par l'alcool. L'alcool se volatilise donc lentement et se concentre jusqu'à 90 et 95 centièmes.

On peut aussi le distiller par de la chaux caustique. Dans

cet état, il porte le nom d'alcool absolu ou de phleqmé.

La densité de l'alcool est de 0,7947 à 15°. Il hout à 78°,4, et sa densité alors est exprimée par le nombre 1,613. Il brûle avec une flamme jaune, et cette flamme devient bleue quand l'alcool est étendu d'eau.

Sous l'action de la chaleur, l'alcool se décompose en gaz des marais, gaz oléfiant, eau, acide carbonique et aldéhyde. L'étincelle électrique détermine sa combustion. L'équivalent de l'alcool est représenté par C<sup>4</sup>· H<sup>5</sup>· O<sup>2</sup>·

# ETHER SULFURIOUE OU OXIDE D'ÉTHYLE.

Il se prépare en distillant des poids égaux d'acide sulfurique et d'alcool. Il a pour densité 0,72.

# ÉTHER HYDROCHLORIQUE.

Il s'obtient en distillant de l'alcool saturé par l'acide chlorbydrique. Sa densité est de 0,874.

# PREMIÈRE PARTIE, LIVRE IX.

ÉTHERS DE LA TROISIÈME CLASSE. lls s'obtiennent en faisant réagir sur de l'alcool l'on veut faire entrer en combinaison.

Tous ces éthers ont une odeur aromatique et m génerique C. H 5. O. A.

Il s'obtient en mettant en contact à la température o des poids égaux d'acide sulfurique et d'alcool. Sa form représentée par Cé. H50, 2803, HO.

Tous les sels de cette famille d'acides sont tres soluble l'eau et cristullisent très-bien. Quand on les fait bomili de l'eau, on obtient un sulfate acide et une distillation cool.

Soumis à l'action de la chaleur, un sulfovinate donn Jacide carbonique, de l'acide sulfureux, de l'eau, de l'acide carbonique, de l'acide sulfureux, de l'eau, de l'acide carbonique, de l'aci de l'éther, carbure d'hydrogène, et distille, en outre, ness de l'etner, carume appelée huile de vin pesante, dont la la mule est:

Si on fait bouillir cette huile avec de l'eau, il s'en sen C4. H50, SO3+C4H4, SO3. de ractue suntermique, et m se produce de macente remps son légère, dont la fa mule est : C4. H4.

Elle se rencontre dans les produits de l'acétification de l'a cool. Sa formule est : C4. H4. O2.

L'aldéhyde se prépare en distillant, à une douce chalan un mélange d'acide sulfurique, d'alcool et de bi-oxide e manganėse.

Cette substance est liquide, et entre en ébullition à 210.

Cette substance se produit encore dans les réactions de acides nitreux et nitrique sur l'ether, et sous l'influence de noir-de platine et de l'alcool exposés à l'air. Dans cette cir-Constance, on obtient en même temps de l'acétal, on acéta

się D

ı,

▶1, il se forme un composé C<sup>4</sup>. Cl<sup>3</sup> O, HO, qui porte le nom

#### CHLOROFORME.

Le chloral a une action remarquable sur les bases, il donne a formiates et un liquide éthèré, le chloroforme, qui a pour ranule C<sup>2</sup>.HCl<sup>3</sup>.

#### ESPRIT DE BOIS.

En distillant le bois, on obtient, comme nous l'avons déjà un principe composé, l'acide acétique; mais il se produit outre une substance liquide, d'une odeur alcoolique, soble dans l'eau, et très-combustible, à laquelle on a donné nom d'esprit de bois.

L'esprit de bois a pour formule C<sup>2</sup>.H<sup>4</sup>.O<sup>2</sup>. C'est un liquide incolore qui bout à 66°,5. Il a pour densité 0,8 à 20°.

#### HUILE DE POMMES DE TERRE.

Liquide incolore, d'une odeur très-forte. Elle bout à 134°. tte huile a pour formule C'O.H'2.O'2. Elle a été étudiée par M. Dumas et Cahours.

#### CORPS GRAS.

Les substances grasses et onctueuses qu'on extrait des plans et des graines sont généralement liquides, elles portent le m d'huiles. Celles qui proviennent des animaux sont demisides et s'appellent graisses. Quand ces dernières sont solies, elles prennent le nom de suifs. Tous ces corps sont ampris sous la dénomination de corps gras neutres.

Les corps gras sont représentés par trois principes imméats : l'olèine, qui est une substance liquide, la stéarine et margarine, qui sont solides.

#### OLÉINE.

L'oléine s'obtient en comprimant un corps gras entre plusurs doubles de papier buvard, le liquide qui s'en échappe t de l'oléine, mais non à l'état de pureté, car elle dissout viours un peu de stéarine.

L'oltine est un liquide sans odeur ni saveur, incolore, inluble dans l'eau. Lorsqu'on la soumet à la distillation, elle une naissance à l'acide sébacique qui a pour formule C'o O'HO.

## STÉARINE.

La stéarine s'obtient en dissolvant du suif dans l'alcool ou l'essence de térébenthine bouillante. Elle se dépose par le refroidissement. On la dissout plusieurs fois dans l'alcool, et on la dessèche dans du papier buvard jusqu'à ce qu'elle fonde à 62°.

La stéarine est solide, friable, formée de lamelles blanches

superposées. Sa formule est (C68.H66.O5), C6.H7.O5.

Par l'action de la chaleur, elle se transforme en glycérine et en acide stéarique.

#### MARGARINE.

Lorsqu'on a maintenu du beurre quelque temps en fusion et qu'on le laisse refroidir, on trouve des grumeaux cristallins qu'on exprime comme dans la préparation de la stéarine, et qu'on dissout dans de l'alcool éthéré. Le produit de ces opérations est la margarine, qui doit être fusible à 48°.

# HUILES.

Elles se divisent en deux classes :

1º Huiles siceatives : ce sont celles qui se solidifient au contact de l'air.

2º Huiles non siccutives : elles résistent à l'air sans aucune altération.

# ELATOINE.

Les huiles de la première classe absorbent l'oxigène de l'air et forment un composé solide appelé élaïdine, qui remplace la substance liquide de l'huile.

Parmi les huiles siccatives, on compte celles de lin, de nois, de chènevis, d'œillet, etc. Les huiles non siccatives sont celles d'olive, de colza, de navette, d'amande douce, de ricin.

L'acide hypoazotique solidifie les huiles non siccatives, mais n'exerce pas d'action sur les autres. C'est donc un moyen de reconnaître, dans le commerce, les huiles d'olive qui pourraient être mélées avec d'autres moins bonnes et siccatives, telles que l'huile d'œillet.

La stéarine en contact avec de la potasse et de l'eau se transforme en acide stéarique qui s'unit à la potasse pour formet un stéarate de potasse, tandis qu'il se sépare de ce nouveau sel une substance appelée glycérine, dont la formule est C<sup>6</sup>H7O<sup>5</sup>HO.

L'acte de la saponification ou de la combination d'un acide gras avec une base, consiste en ce que la base la potesse sa la soude) déplace la glycérine pour s'unir avec l'acide stéarique.

La margarine se change de même en acide margarique et

en glycérine; et l'oléine, en acide oléique et glycérine.

On peut donc considérer les corps gras comme des combinaisons d'acides spéciaux avec l'oxide de glycérine, dont celleci peut être chassée par une base telle que la potasse, en donnant naissance à la glycérine.

# ACIDE STEARIQUE.

Cet acide s'obtient en traitant le stéarate de potasse par l'acidechlorhydrique. C'est une masse blanche, brillante, d'une densité de 1,01, et fusible à 70°. Il a pour formule C<sup>68</sup>H<sup>66</sup>O<sup>5</sup>2HO.

#### ACIDE MARGARIQUE.

Il ressemble beaucoup au précèdent. Il fond à 60°, et a pour formule C<sup>14</sup>.H<sup>33</sup>.O<sup>3</sup>.HO.

# ACIDE OLEIQUE.

Il a pour formule C<sup>48</sup>.H<sup>39</sup>.O<sup>4</sup>.HO. On l'obtient au moyen d'un oléate de plomb soluble qu'on traite par l'hýdrogène sulfuré qui donne du sulfure de plomb et isole l'acide oléique.

L'acide nitrique transforme l'acide oléique en acides elaidique, sabérique, pimélique, adipique, lipique, azoleique, qui sont tous volatils.

#### GLYCÉRINE.

Elle s'obtient en saponifiant par l'oxide de plomb une huile quelconque. Il se produit un oléate, un margarate et un stéarate insolubles, et la glycérine reste en dissolution. C'est un liquide incolore, d'une saveur sucrée, incristallisable.

#### FABRICATION DES SAVONS.

Dans le commerce on emploie la soude et la potasse. La potasse donne des savous mous, tandis que la soude forme des savons durs.

#### Savons durs.

Dans une chaudière en cuivre, ou même en maçonnerie, on met de l'huile d'olive, de colza, ou d'œillet, ou même du suif, avec de l'eau. On verse ensuite dans la chaudière une lesaire faible de soude du commerce décarbonatée par de la chanz L

et on fait bouillir la liqueur, après quoi on sjoute u

sive un peu plus forte.

On arrête le seu et on enlève l'eau mélée de glycéries s'est rassemblée à la surface. Le résidu est traité de mempar une forte solution alcaline que l'on fait bouillir juit ce qu'on n'aperçoive plus de globules de graisse en suspet le savon formé se dépose par le refroidissement. Ce suit bleu, à cause des savons à base de fer et de cuivre qu'i mé ferme, et contient 15 p. 100 d'eau. Pour le blanchir ou environ 45 p. 100 d'eau, et les savons métalliques insulté se précipitent. Les savons marbres, tels que ceux qui moviennent de Marseille, sont ceux dans lesquels on n'a pur que 15 p. 100 d'eau. Ils sont formés de :

| Eau         | •     | •    | •    |        |    | 30 parties. |
|-------------|-------|------|------|--------|----|-------------|
| Soude       |       |      | . •  |        |    | 6           |
| Acides (    | gras  |      |      | •      | •  | 64          |
| es savons b | lancs | sont | comp | osés d | e: |             |
| Eau         |       |      |      |        |    | 45,2        |
| Soude       |       |      |      |        |    | 4,6         |
| Acides a    | ras   |      |      |        |    | 5o          |

#### Savons mous.

Ils se préparent de la même manière que les précéden mais, au lieu de la soude, on emploie la potasse. Voici l composition:

| Eau .       |  |   | 46,5 |
|-------------|--|---|------|
| Potasse .   |  | • | 9,5  |
| Acides gras |  |   | 44   |

Les savons transparents s'obtiennent en opérant dans l cool au lieu de l'eau.

#### PRÉPARATION DE LA CIRE.

La cire est un principe immédiat qui se trouve dans le J leu de toutes les fleurs, sur le duvet des prunes, dans les fi les de chou, etc. On la retire aussi d'une certaine baie couleur est verte.

On trouve encore la cire dans la gomme lacque.

En France, ce sont les abeilles qui forment la cire. Ell le, blanche, demi-transparente. Elle possède peu d'oi brûle en répandant une odeur agréable. Elle est i ble dans l'eau, se dissout dans les huiles fixes. L'alcool en dissout une petite quantité (cérine). La partie non soluble se nomme myricine.

La cire est falsifiée dans le commerce; on y mélange du suif de mouton frais. Pour reconnaître cette fraude, on goûte la cire. La cire falsifiée fait tache sur les étoffes. On mélange sussi de la fécule et de l'amidon; dans ce cas, on traite par l'essence de térébenthine qui dissout la fécule.

Pour extraire le miel de la cire, on coupe les gâteaux en plusieurs morceaux. Le miel est désigné sous le nom de miel vierge. Les miels peuvent être vénéneux, d'après les pollens des plantes qui ont servi à la nourriture des abeilles. Pour épurer le miel, on le met dans une chaudière qui contient du charbon animal, et à l'ébullition on y verse des œufs battus. On filtre sur un filtre Taylor, muni à sa partie inférieure de charbon végétal. Il reste encore du miel dans les cellules: pour l'extraire, on presse de nouveau; mais il est de moins bonne qualité, car il contient des matières solubles végétales. On emploie ce miel dans la pharmacie vétérinaire, et pour la fabrication de la bière.

Pour extraire la cire, on remplit à moitié d'eau une chaudière ordinaire hémisphérique, dans laquelle on jette les gâteaux. La cire se fond en chauffant, et se reud à la surface du liquide; on la laisse se figer, puis ou enlève le pain, et au moyen d'un instrument on se débarrasse des matières étransères qui se trouvent à la base.

# Blanchiment de la cire.

Il s'opère dans des chaudières, où on porte la température jusqu'à la fusion de la cire. Après avoir laissé déposer les matières étrangères, on soutire dans un cuvier rempli d'eau bouillante. On laisse de nouveau déposer. La cire est ensuite convertie en rubans, en la faisant tomber sur un cylindre mouillé qui la divise en feuilles très-minces. La cire ainsi travaillée est exposée à la rosée et au soleil, après quoi on la refond dans des moules qui ont une forme cylindrique ou rectangulaire. C'est dans cet état qu'on la livre au commerce.

# FABRICATION DES BOUGIES STÉARIQUES.

On traite dans de grandes cuves en bois sept à huit millekilogrammes de suif avec de l'eau, et 10 à 12 p. 100 de chaux canstique. La masse, traversée par un courant de vapeurs est esté cisse agitée. La suponification est terminiée a de cinq à six heures. Il se dépose, par le repos, de l'obiet stienate de chaux, tandis que l'esu content de la gly un dissolution. Le savon calcaire réduit en pondre est suspension dens l'esu chaude, et, an moyen de l'acide a que, ou précipite le chaux à l'état de sulfats et on is acides stéarique et oléique qui se resestablent à le su Ces acides, par le refroidissement, ferment un gétesu lave longtemps à la vapeur d'esu. L'acide stéarique, mà cide oléique, est coulé en hriques auxquelles on fait est forte pression pour les débarrasser de l'acide oléique. C avec de l'esu chargée d'acide sulfurique, et l'acide été est pur et parfaissment blane. C'est alors qu'on le coul des monles où on a disposé des moches.

## HUILES ESSENTIELLES.

Elles sont presque toujours finides, solubles dans l divers degrés, mais la preportion ne dépasse jamais u tième. La solubilité, dans l'alcool, des huiles essentiel sans limite. Exposées au contact de l'air, elles se soli on se transformant en résines.

Les huiles essentielles se retirent des graines des plat des racines de certains végétaux, tels que sessafras, l'in feuilles de menthe, de sauge, de millepertuis; des calic fleurs, des écorces d'orange, de citron, etc. On disti substances avec de l'eau, et l'huile se sépare en se rendan le récipient de l'alambic.

# ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE.

Cette huile s'obtient en pratiquant des incisions de pins et les sapins. C'est un mélange de térébenthine et résine formée sans doute par l'oxidation de cette subs On distille la masse avec de l'eau pour obtenir l'essence rébenthine, et le résidu qui provient de cette distillation le nom de colophane, poix résine, ou simplement résine avoir l'huile de térébenthine très-pure, on la distille u conde fois sur du chlorure de calcium. C'est un liquic colore, d'une densité égale à 0,86 et qui bout à 156 équivalent chimique est C<sup>20</sup>.H<sup>16</sup>.

#### CAMPHRE.

Cette buile se rencontre dans le laurus camphora e

sieurs espèces de lauriers. Le camphre vient en grande par-

du Japon.

e camphre est solide, facilement cristallisable. Il a pour 1sité 0,987, fond à 175° et entre en ébullition à 204°. Il a 1r formule C\*\*,H'6.O\*.

#### NAPHTALINE.

C'est un carbure d'hydrogène dont l'équivalent est reprénté par C<sup>20</sup>.H<sup>8</sup>; il se produit dans la distillation de la houille. ur la purifier on l'exprime pour chasser les matières liquis, puis on l'introduit dans une capsule qu'on recouvre d'un me de papier. En chauffant jusqu'à volatilisation, la naphline se sublime contre les parois du cône, en lames larges et illantes. Cette substance est blanche, fond à 79° et bout à 212°.

#### PARAPPINE.

Dans les goudrons provenant de la distillation des matières simales et de houille, on rencontre encore deux hydrogènes rbonés, qui ont reçu le nom de paraffine et denpierre.

#### IDRIALINE.

C'est un hydrogène carboné qu'on obtient par la distillaon de certains cinabres naturels.

#### NAPHTE.

Il a pour formule C<sup>6</sup>.H<sup>5</sup>. C'est un carbure d'hydrogène qui rencontre dans plusieurs localités, et principalement en oscane. On l'obtient aussi en distillant de la houille. Ce reps est liquide, peu soluble dans l'eau. C'est un des meilmrs dissolvants du caoutchouc.

## CAOUTCHOUG.

Il est connu dans le commerce sous le nom de gomme élastine, bien qu'il n'ait aucune analogie avec les gommes. On l'obent en faisant des incisions dans un arbre originaire d'Améique, l'horrea caontchouc. On recouvre avec un pinceau des
loules en argile et on fait secher cette première couche, après
loi on en applique une seconde, puis une troisième, jusqu'à
e qu'on obtienne l'épaisseur désirée. Le caoutchouc qui mous
trive ainsi est d'une conleur brune plus ou moins foncée.
la tient à ce que la dessiccation des moules s'opère dans les
lbanes enfumées des indigènes.

Le caoutchouc pur est sans couleur, insoluble dans l'ann

et dans l'alcoot, mais soluble dans l'éther sulforique. Il a poformule C<sup>8</sup>. H<sup>7</sup>.

Le caoutchouc est employé dans les laboratoires pour la brication des tubes propres à remplacer les bouchous, il u aussi à enduire des étoffes dites imperméables.

#### TEINTURES.

Les tissus sur lesquels on applique les couleurs sont de deu espèces: les uns, formés de laine ou de soie, appartiement au règne animal; les autres, composés de chanvre, de linet de coton, proviennent du règne végétal. Les fibres qui forment tissus sont imprégnés de substancés étrangères qui les redent peu attaquables par les matières colorantes. Pour le substancés végétales, c'est un corps riche en hydrogène de consistance résineuse. Pour la laine, ou y a déconvert des principes appelés stéarérine et élasédine. C'est ce qu'on nome aussi le suint.

Avant d'appliquer les couleurs, il faut donc débarrasser le tissus de ces corps. Cette préparation, qui se compose de des opérations, porte le nom de désuintage et blanchiment pour le

laine, et décreusage et blanchiment pour les autres.

Opération du désuintage et du blanchiment.

On soumet la laine à l'action des matières ammoniacale telles que l'urine putréfiée; on lave ensuite à grande eau. Po le blanchiment, on lave les tissus dans une dissolution tiède savon, puis dans de l'eau pure. Quand ils sont séchés, on l

expose à l'action du gaz sulfureux.

Pour la soie, qui renferme environ 25 p. 100 de matièr grasse, on opère le décreusage en la faisant bouillir avec d'lesu de savon. Le blanchiment s'effectue par des lavages l'eau de savon et l'exposition à l'action du gaz sulfureux. Pou le coton, le chanvre et le lin, on opère le décreusage en le maintenant dans une dissolution bouillante de potasse on de soude caustique.

Mordançage.

Pour fixer d'une manière durable la matière colorante au un tissu, on se sert d'un intermédiaire qui a une grande a finité et pour le tissu et pour la couleur qu'il s'agit de fixe-Cette substance se nomme mordant, et l'opération elle-même mordançage.

Les mordants les plus fréquemment employés sont : l'alum

d'alumine, l'acetate et le sulfate de fer, le chlorure

sus à teindre sont plongés dans une dissolution d'un s, à une température déterminée. Pour la soie, cette ure est de 12 à 15°, de 30 à 50 pour le coton, le et le lin, et de 100° pour la laine.

#### INDIGOTINE.

o se retire de certaines plantes de la famille des léses, du pastel, du polygonium tinctorium. On laisse les feuilles de ces plantes dans de grands cuviers qui léposer l'indigo. Le précipité est lavé et livré au comus forme de pains.

procure de l'indigotine en distillant l'indigo à la temde 250 à 300°. L'indigotine cristallise sous forme s d'un bleu foncé. L'indigotine a pour formule zO<sup>2</sup>. Cette substance est insoluble dans l'eau et l'al-

e sulfurique concentré dissout l'indigotine à l'aide de r, et donne une dissolution bleue qui sert à teindre s. Ce produit porte le nom, dans le commerce, de axe. e nitrique transforme l'indigotine en acide indigotine a acide carbazotique, qui est une substance très-

#### ORSEILLE.

me matière d'une couleur très-riche. itingue deux espèces d'orseille : Orseille de mer.

Orseille de terre.

mière est plus riche.

ration. — L'orseille de mer s'obtient au moyen d'une : lichen qui croît aux Canaries. On récolte ces lichens n les met en contact avec de l'eau et de l'ammoniac, mue de temps en temps la masse pour lui donner et de l'air. Il faut saisir le moment où la couleur est mum.

nploie un autre procédé qui consiste à humecter les vec de l'urine putréfiée, à laquelle on sjoute un peu de sour faire dégager l'ammoniac. L'orseille de terre par les mêmes moyens. Mais les lichens sont différent les mêmes moyens.

rents; c'est en Auvergne qu'on en rencontre le plus. Ils crassent par plaques, aussi emportent-ils beaucoup de ten nuisible à la couleur.

Dans cette opération, rien n'est plus important que la gaduation de l'ammoniac. Lorsqu'on prend le lichen vert, a qu'on le traite par l'alcool, en faisant évaporer, on a un catrait; si, ensuite, on reprend par l'eau, en faisant évaporer spontanément, on obtient des cristaux d'un beau roge; si l'on reprend ces cristaux, qu'on les traite encore par l'eau en faisant évaporer, on obtiendra des cristaux très-volumineux, appelés orcine.

L'orcine a une saveur très-sucrée; entièrement soluble des

l'eau et dans l'alcool, très-volatile à 2900.

Si l'on prend ces cristaux, et que l'on fasse passer petit à petit de l'ammoniac dans une éprouvette, les cristaux a transformeront en une couleur violette excessivement foncés, appelée orcéine. C'est la matière colorante de l'orseille.

L'orseille se fixe sur les étoffes sans mordant; si on en esploie, on prend des sels d'étain. Sa couleur tient le milieu es-

tre la cochenille et le bois de Campèche.

Les acides font passer au rose l'orseille ; cette couleur passe au soleil.

#### EMATHINE.

Cette matière colorante se trouve dans le bois de Campèche.

Ce bois croît dans l'Amérique; il est jaune, très-dur. O débite le bois de Campèche en filets; cet usage est vicieux.

Dans cet état, on ne peut extraire l'émathine; car, au cottact de l'air, le bois est chargé d'une matière colorante bruss,

qui empêche la cristallisation.

Pour avoir cette matière, il faut bien nettoyer la bûche de toute la couleur brune et infuser dans de l'eau chaude. On émpore au bain de sable jusqu'à siccité; on fait ensuite dissoudre dans l'alcool qui prend la matière colorante; on évapore. Il reste encore une matière résineuse dont on se débarrasse et traitant par l'eau. En faisant de nouveau évaporer, on obtient la matière émathine. Elle colore l'eau faiblement; mais et ajoutant de l'ammoniac, la couleur se fonce.

Dans les bûches du bois de Campèche, on trouve quelque

fois des cavités remplies d'émathine pure.

L'émathine, traitée par les acides, passe au jaune; si a ajoute un excès, elle passe au rouge; l'acide sulfureux la de truit. La soude, l'ammoniac, la potasse font passer l'emathis

442

ge pourpre, lequel passe au brun; au contact de l'air. athine, fixée à l'aide de l'alumine sur de la laine, une couleur violette.

le bichlorure d'étain, un beau rouge.

le chlorure, un beau violet.

: les sels de cuivre, un bleu assez éclatant.

: les sels de fer on obtient un noir-bleu.

ois de Campèche peut s'employer de deux manières : e bois est renfermé dans un sac qui plonge dans le bain, m extrait la matière colorante, par l'eau que l'on verse petit dans le bain. La dissolution ne doit pas être prél'avance.

que le bois de Campèche donne le reflet de l'orseille, prendre les plus grands soins afin qu'il n'y ait pas for-

de cette couleur brune.

eut se prononcer sur une étoffe teinte avec l'indigo on bois de Campèche. Les acides, avec le premier, ne donen; avec le second on a une couleur rouge due au bois mèche.

ois de Campèche entre dans la composition de l'encre.

aussi à la composition des lacques.

ssède une saveur sucrée.

#### BOIS DE BRÉSIL.

ois offre une matière colorante rouge. Sa saveur est suivec de l'eau, l'infusion est d'un très-beau rouge, natière colorante de ce bois est à peu près la même que l'émathine. Avec les alcalis, couleur violette.

: les acides, jaune-serin.

inaigre la fait passer au violet ; l'acide sulfurique au

pois de Brésil, par exposition à l'air, donne une plus puleur. On fait bouillir une dissolution, qu'on expose pendant plusieurs mois, même une année, si cela est e.

l'emploie pour faire des couleurs composées, le faux e, etc. Cette couleur manque de reflet.

#### TOURNESOL.

on prend de l'orseille, et que l'on augmente la dose oniac à l'air, la couleur passe au violet; si l'on ajoute raie de manière à former une pate, et qu'ensuite on la en petits pains, on obtient le tournesol. Ce sont les Holqui tiennent cette fabrication secrète.

Il existe une autre espèce de tournesol, appelée to

drapeau.

Le tournesol en drapeau se prépare dans le midi de avec une plante appelée maurel. On écrase ces vilaide d'un moulin, et avec les liqueurs on obtitère bleue qu'on livre aux Hollandais. On imbibe fons de cette matière; quand ils sont secs, on les l'urine putréfiée; une couleur bleue, mais très-pase manifeste. Pour la former, on se procure du fu qu'on étend par couche; on euveloppe les chiffon toile à torchons; l'on recouvre de fumier. La coule manifeste alors dans tout son éclat. Il faut saisir loù la couleur est la plus intense. On fait sécher de On livre ce produit aux Hollandais, qui s'en serv pour fabriquer le tournesol en pains.

# CYANOGÈNE.

Le cyanogène, ou azoture de carbone, se prépare fant à une douce chaleur le cyanhydrate de mercure Le cyanogène se dégage sous forme de fluide éla flammable, à la température de 200°. Sa densité : 1.816.

La formule du cyanogène est C2Az.

ACIDE CYANHYDRIQUE.

Il se prépare au moyen du cyanure de mercure met en contact avec de l'acide chlorhydrique. Il a mule C<sup>2</sup>.AzH. Il est liquide, incolore à 7°. Il a poi 0,705. A 15° cet acide se solidifie et cristallise.

L'acide cyanhydrique est le poison le plus violen connaisse. Son contrepoison est l'eau de chlore, qui forme en acide chlorhydrique et en chlorure de cyar lide.

Cet acide existe dans l'eau distillée de laurier-cei trouve aussi dans l'huile d'amandes amères et le ki

#### CHIMIE ANIMALE.

Les corps qu'on tire du règne animal sont diffici dier, car on ne peut ni les fondre, ni les faire cristall l'étude de cette partie de la chimie est-elle peu avan

#### ALBUMINE.

Cette substance existe dans le sang et dans le blo Elle est composée de :

#### CHIMIE ANIMALE

| Carbone.  |    |    | • | •   | • | • | 53,5 | parties. |
|-----------|----|----|---|-----|---|---|------|----------|
| Hydrogène | Э. | •  | • |     | • | • | 7,2  | -        |
| Azote     |    |    |   |     |   |   | 15,8 |          |
| Oxigène.  |    |    |   |     |   |   |      |          |
| Transa da |    | .6 | • | ٠ 🎝 |   | J | •    |          |

#### FIBRINE.

Elle existe dans le sang et constitue la base de la chair mus-

#### URÉR.

Cette matière existe dans l'urine. C'est un véritable alcali animal. Il a pour formule: C2.Az2.H4.O2.

# ACIDE URIQUE.

Cet acide se rencontre aussi dans l'urine des mammifères. Il a pour formule : C10.Azé.Hé.O6.

## ACIDE HYPPURIQUE.

Il se rencontre dans l'urine des mammifères herbivores, et dans celle des enfants, dans les premiers temps de leur naissance.

#### CASÉUM.

Cette substance existe dans le lait, le sang et les céréales. Quand il est pur, il est insoluble dans l'eau. Il est composé de :

parties.

| Carbone.  |  |  |   | 54,2 |
|-----------|--|--|---|------|
| Hydrogène |  |  | • | 7,1  |
| Oxigène.  |  |  |   | 22,7 |
| Azote     |  |  |   | 16,0 |

#### GÉLATINE.

# La gélatine renferme :

| Carbone.<br>Hydrogène |   |   |   |   | 48<br>8 | parties. |
|-----------------------|---|---|---|---|---------|----------|
| Oxigene.              | • | • | • | • | 17      |          |

Un des caractères de la gélatine pure, c'est d'être insoluble dans l'eau froide.

Elle existe en grande quantité dans la chair musculaire, la peau, les cartilages, les tendons, et les os de tous les animaux.

La gilatine se prépare en traitant les es par l'adide hydrichlorique. On mille un pedés égal d'os tr'identés. Le carisnate de chaux est transformé en chlorure de calcium et le phosphate neutre en phosphate acide de chiusa. Les es éviennent alors mon, et l'ébulition les transforme en gélatie.

On emploie la gélatine dans les arts pour faire de la coli. Cette gélatine est préparée avec des reguures de pesus é vezu, de mouton, de bonef et de obeval, de parelieuje, et.

Ces gélatines, diversement proparété, et vetadent dans le commerce sous le nom de :

colle de Paris, — C'est la pins manvaise.

one differenti qualiti i conti

Colle de Givet! — Elle est transparente, et elle est publica

Colle anglaise ou façen anglaise. — Elle est meilleure celle de Givet, mais elle n'est pes transparente.

Colle blonde, trouble.— C'est la mellieure:

Colle de Flandre. — Elle conficct de l'alun qui lui distribulla consistance.

A.C.

FIN DU TOME PREMIER.

### TABLE DES MATIÈRES

#### CONTENUES

### DANS LE PREMIER VOLUME.

|                      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          | Pa  | ges. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-----|------|-----|-----|-------------|----------|-----|------|
| <b>PREM</b> IÈRE PAR | T                                                                                               | Е    | <b>—</b> s | CIE  | NC. | es i | NI  | US: | <b>FR</b> I | RLI      | ES. | 1    |
| LIVRE                | <u> I</u> er                                                                                    |      | - 1        | ÈG   | LR  | A    | CA: | LCU | LS.         |          |     | 3    |
|                      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     | 90   |
|                      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     |      |
| Problèmes sur les s  | LIVRE Icr. — REGLE A CALCULS.  TRE II. — GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.  sur la ligne droite et le plan |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     |      |
|                      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     |      |
|                      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     |      |
| ART. 1er. Perspec    | LIVE                                                                                            | ٠.   | •          | •    | •   | •    | •   | •   | •           | •        | •   |      |
| ART. Z. Umbres.      | •                                                                                               | •    | •          | •    | •   | •    | •   | •   | •           | •        | •   |      |
| \$ 1er. Projection   | de                                                                                              | 8 01 | nbr        | es.  | •   | •    | •   | ٠   | •           | •        | •   |      |
|                      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     |      |
| LIVRE I              | V.                                                                                              | _    | CO         | UP   | E D | ES   | PI  | ERI | RES         | <b>.</b> |     | 55   |
| ART. 1er. Voutes     | sim                                                                                             | ple  | 8.         |      |     |      |     |     |             |          |     | 56   |
| \$ 1er. Portes.      |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          | •   | id.  |
| § 2. Voutes          |                                                                                                 |      |            |      |     | •    |     |     | •           | •        |     |      |
| § 3. Descentes.      |                                                                                                 | •    |            | •    | •   | •    | ٠   | •   | •           | •        |     |      |
| § 4. Trompes.        | •                                                                                               | •    | •          | •    | •   | •    | •   | •   | •           | •        | •   |      |
| § 5. Escaliers.      | •                                                                                               | •    | •          | •    | ٠   | •    | •   | •   | ٠           | •        | •   |      |
| ART. 2. Voutes co    | m                                                                                               | osé  | es.        | •    |     | •    | •   | •   | •           | •        | •   | 65   |
| LIV                  | RI                                                                                              | E V  | ·          | - E  | NG  | REN  | (A) | GES |             |          |     | 67   |
| CHAPITRE 1er. En     | gre                                                                                             | nas  | zes        | cvli | ind | riau | es. |     |             |          |     | id.  |
| ART. 1er. Eogr       | ena                                                                                             | ges  | à          | epic | ycl | oïde | ٠.  |     |             |          |     | 68   |
| \$ 10r. Dimene       |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     | 69   |
| 8 2. Nombre          | de                                                                                              | 8 (  | len        | ls.  |     |      |     |     |             |          |     | 70   |
| \$ 3. Trace de       |                                                                                                 |      |            |      |     |      |     |     |             |          |     | 71   |
| ART 9 Engren         |                                                                                                 |      | A          | lavi |     | nan  |     | Aδ  | 229         | ala      | _   | 4    |

| 452 | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      | I   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| •   | § 1er. Dimensions des dents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | . 13 | ł   |
| 1   | \$ 2. Nombre des dents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           | . 83 | d   |
|     | & 3. Tracé des dents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •           | . 8  |     |
|     | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | án          |      | - 1 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | . 8  | 5   |
| CHA | PITRE. 2. Engrenages coniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | . 8  | 1   |
|     | § 1er. Dimensions des dents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      | 8   |
|     | § 2. Epure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | . 8  | 9   |
| Сна | PITRE 3. Engrenages dans l'espace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | . 8  | 90  |
|     | \$ 3. Tracé des dents.  ART. 3. Comparaison entre les engrenages à épicycloide et les engrenages à développante.  CHAPITRE. 2. Engrenages coniques.  \$ 1er. Dimensions des dents.  \$ 2. Epure.  CHAPITRE 3. Engrenages dans l'espace.  LIVRE VI. — STATIQUE.  CHAPITRE 1er. Equilibre des forces parallèles.  ART. 1er. Résultante des forces parallèles.  \$ 1er. Résultante de deux forces parallèles.  \$ 2. Résultante d'un nombre quelconque de forces parallèles.  ART. 2. Conditions d'équilibre.  CHAPITRE 2. Equilibre des forces concourantes.  ART. 1er. Résultante de forces concourantes.  \$ 1er. Résultante de deux forces appliquées en un mème point.  \$ 2. Formules trigonométriques. | 1           | 8    |     |
| Сна | PITRE 1er. Equilibre des forces parallèles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | . :  | 96  |
|     | · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | . 6  | d.  |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | -    | ۷.  |
|     | % 9 Résultante de deux forces paraneles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Α.          |      |     |
|     | forces parallèles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.          | . 10 | 00  |
|     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | . 10 |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . •         |      | d.  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | •    |     |
| A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | . 10 | 1.  |
|     | § 1er. Résultante de deux forces appliqué                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | es          | en.  |     |
|     | un même point.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •           |      | d.  |
|     | \$ 2. Formules trigonometriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           | . 10 |     |
|     | § 3. Parallélipipède des forces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           | . 10 |     |
|     | § 4. Résultante des forces concourantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           | . •  | 4.  |
| Αı  | RT. 2. Conditions d'équilibre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | . i  | d.  |
| Сна | PITRE 5. Forces dirigées d'une manière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ju</b> e | -l   |     |
| co  | nque dans l'espace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠.          | . i  | i.  |
| SE  | ECTION 1re. Théorie des couples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | . i  | d.  |
|     | ART. 1er. Propriétés générales des couple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | . 10 | 05  |
|     | § 1er. Comparaison entre deux couples é                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | • -  | •   |
|     | situés dans le même plan et agissant da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |     |
|     | même sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      | i.  |
|     | § 2. Comparaison entre deux couples &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ga:         | nx   |     |
|     | situés dans des plans parallèles, et agi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 888         | nt   |     |
|     | dans le même sens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | . 1  | 06  |
|     | \$ 3. Comparaison entre daux couples do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ZC (        | 89.  |     |
|     | moments sont eyaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | '    | 1   |

| TABLE DES MATIÈRES.                                | 453        |
|----------------------------------------------------|------------|
| ART. 2. Composition et décomposition des           |            |
| - couples                                          | 108        |
| S 1er. Couples situés dans un même plan ou         |            |
| dans des plans parallèles                          | id.        |
| S 2. Parallélogramme des couples                   | 109        |
| SECTION 2. Conditions d'équilibre des forces diri- |            |
| gées d'une manière quelconque dans l'espace        | 110        |
| ART. 1er. Résultante d'un nombre quelconque        | 1          |
| dans l'espace                                      | id.        |
| ART. 2. Equilibre des forces dans l'espace         | id.        |
| CHAPITRE 4. Théorie des moments                    | 111        |
| S 1cr. Forces parallèles                           | id.        |
| & 2. Forces concourantes                           | 112        |
| CHAPITRE 5. Centres de gravité                     | 113        |
| ART. 1er. Centres de gravité des lignes            |            |
|                                                    | id.        |
| \$ 1 <sup>er</sup> . Ligne droite                  | id.        |
| \$ 3. Arc de cercle                                | 115        |
| •                                                  |            |
| ART. 2. Centres de gravité des surfaces            | 116        |
| § 1er. Triangle                                    | id.        |
| § 2. Trapèze                                       | 117<br>119 |
| § 4. Segment circulaire                            | id.        |
| \$ 5. Zone spherique                               | 120        |
| ART. 3. Centres de gravité des solides.            | 121        |
| G don D                                            | -          |
| § 1 <sup>er</sup> . Pyramide triangulaire          | id.<br>122 |
| § 5. Segment spherique                             | id.        |
| · · ·                                              |            |
| CHAPITRE 6. Machines                               | 123        |
| ART. 1er. Machines simples ,                       | 124        |
| § 1er. Le levier et ses dérivés                    | id.        |
| § 2. Le treuil                                     | 150        |
| § 3. Le plan incliné et ses dérivés                | 132        |
| ART. 2. Machines composées                         | 135        |
| \$ 1er. Le poligone funiculaire                    | id.        |
| S 2. Les poulies et les moufles                    | 136        |
| 6 3. Les tranils et les ronne dantées              | 435        |

| 454 TARKE DES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|----|
| S 4. Le cric S 5. La vis sans an.                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •       | •                                                                                   | •                                                                       | *    | •          | . 1       | 3  |
| Livre VII                                                                                              | <b>– 97</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LASE    | 164                                                                                 | /B.                                                                     |      |            |           | H  |
| ART. 1er. Mouvement rectil                                                                             | igne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | •                                                                                   | •                                                                       | •    | •          | •         | 4  |
| 8 1er. Monvement secélér                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | •                                                                                   | ٠                                                                       | ٠    | •,         | •         | 1  |
| 2 3. Masses des corps                                                                                  | ment sections.  ment sections.  ent uniforme.  des corps.  des corps mous.  des corps élatiques.  centrifage et centripète.  vives.  ment.  TII. — PHYSIQUE INDUSTRIELLE.  Combustion.  héorie chimique de la combustion.  orie physique de la combustion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | i       |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| \$ 4. Dennites                                                                                         | ghe.  ghe. | 1       |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| 5 5. Pesseucur                                                                                         | VRE VII. — PYRAMPQUE.  sesent seccideré.  mt aniferme.  es corps.  corps des corps.  des corps mous.  se corps ser des serfaces inclinées.  contribuge et centripète.  vives.  TII. — PRYSIQUE INDUSTRIELLE.  Combustion.  écorie chimique de la combustion.  prie physique de la combustion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4       |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| ART. 3. Checs des corps                                                                                | VII. — BYRANIQUE.  rectiligne. sacciléré. siferme. pp. surviligne orps mous. ps élastiqués ps sur des surfaces inclinées. rifuge et scatripète.  - PHYSIQUE INDUSTRIELLE. bustion chimique de la combustion. hysique de la combustion. n el a combustion. n entre le tirage par aspiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| S 1er. Chocs des corps n                                                                               | vement rectiligne.  smeat ascéléré.  des corps.  des corps.  des corps mous.  des corps datiques  des corps sur des surfaces inclinées.  s vives.  Théorie chimique de la combustion.  éorie physique de la combustion.  avail de la combustion.  paraison entre le tirage par aspiration  paraison entre le tirage mécanique el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| 5 2. Chocs des corps eta                                                                               | VII. — DYNAMIQUE.  rectiligne.  section.  siferme.  ps.  surviligne.  sp.  sp.  sp.  sp.  sp.  sp.  sp.  s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| ART. 4. Forces centrifuge                                                                              | at ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | atri    | pèt                                                                                 | ٠.                                                                      | •    | •          | . •       |    |
| ART. 5. Forces vives                                                                                   | •:. •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •       | •                                                                                   |                                                                         | •    | ٠          | •         |    |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | combustion. combustion. combustion. combustion. combustion. combustion. combustion. |                                                                         |      |            |           |    |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| CHAPITRE 1er. Compustion                                                                               | ne de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | la c    | om                                                                                  | inclinées.  TRIELLE.  mbustion.  mbustion.  ar aspiration  mécanique et |      |            |           |    |
| ART. 2. Théorie physiqu                                                                                | e de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | la c    | ;om                                                                                 | bu                                                                      | stic | <b>.</b>   |           |    |
| § 1er. Travail de la                                                                                   | combu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stior   |                                                                                     | •                                                                       | •    |            | ion.      |    |
| et le tirage par inspi                                                                                 | ration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a Ke    | Pa.                                                                                 |                                                                         | hi   |            | ,<br>LOII |    |
| \$ 5. Comparaison entre                                                                                | e le ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rage    | n                                                                                   | oéc                                                                     | ani  | que        | e et      | ţ  |
| le tirage physique.  ART. 3. Construction des                                                          | . fove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | •                                                                                   | •                                                                       | •    | •          |           |    |
| \$ 1er. Bois et charbon                                                                                | de bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | is.     |                                                                                     |                                                                         |      |            | Ţ,        |    |
| \$ 1°r. Bois et charbon<br>\$ 2. Houille et coke.<br>\$ 3. Tourbe et charbon<br>\$ 4. Construction des | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b></b> |                                                                                     | •                                                                       | •    | •          |           |    |
| \$ 3. Tourde et chardon<br>\$ 4. Construction des                                                      | foyers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | е.                                                                                  |                                                                         | :    |            |           | •  |
| CHAPITRE 2. Chauffage                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |
| SECTION 1re. Chauffage<br>SECTION 2. Chauffage d                                                       | des s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lide    | s.                                                                                  | •                                                                       | •    | •          |           | •  |
| SECTION 2. Chauffage d                                                                                 | les liq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | uide    | 8.                                                                                  | •                                                                       | •    | •          |           | •  |
| ART. 1er. Vaporisatio                                                                                  | a ved                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 103   | ٠,                                                                                  |                                                                         | . :  | . <b>.</b> | . '       | ٠. |
| . 0                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |                                                                         |      |            |           |    |

| TABLE D                                                                                                                                                                                              | ES M  | ATI  | ères       | i.   |            |            |         |                                              | 455         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------|------------|------------|---------|----------------------------------------------|-------------|
| § 2. Appareils de                                                                                                                                                                                    | sùre  | té.  |            |      |            |            |         |                                              | 227         |
| & 3. Epreuves des                                                                                                                                                                                    | chau  | ıdiè | res.       |      |            |            |         |                                              | 241         |
| \$ 4. Ordonnance r                                                                                                                                                                                   | oyal  | e di | <b>a</b> ! | 22   | ma         | i 1        | 843     | 5.                                           |             |
| concernant les aj                                                                                                                                                                                    | par   | eils | à          | ap   | eur        | en         | gé      | <u>,                                    </u> |             |
| néral                                                                                                                                                                                                |       |      |            |      |            |            |         | •                                            | 242         |
| ART. 2. Distillation                                                                                                                                                                                 |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 260         |
| § 1er. Condensation                                                                                                                                                                                  | ı en  | ser  | pen        | tins | ٠.         |            |         |                                              | 261         |
| § 2. Condensation                                                                                                                                                                                    | par   | mél  | ang        | e.   | •          |            | •       |                                              | 265         |
| ART. 5. Evaporation.                                                                                                                                                                                 |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 268         |
| § 1er. Evaporation                                                                                                                                                                                   |       |      |            |      |            |            |         |                                              | id.         |
| \$ 2. Chauffage de l                                                                                                                                                                                 | air e | t sa | tur        | atio | n,         | sé c       | hag     | e.                                           | 273         |
| •                                                                                                                                                                                                    |       |      |            |      |            |            | -       |                                              |             |
| LIVRE IX. — CE                                                                                                                                                                                       | IIMI  | E 11 | NDU.       | ST   | RIE        | LL         | В.      |                                              | 276         |
| ART. 1er. Metalloides                                                                                                                                                                                |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 279         |
| \$ 1er. Hydrogène \$ 2. Oxigène . \$ 2. Oxigène . \$ 3. Chlore \$ 4. Brôme \$ 5. Iode \$ 6. Fluor \$ 7. Soufre . \$ 8. Sélenium . \$ 9. Phosphore . \$ 10. Arsenic . \$ 11. Tellure \$ 14. Tellure . |       |      |            |      | !          |            |         |                                              | id.         |
| § 2. Oxigène .                                                                                                                                                                                       |       |      |            |      |            |            |         |                                              | <b>2</b> 81 |
| § 3. Chlore                                                                                                                                                                                          |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 284         |
| S 4. Brôme                                                                                                                                                                                           |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 285         |
| § 5. Iode                                                                                                                                                                                            |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 286         |
| S 6. Fluor                                                                                                                                                                                           |       |      |            |      | ÷          |            |         |                                              | 287         |
| § 7. Soufre .                                                                                                                                                                                        |       | •    |            |      |            | •          |         |                                              | 288         |
| § 8. Selenium.                                                                                                                                                                                       |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 290         |
| § 9. Phosphore.                                                                                                                                                                                      |       | •    |            |      |            |            |         |                                              | 291         |
| § 10. Arsenic                                                                                                                                                                                        |       | ·    |            |      |            |            |         |                                              | 292         |
| § 11. Tellure                                                                                                                                                                                        |       |      |            |      |            | •          | ٠.      |                                              | 293         |
| § 12. Azole                                                                                                                                                                                          |       | ,    |            |      |            |            |         |                                              | id.         |
| § 15. Carbone .                                                                                                                                                                                      |       | •    | •          |      |            | •          | •       | •                                            | 294         |
| Fabrication du c                                                                                                                                                                                     | harb  | οn   | de         | boi  | <b>s</b> . |            |         |                                              | 296         |
| Carbonisation de                                                                                                                                                                                     |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 503         |
| Fabrication du                                                                                                                                                                                       | oir   | de   | fun        | iée. |            |            |         |                                              | 310         |
| Lignites                                                                                                                                                                                             |       |      | •          |      |            |            |         |                                              | id.         |
| Authracites .                                                                                                                                                                                        |       |      |            |      |            | ,          |         |                                              | 512         |
| Tourbe                                                                                                                                                                                               |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 513         |
| § 14. Bore                                                                                                                                                                                           |       |      |            |      |            |            |         |                                              | 315         |
| § 15. Silicium.                                                                                                                                                                                      | : :   |      |            | :    | :          | :          | •       | :                                            | id.         |
| Mélanges et com                                                                                                                                                                                      |       |      |            |      | mé         | ۔<br>11ءاء | oïda    |                                              |             |
| -                                                                                                                                                                                                    |       |      |            |      |            |            | o s tal | ٥.                                           |             |
| § 16. Air<br>§ 17. Eau                                                                                                                                                                               |       | •    | •          | ٠    | •          | •          | ٠       | ٠                                            | id.<br>id.  |
|                                                                                                                                                                                                      |       |      |            |      |            |            |         |                                              | - 599       |
| \$ 18. Acide chlor                                                                                                                                                                                   | ayaı  | ıqu  | 9          | •    | •          | •          | •       | •                                            | ,           |

| \$                                     | 19.                                                                       | Acide brombydrique .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |      |         | ×       | þ              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---------|---------|----------------|
|                                        |                                                                           | Acide iodhydrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |      |         | 2       | ł              |
| Š                                      | 21.                                                                       | Acide fluorhydrique .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          | •    |         | ď       | ı              |
| 8                                      | 22.                                                                       | Acide sulfhydrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | •        |      |         | . 3     | ľ              |
| Š                                      | 23.                                                                       | Acides sélenhydrique et<br>Hydrogène phosphoré.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tell         | uri      | ydı  | ique    | . 10    |                |
| Š                                      | 24.                                                                       | Hydrogène phosphorė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | ٠.   | :       | . 11    |                |
| Š                                      | 25.                                                                       | Hydrogène arsenié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |      |         | . 4     | ł              |
| 8                                      | 26.                                                                       | Azoture d'hydrogène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |      |         | . 2     | ١              |
| Š                                      | 27.                                                                       | Hydrogène protocarboné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          |      |         | . 4     | 1              |
| Ś                                      | 28.                                                                       | Hydrogène bicarboné .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |      |         | , 13    | ٩              |
| ***************                        | <b>2</b> 9.                                                               | Acide azotique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |          |      |         |         | ۱              |
| Š                                      | 30.                                                                       | Acide hypoazotique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |      |         | . 2     | ۹              |
| S                                      | 31.                                                                       | Acide azoteux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |      |         | . 5     | 1              |
| 8                                      | <b>52.</b>                                                                | Bioxide d'azote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |      |         | . 1     | ۱              |
| 8                                      | 33.                                                                       | Protoxide d'azote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |      |         | ٠,١     | ١              |
|                                        | Con                                                                       | nbinaisons du soutre et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e l'         | ozi      | gèn  | e.      | •       | Ч              |
| 888888                                 |                                                                           | Acide sulfurique anhydre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          | ٠.   |         |         | 9              |
| 8                                      | 55.                                                                       | Acide sulfurique monol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |          | té.  |         | . '     | 9              |
| S                                      | <b>56</b> .                                                               | Acide sulfureux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |      |         |         | á              |
| S                                      | <b>57.</b>                                                                | Acide hyposumurique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          | •    |         |         | ij,            |
| \$                                     | <b>58.</b>                                                                | Acide hyposulfurenx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |      |         |         | i.             |
| R                                      | 70                                                                        | Acide sulfhyposulfurique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |      |         |         | -2             |
| o                                      | 00.                                                                       | Acido sound postulatique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠.           | •        | •    | •       | •       | _              |
| Ð                                      | Cor                                                                       | nbinaisons du sélénium et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | du           | tel      | Ior  | av      | ec      | _              |
|                                        | Cor                                                                       | nbinaisons du sélénium et<br>oxigène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | du<br>•      | tel      | lure |         | ec      | i              |
|                                        | Cor<br>1'<br>40.                                                          | nbinaisons du sélénium et<br>oxigène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | du           | tel<br>: | lur  | av<br>: | ec<br>: | 3              |
|                                        | Cor<br>1'<br>40.<br>41.                                                   | nbinsisons du sélénium et<br>oxigène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | du<br>•      | tel      | lur  |         | ec      | -              |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.                                                  | nbineisons du sélénium et<br>oxigène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | du<br>•      | tel      | lure |         | ec      | 38 175         |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.                                                  | nbinsisons du sélénium et<br>oxigène<br>Phosphore et oxigène.<br>Arsenic et oxigène<br>Chlore et oxigène<br>Brôme et oxigène                                                                                                                                                                                                                                                                                       | du<br>•<br>• | tel      | lore |         | ec<br>: | -              |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.                                                  | nbinsisons du sélénium et<br>oxigène<br>Phosphore et oxigène.<br>Arsenic et oxigène<br>Chlore et oxigène<br>Brôme et oxigène                                                                                                                                                                                                                                                                                       | du<br>•<br>• | tel      | lure |         | ec      | -              |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.                                    | nbinsisons du sélénium et oxigène.  Nesphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Lode et oxigène.  Carbone et oxigène.                                                                                                                                                                                                                                                        | du<br>•<br>• | tel      | lure |         | ec      | 13 1 13        |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.                                    | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Garbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bone et oxigène.                                                                                                                                                                                                                                  | du<br>•<br>• | tel      | lore |         | ec      | -              |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.                                    | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Garbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bone et oxigène.                                                                                                                                                                                                                                  | du<br>•<br>• | tel      | lore |         | ec      | 15 15 15 15    |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>46.<br>47.                      | nbinsisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Inde et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Bore et oxigène.  Flitorure do silicium.                                                                                                                                                                                                                | du           | tel      | lare |         | ec      | 15 15 15 15 15 |
|                                        | 40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.               | nbinsisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Iode et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Briticium et oxigène.  Fluorure de silicium.  Fluorure de bore.                                                                                                                                                                                         | du           | tel      | lore |         | ec      | 15 15 15 15    |
|                                        | Cor<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>44.<br>45.<br>46.<br>47.<br>48.<br>49. | nbinsisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Carbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Silícium et oxigène.  Fluorure de silicium.  Chlorure de bore.  Chlorure de brôme.                                                                                                                                              | du           | tel      | lore |         | ec      | 15 15 15 15 15 |
|                                        | Cot 1' 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.                                | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Silicium et oxigène.  Fluorure de silicium.  Chlorure de brôme.  Chlorure de rôme.  Chlorure d'iode.                                                                                                                                                 | du           | tel      | lore |         | ec      | 15 15 15 15 15 |
|                                        | Cot 40. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 51. 52.                                   | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Garbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Silicium et oxigène.  Fluorure de silicium.  Fluorure de brôme.  Chlorure d'iode.  Chlorure d'azote.                                                                                                                                                                   | du           | tel      | lore |         | ec      | 15 15 15 15 15 |
|                                        | Cot 1' 40. 41. 42. 45. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 52. 55.                    | nbinsisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Iode et oxigène.  Carbone et oxigène.  Silicium et oxigène.  Floorure de silicium.  Fluorure de brôme.  Chlorure d'iode.  Chlorure d'azote.  Chlorure de soufre.                                                                                                                            | du           | tel      | lore |         | ec      | 155            |
|                                        | Cor 1' 40. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 55.                    | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Carbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Bore et oxigène.  Silicium et oxigène.  Fluorure de silicium.  Fluorure de brôme.  Chlorure d'iode.  Chlorure de soufre.  Chlorure de soufre.  Chlorure de phosphore.                                                           | du           | tel      | lore |         | ec      | 15 15 15 15 15 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Cot 1' 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 52. 55. 55.            | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Bricum et oxigène.  Brore et oxigène.  Carbone et oxigène.  Brore et oxigène.  Carbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Chlorure de silicium.  Fluorure de brôme.  Chlorure d'iode.  Chlorure d'azote.  Chlorure de phosphore.  Chlorure d'arsenic. | du           | tel      | lore |         | ec      | 155            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Cot 1' 40. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 49. 55. 55. 55. 56.                    | nbineisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Carbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Silicium et oxigène.  Fluorure de silicium.  Fluorure de bore.  Chlorure d'iode.  Chlorure de soufre.  Chlorure de phosphore.  Chlorure d'arsenic.  Chlorure d'arsenic.  Chlorure d'arsenic.                                                      | du           | tel      | lore |         | ec      | 155            |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Cot 1' 40. 41. 42. 45. 46. 47. 48. 49. 55. 55. 55. 56.                    | nbinaisons du sélénium et oxigène.  Phosphore et oxigène.  Arsenic et oxigène.  Chlore et oxigène.  Brôme et oxigène.  Carbone et oxigène.  Bore et oxigène.  Bricum et oxigène.  Brore et oxigène.  Carbone et oxigène.  Brore et oxigène.  Carbone et oxigène.  Carbone et oxigène.  Chlorure de silicium.  Fluorure de brôme.  Chlorure d'iode.  Chlorure d'azote.  Chlorure de phosphore.  Chlorure d'arsenic. | du           | tel      | lore |         | ec      | 155            |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                      | 457   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § 58. Chlorure de silicium                                                               | 345   |
| 8 50 Brompres                                                                            | id    |
| \$ 60. Iddure d'azote                                                                    | id.   |
| & 61. Splfures de phosphore                                                              | id.   |
| \$ 62. Sulfures d'arsenic.                                                               | 546   |
| \$ 63. Sulfure de carbone                                                                | id.   |
| § 64. Azoture de phosphore                                                               | id.   |
|                                                                                          | 1     |
| ART. 2. Métaux                                                                           | id.   |
| § 1er. Potassium                                                                         | 347   |
| § 2. Sodium                                                                              |       |
| § 3. Lithium.                                                                            | id.   |
| S. 4. Barium.                                                                            | id.   |
| S 5. Strontium                                                                           | 550   |
| § 6. Calcium.                                                                            | id.   |
| \$ 5. Strontium                                                                          | 354   |
| S 8. Magnesium                                                                           | id.   |
| \$ 9. Glucinium, yttrium.                                                                | id.   |
| Equivalents                                                                              | id.   |
| Sels                                                                                     | 355   |
| § 10. Sels de potasse                                                                    | id.   |
| & 11. Sels de soude.                                                                     | 356   |
| § 12. Sels de baryte                                                                     |       |
| @ 47 Cale do strantiana                                                                  | id    |
| § 14. Sels de chaux.                                                                     | id.   |
| § 15. Sels de magnésie.                                                                  | 362   |
| & 16. Sels d'alumine.                                                                    |       |
| ART. 3. Alcalimétrie.  ART. 4. Analyse minérale.  Potassium.  Sodium.  Lithium.  Barium. |       |
| ART. 3. Alcalimetrie                                                                     | 363   |
| ART. 4. Analyse minerale                                                                 | 364   |
| Potassium                                                                                | 365   |
| Sodiam                                                                                   | 568   |
| Lithium.                                                                                 |       |
| 17810111                                                                                 | id.   |
| Strontium,                                                                               | 370   |
| Yttrium.                                                                                 | 374   |
| Yttrium                                                                                  | 372   |
| Glucinium                                                                                | id.   |
| Cérium.                                                                                  | id.   |
| Magnésium                                                                                | id.   |
| Aluminium                                                                                | 5/5   |
| Manganèse.                                                                               | . 200 |

Ingénieur Civil, tome 1.

### TABLE DES MATIÈRES.

| Zinc                                                                                                                  |                                                                     |                                              |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 211                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc. Cadmium Fer. Nickel. Cobalt. Mercure Arsenic. Tellure. Bismuth Plomb. Argent. Palladiu Urane.                   | o                                                                   |                                              |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 310                                                                                                                                             |
| Fer                                                                                                                   |                                                                     |                                              | ٠                          |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 4.                                                                                                                                              |
| Nickel.                                                                                                               |                                                                     |                                              |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 35                                                                                                                                              |
| Cobalt                                                                                                                |                                                                     |                                              |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 38                                                                                                                                              |
| Mercure                                                                                                               |                                                                     |                                              |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 387                                                                                                                                             |
| Arsenic.                                                                                                              |                                                                     |                                              | ٠.                         |      | •                                       |             |     |                                         |                                         |     |    | 385                                                                                                                                             |
| Tellure.                                                                                                              |                                                                     |                                              |                            |      |                                         |             | •   |                                         |                                         |     |    | 395                                                                                                                                             |
| Bismuth                                                                                                               |                                                                     |                                              |                            | •    | •                                       |             |     |                                         |                                         |     |    | ü.                                                                                                                                              |
| Plomb                                                                                                                 |                                                                     |                                              |                            |      | •                                       | •           |     |                                         |                                         |     |    | 594                                                                                                                                             |
| Argent                                                                                                                |                                                                     |                                              | •                          |      |                                         |             |     |                                         |                                         | •   |    | 597                                                                                                                                             |
| Palladiu                                                                                                              | m                                                                   | •                                            | •                          |      | •                                       | •           |     |                                         | •                                       |     | •  | 401                                                                                                                                             |
| Vanadiu                                                                                                               | m.,                                                                 | •                                            | •                          | •    | •                                       | •           | •   | •                                       | •                                       | •   |    | 4.                                                                                                                                              |
| Urane. Cuivre. Etain. Antimoi                                                                                         |                                                                     | •                                            | •                          | •    | •                                       | •           |     | •                                       | •                                       | ٠   |    | 4                                                                                                                                               |
| Cuivre.                                                                                                               |                                                                     |                                              | •                          | •    |                                         |             | •   | •                                       | •                                       | •   | •  | 408                                                                                                                                             |
| Etain.                                                                                                                |                                                                     |                                              | ٠                          | ٠    | •                                       | •           | •   | •                                       | •                                       | •   |    | 406                                                                                                                                             |
| Antimoi                                                                                                               | ne .                                                                |                                              | •                          | •    | •                                       | •           | •   | •                                       | •                                       | •   | •  | 406                                                                                                                                             |
| Molybde                                                                                                               | ène.                                                                | •                                            | •                          | •    | •                                       |             | •   | •                                       | •                                       | •   | •  | ü.                                                                                                                                              |
| Ur.                                                                                                                   |                                                                     | •                                            | •                          | •    | •                                       | •           | •   | •                                       | •                                       | •   | ٠  | 400                                                                                                                                             |
| Dorure                                                                                                                | et a                                                                | rger                                         | uu                         | re ( | pro                                     | céd         | ė d | le l                                    | Ro                                      | olz | et |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                       |                                                                     |                                              |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                       |                                                                     | E                                            | lkir                       | gto  | n ).                                    |             |     |                                         |                                         |     |    | 410                                                                                                                                             |
| Galvano                                                                                                               | plasi                                                               | 1:0                                          |                            |      |                                         | •           |     |                                         |                                         |     |    | 410<br>415                                                                                                                                      |
| Galvano<br>Platine.                                                                                                   | plast                                                               | 1:0                                          |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 410<br>415                                                                                                                                      |
| Galvano<br>Platine.<br>Titane.                                                                                        | plast                                                               | 1:0                                          |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 410<br>415                                                                                                                                      |
| Galvano<br>Platine.<br>Titane.<br>Chrome.                                                                             | plast                                                               | 1:0                                          |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 410<br>415                                                                                                                                      |
| Galvano<br>Platine.<br>Titane.<br>Chrònie.<br>Tantale                                                                 | plasi                                                               | 1:0                                          |                            |      |                                         |             |     |                                         |                                         |     |    | 410<br>415                                                                                                                                      |
| Platine.<br>Titane.<br>Chròme.<br>Tantale                                                                             | ou c                                                                | lie.                                         | abi                        | om.  |                                         |             |     |                                         | •                                       | :   |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411                                                                                                          |
| Platine.<br>Titane.<br>Chròme.<br>Tantale                                                                             | ou c                                                                | lie.                                         | abi                        | om.  |                                         |             |     |                                         | •                                       | :   |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411                                                                                                          |
| Platine.<br>Titane.<br>Chròme.<br>Tantale                                                                             | ou c                                                                | lie.                                         | abi                        | om.  |                                         |             |     |                                         | •                                       | :   |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411                                                                                                          |
| Platine. Titane. Chrome. Tautale Osmium Tungstè Rhodiur                                                               | ou cone.                                                            | olun                                         | nbin<br>idiu               | um.  | • • • • • • • • •                       |             |     |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |     |    | 410<br>415<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.                                                                                            |
| Platine. Titane. Chrome. Tautale Osmium Tungstè Rhodium                                                               | ou co<br>ne.<br>n. —                                                | olun                                         | abii<br>idiu               | om.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |     |                                         | • • • • • • • •                         |     |    | 410<br>415<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.                                                                                     |
| Platine. Titane. Chròme. Tautale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V.                                                     | ou co<br>ne.<br>n. —<br>ÈGÉ1                                        | olun<br>- Iri                                | nbin<br>idiu<br>E.         | um.  |                                         |             |     |                                         | • • • • • • • •                         |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.<br>418                                                                              |
| Platine. Titane. Chròme. Tautale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V.                                                     | ou co<br>ne.<br>n. —<br>ÈGÉ1                                        | olun<br>- Iri                                | nbin<br>idiu<br>E.         | um.  |                                         |             |     |                                         | • • • • • • • •                         |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.<br>418                                                                              |
| Platine. Titane. Chròme. Chròme. Tantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V. Principe Tissus v Analyse                   | ou co<br>ne.<br>n. —<br>ÈGÉ1<br>égéta<br>des r                      | olun<br>- Iri<br>FAL<br>médi<br>aux<br>mati  | idiu                       | om.  | rgai                                    | i<br>i<br>i |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.<br>418<br>418<br>420                                                                |
| Platine. Titane. Chröme. Tantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V. Principe Tissus v Analyse                           | ou co<br>ene.<br>m. —<br>ègéi<br>égéi<br>des i                      | olun<br>- Iri<br>FALI<br>médi<br>aux<br>mati | idiu                       | om.  | rgai                                    | i<br>i<br>i |     |                                         | • • • • • • • • •                       |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.<br>418<br>420<br>420                                                                |
| Platine. Titane. Chröme. Tantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V. Principe Tissus v Analyse                           | ou co<br>ene.<br>m. —<br>ègéi<br>égéi<br>des i                      | olun<br>- Iri<br>FALI<br>médi<br>aux<br>mati | idiu                       | om.  | rgai                                    | i<br>i<br>i |     |                                         | • • • • • • • • •                       |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.<br>418<br>420<br>420                                                                |
| Platine. Titane. Chröme. Tantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V. Principe Tissus v Analyse                           | ou co<br>ene.<br>m. —<br>ègéi<br>égéi<br>des i                      | olun<br>- Iri<br>FALI<br>médi<br>aux<br>mati | idiu                       | om.  | rgai                                    | i<br>i<br>i |     |                                         | • • • • • • • • •                       |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>411<br>id.<br>id.<br>id.<br>418<br>420<br>420                                                                |
| Platine. Titane. Chröme. Cantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE. V Principe Tissus v Analyse Acide ac Acide fo Acide o | ou co<br>ne.<br>n. —<br>Égéla<br>égéla<br>des a<br>anique<br>étique | tie.  olum  ral  rral  mati                  | nbin<br>idiu<br>E.<br>iat. | om.  | rgai                                    | i iqu       |     |                                         | • • • • • • • • • • • •                 |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>420<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421 |
| Platine. Titane. Chröme. Cantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE. V Principe Tissus v Analyse Acide ac Acide fo Acide o | ou co<br>ne.<br>n. —<br>Égéla<br>égéla<br>des a<br>anique<br>étique | tie.  olum  ral  rral  mati                  | nbin<br>idiu<br>E.<br>iat. | om.  | rgai                                    | i iqu       |     |                                         | • • • • • • • • • • • •                 |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>420<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421 |
| Platine. Titane. Chröme. Tantale Osmium Tungstè Rhodiur CHIMIE V. Principe Tissus v Analyse                           | ou co<br>ne.<br>n. —<br>Égéla<br>égéla<br>des a<br>anique<br>étique | tie.  olum  ral  rral  mati                  | nbin<br>idiu<br>E.<br>iat. | om.  | rgai                                    | i iqu       |     |                                         | • • • • • • • • • • • •                 |     |    | 410<br>413<br>414<br>415<br>416<br>416<br>417<br>418<br>419<br>420<br>420<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421<br>421 |

| Acide mali<br>Acide tann<br>Acide gall<br>Acide citri<br>Alcalis org                  | TABL        | E D                                     | ES.  | MA' | TIÈ  | RES. | ,  |   |     |   |    | 459        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|-----|------|------|----|---|-----|---|----|------------|
| A cide mali                                                                           | aue.        |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | 423        |
| A cide tant                                                                           | iaue        | ٠.                                      |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| A cide gall                                                                           | iaue        |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| A cide citri                                                                          | aue.        |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Alcalis or                                                                            | anio        | ues                                     | j.   |     |      |      |    |   |     |   |    | 424        |
| C I . I am . aa . Ca                                                                  |             |                                         |      |     |      |      |    |   | . L |   |    |            |
| Substances for<br>gène sev                                                            | 100000      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •    | •   | •    | •    | •  | • | •   | • | •  | id.        |
| Amidon.                                                                               |             | •                                       |      |     |      |      |    |   |     |   | •  | id.        |
| Amidon.<br>Sucres.                                                                    |             |                                         |      | •   |      | •    |    |   | •   |   |    | 428        |
| Fabrication d                                                                         | du s        | ucre                                    | e de | be  | ttes | are  | s. |   | •   |   |    | id.        |
| Extraction d                                                                          | lu su       | ere                                     | de   | ca  | nn   | es.  |    |   |     |   |    | 430        |
|                                                                                       |             |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | 432        |
| Sirop<br>Raffinage                                                                    | ٩'n.        | ner                                     | •    | •   | •    | •    | •  | • | •   | • | •  | id.        |
| Sucre de la                                                                           | uu .<br>sit |                                         | ••   | •   | •    | •    | •  | • | •   | : | •  | A34        |
| Sucre de la<br>Sucre de r                                                             | nan I       | ė.                                      | •    | •   | •    | •    | •  | • | •   | • | •  | id.        |
| Gommes                                                                                |             |                                         | •    | •   |      |      | •  | • | •   | • |    | 435        |
| Alcool                                                                                |             |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Ether sulf                                                                            | uria        | ue.                                     | •    |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Gommes Alcool. Ether sulf Ether hyd Ethers de                                         | iroci       | ilor                                    | igu  | e.  |      |      |    |   |     | : |    | id.        |
| Ethers de                                                                             | la t        | rois                                    | ièn  | 16  | clas | se.  |    | • |     |   |    | 436        |
| Acide sul                                                                             | fovin       | iqu                                     | e.   |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Aldéby de.                                                                            |             |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Acétal                                                                                |             |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Chiorai.                                                                              | •           |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Chlorofor                                                                             | me.         |                                         |      | •   |      |      |    |   |     |   |    | 437        |
| Esprit de                                                                             | bois        | ••                                      | •    |     | •    |      | •  | • | •   | • | •  | id.        |
| Acide sull<br>Aldébyde.<br>Acétal<br>Chloral.<br>Cblorofor<br>Esprit de<br>Huile de p | omi         | nes                                     | de   | ter | Te.  | •    | ٠  | • | •   | • | •, | id.        |
| Corps gras.                                                                           |             |                                         |      |     |      |      |    | • |     |   |    | નંતે:      |
| Oléine                                                                                |             |                                         |      |     |      |      |    |   |     |   |    | id.        |
| Stéarine.                                                                             |             |                                         |      |     |      | ٠.   |    |   |     | • |    | 438        |
| Oléine<br>Stéarine.<br>Margarin                                                       | 6.          | •                                       |      |     | •    | •    | •  |   | •   |   | •  | id.        |
| Huiles                                                                                |             | _                                       | _    |     | _    |      |    | _ | _   | _ |    | id.        |
| Elaïdine.                                                                             |             | •                                       |      |     |      |      | •  |   | •   |   |    | id.        |
| Acide stéa                                                                            | ariqu       | e.                                      |      |     | •    |      |    | • |     | • | •  | 439        |
| Acide ma                                                                              | rgar        | iqu                                     | е.   |     |      |      | •  | • |     |   |    | id.        |
| Acide olé                                                                             | ique.       | •                                       | •    |     | •    | •    |    |   | ٠   | • | •  | id.        |
| Glycérine                                                                             | • •         | •                                       |      | •   | •    | •    | •  | • | •   | • | •  | <i>id.</i> |
| Elaïdine. Acide stér Acide ma Acide olér Glycérine Fabrication Préparati              | des :       | BRY                                     | 800  | •   | •    | •    | •  |   | •   | • | •  | , sa.      |
| Préparati                                                                             | on d        | e la                                    | ı ci | re. |      |      | •  | • | •   | • | •  | ,          |

| abrication des h                               | -   | zie: | s sti | eri | aut | es. |   | _ |   | . 4 |
|------------------------------------------------|-----|------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|-----|
| luiles essentiell                              |     | •    | _     | _   |     |     | • | Ť | ٠ |     |
| Essence de tére                                |     |      |       | •   | •   | •   | • | • | • |     |
|                                                | bbe | шчо  | IBE   | • • | •   | •   | • | • | • |     |
| Camphre                                        | •   | •    | •     | •   | •   | •   | ٠ | • | • |     |
| Naphtaline.                                    | •   | •    | :     | •   | •   | •   | ٠ | • | • | . ( |
|                                                |     |      |       |     | •   | •   | • | • | • |     |
| Idrialine                                      | •   | •    | •     | •   | •   | •   | • | • | • | ٠,  |
| Naphte                                         | •   | •    | •     | •   | •   | •   | • | • | • | . • |
| Caoutchouc.                                    | •   | •    | •     | •   | •   | •   | • | • | • | . • |
| Teintures. 🗻                                   | •   | •    |       | •   |     |     |   |   |   | . # |
| Indigotine.                                    |     |      |       |     |     |     |   | _ | _ | . 4 |
|                                                |     |      |       |     |     |     | - | : | Ĭ | . 1 |
| Emathine                                       |     |      |       |     |     | •   | • | • |   | . 4 |
| Orseille. Emathine. Bois de Brésil. Tournesol. |     |      |       | :   | Ξ.  | :   | 7 | • | • | . 4 |
| Tournesol.                                     |     |      |       |     | :   | •   | : | • | • | . 1 |
| Cyanogène.                                     |     |      |       | •   |     | •   | • | • | • | . 4 |
| Acide cyanhyd                                  |     |      |       | •   |     | •   | • | • | • | . 1 |
| • •                                            |     | •    |       | •   | •   | •   | • | • | • |     |
| IAMIR ANIMAI                                   | ъ.  | •    | •     | •   | •   | •   | • | • | • |     |
| Albumine.                                      | •   | •    | •     | •   |     | •   | • | • | • |     |
| Fibrine                                        |     | •    | •     | •   | •   | • • |   | • | • | . 4 |
| Urée                                           |     | •    | •     |     |     |     |   |   | • | . • |
| Acide urique.                                  |     |      |       |     |     |     |   |   |   | . i |
| Acide hyppuri                                  | qu  | e.   |       |     |     | •   |   | • |   | . ( |
| Caséum. :                                      |     |      |       |     |     | •   |   |   |   | . ' |
| Gélatine. :                                    |     |      |       |     | _   | _   | _ |   |   |     |

FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.

157

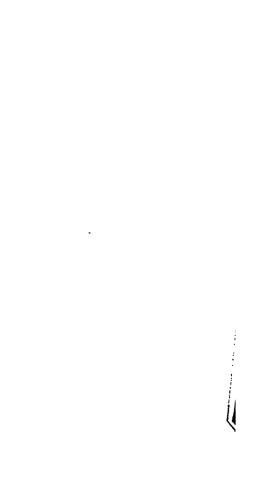





•

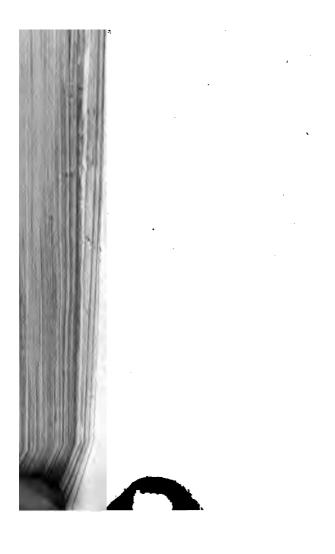



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

## This book is under no circumstances to be taken from the Building

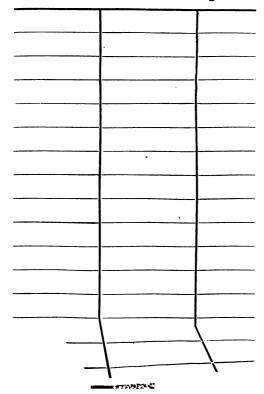



